

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





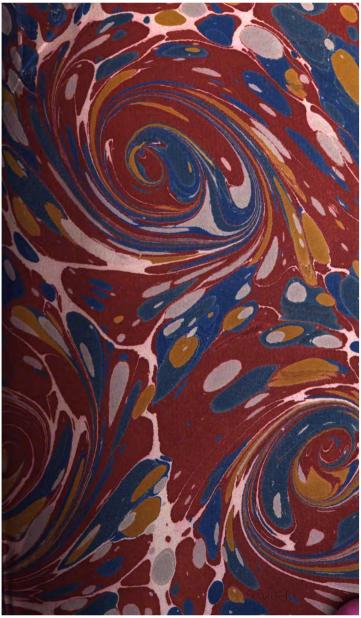

20480 f.56

igitized by Göögl

# DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA FRANCE.

TOME III.

## **DICTIONNAIRE**

#### UNIVERSEL

### DE LA FRANCE,

CONTENANT la Description Géographique & Historique des Provinces, Villes, Bourgs & Lieux remarquables du Royaume; l'Etat de sa Population actuelle, de son Clergé, de ses Troupes, de sa Marine, de ses Finances, de ses Tribunaux, & des autres parties du Gouvernement:

ENSEMBLE l'Abrégé de l'Histoire de France, divisée sous les trois races de nos Rois; des Détails circonstanciés sur les Productions du sol, l'Industrie & le Commerce des Habitans; sur les Dignités & les grandes Charges de l'Etat; sur les Offices de Judicature & Emplois Militaires; ainsi que sur ceux de toutes les autres branches de l'Administration.

AVEC un grand nombre de Tables qui raffemblent, sous un même coup d'œil, les divers districts ou arrondissemens du Gouvernement Ecclésiastique, Civil & Militaire.

Par M. ROBERT DE HESSELN, ci-devant Professeur en Langue Allemande & Inspecteur de MM. les Elèves de l'Ecole Royale Militaire.

TOME TROISIEME.



#### A PARIS,

Chez Des Aint, Libraire, rue du Foin-saint-Jacques.

M. DCC. LXXI.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

Digitized by Google





# DICTIONNAIRE DE LA FRANCE.

#### F



ABRIQUES DES EGLISES. On comprend sous cette dénomination toutes les espèces de revenus affectés à la célébration du service divin, ou à l'entretien des églises, ou enfin ceux qui ont l'administration de ces mêmes revenus.

Dans les églises paroitsales ce sont ordinairement des marguilliers laics qui sont chargés de l'administration des biens de la fabrique; quoique ces biens soient réputés biens eccléssastiques & jouissent des mêmes privilèges.

Dans l'aliénation des biens d'une fabrique, on est obligé de se conformer aux formalités qu'on observe dans l'aliénation des biens d'église, & ces sortes d'aliénations ne doivent pas se faire sans nécessité.

Les baux des biens de fabrique ne peuvent se faire sans

publication, ni pour plus de fix ans.

Les fabriques ne peuvent emprunter à fonds perdu, sans y être autorisées par lettres-patentes emegistrées.

Une rente léguée à une fabrique est rachetable, & ne

peut être réputée fonciere.

FAISE ou LA PAISE, abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cîteaux, dans le Bordelois en Guienne, Tome III.

Digitized by Google

2 2 lienes & demie au levant d'été de Libourne; diocèle, parlement, intendance & élection de Bordeaux. Cette abbaye a été fondée vers l'an 1140, par Pierre, vicomte de Châtillon: elle vaut environ 4000 livres à son prélat, & sa taxe en cour de Rome est de 400 livres.

FALAISE, petite, mais fort agréable ville du pays des Marches, dans la basse Normandie, sur la rive droite de l'Anté, 24 lieues entre le couchant & le nord d'Argentan, diocèse de Séez, parlement de Rouen, intendance d'Alencon, chef-lieu d'une élection & d'une sergenterie, siège d'un bailliage ressortissant à celui de Caen, d'un grenier à sel, d'une grurie & d'une lieutenance de la Maréchaussée. On v compte plus de 3000 habitans. C'est un gouvernement de place, qui a deux casernes. Cette ville est une des plus anciennes du pays. Elle est longue & étroite en forme de navire, & un ancien château, bâti sur un roc, semble en faire la poupe. Ce château a une tour ronde & trèshaute, & des fosses profonds, avec deux étangs dont l'eau ne tarit jamais. Les premiers ducs de Normandie en firent leur palais en temps de paix, & leur forteresse en temps de guerre. C'est dans ce château, situé au fauxbourg de Guibray, que Guillaume le Conquérant, duc de Normandie & roi d'Angleterre, prit naissance. Il y établit une foire franche, sous la dénomination de Foire de Guibray. Cette foire est une des plus considérables de Normandie: elle rend ce bourg célèbre : elle commence le 15 d'août & dure huit jours. C'est à cette foire que les Anglois viennent se fournir de la plus grande partie des marchandises de France dont ils ont besoin. Il se tient une autre foire considérable dans cette ville le 27 juin, où il se fait un grand commerce de chevaux & autres bestiaux.

Falaise a cinq portes, trois principales rues, dont deux la traversent dans sa plus grande longueur, & trois faux-bourgs: sçavoir, celui de saint Laurent, celui d'Anté & celui de Guibray. D'ailleurs cette ville est ornée de quantité de belles sontaines. Il y a deux paroisses, la Trinité & saint Gervais, une abbaye commendataire de Prémontrés, sous le titre de saint Jean, un couvent de Cordeliers, un de Capucins, un hôtel-Dieu pour les malades, & un hôpital général L'abbaye des Prémontrés a été sondée vers l'an 1120

par un bourgeois de Falaife, appellé Geoffroi. Elle vaux environ 3000 livres à son abbé, & sa taxe en cour de Rome est de 300 livres.

Falsife a un marché le jeudi. On fabrique, dans les fambourgs & dans les villages des environs, des serges sur étaim d'une aune de large, qui se débitent aux soires de Caen & de Guibray. Il s'y fabrique aussi des coiles sines & des dentelles pour Paris, de la coutellerie & des chapeaux.

Cette ville est la patrie de Roch le Bailly, plus connu sous le nom de la Rivière, premier médecin d'Henri le Grand, sçavant dans les belles - lettres & la philosophie, mort en

1605.

L'élection de Falaise comprend deux cents trente-trois paroisses, divisées en neuf sergenteries; sçavoir, Breteuilaux Bruns, Falaise, la Ferté, la Forêt, Jumel, Saint-

Pierre-fur-Dive, Thoury, Tournebu.

FALGOET ou FOLGORT, bourg de la basse Bretagne, à 7 lieues au levant d'été de Brest, & à 7 vers le couchant de Saint-Pol-de-Léon; diocèse & recette de cette ville, parlement & intendance de Rennes. On y compte environ 600 habitans. Il y a une collégiale dédiée à la Vierge. Elle a été sondée en 1422 par Jean V du nom, duc de Bretagne. Le grand nombre de pélerinages que l'on fait à cette église, la rend célèbre. Il y a plusieurs soires par an, où l'on fait un grand commerce de chèvaux.

FALKENBURG. Voyez FAULQUEMONT.

FAN JAUX, petite ville du haut Languedoc, sur une hanteur, à s lieues au levant d'été de Mirepoix; diocèse te recette de cette ville, parlement & intendance de Toulouse. On y compte environ 1300 habitans. La moitié de cette ville & de son château sut donnée à Raymond, comte de Toulouse, en 1246.

Les environs de cette ville, quoique remplis de monta-

gnes , sont fertiles en grains & en pâturages.

FAON (le) ou LE FAOU, suivant M. Expilly, bourg de la basse Bretagne, à une lieue de la rive droite de l'Aon, au sond du gosse de Brest, à 3 lieues vers le couchant de Châteaulin, & à environ 8 au septentrion de Quimper 3 diocèse & recette de cette ville, parlement & intendance de Rennes. On y compte 700 häbitaus.

Digitized by Google

FAREMONTIER OU FARMOUTIES, bourg of peries ville de la Brie Françoise, au gouvernement général de l'Isle de France; diocèse de Meaux, parlement & intendance de Paris, élection de Rozpi. Ce bourg est situé sur la frontière de la Champagne, à une lieue au couchant de Coulomiers, 2.2 de Creci, 2 3 2u septentrion de Rozoi, 2 5 vers le midi de Meaux, & à 12 de Paris, sur le petit Morin. On y compte environ 800 habitans. Son églife paroissiale dédiée à S. Sulpice, est desservie par quatre chanoines. Ce bourg est du bailliage & de la châtellenie de Rozoi. Il est confidérable par une fameuse abbaye de Bénédictines qu'il renferme dans son enceinte. Elle sut sondée par sainte Fare en 617. Son église est sous l'invocation de la sainte Vierge & des apôtres saint Pierre & saint Paul. Elle est desservie par quatre chapelains. Ce sont les quatre chanoines de la paroisse qui y font leur service successivement. On y conferve, dans une riche & précieuse châsse, les reliques de sainte Fare, la fondattice & première abbesse du monastère. Son abbesse est dame de Farmoûtier, & présente à la eure de l'église paroissiale du lieu, & aux quatre prébendes, dont il y en a une attachée à cette cure. Elle présente aussi à la diaconale, à la subdiaconale, à trois chapelles de l'église abbatiale, à trois prébendes de la cathédrale de Meaux, & à un assez grand nombre de cures dans ce diocèse. Aux fêtes solemnelles de la Vierge, l'église paroissale. est fermée, & avant les premières vêpres on en apporte les cless à l'abbesse de Farmoutier. Les chanoines sont tout l'office canonial dans l'église de l'abbaye, à une heure différente de celle de la communauté, & la messe paroissiale est chantée par les chanoines dans la chapelle de saint Nicaise, qui fut autrefois la paroisse du bourg. Durant ses mêmes fêtes, s'il faut administrer quelques sacremens aux paroissiens, on baptise, on prend le saint Viatique & les faintes huiles, dans l'église de cette abbaye, qui a relevé long-temps immédiatement du saint siège. Elle a été soumise dans le dernier siècle à la visite personnelle de l'évêque de Meaux, mais non à celles de ses grands vicaires. Le prieuré des Bénédictines de Gif dépend de cette même abbaye. L'abbesse nomme leur prieure, & les professious s'y font en son nom. Elle 2 encore un privilège particulier,

qui confiste à visiter en personne ces mêmes religieuses, à les échanger, & à les nommer de famille dans son abbaye, où l'on conserve les reliques de saint Zéroche & celles de plusieurs autres saints & saintes.

Il se tient tous les lundis à Farmoûtier un marché où Il se fait un grand commerce de bled. Il y a aussi une

foire tous les lundis de la semaine sainte.

FARGEAS, communauté du haut Limosin, dépendante de la paroisse de Vicq, à une demi-lieue de Talage; diocèse, intendance & élection de Limoges. On découvre souvent dans le territoire de cette communauté, des minéraux de fer, de plomb & d'étain. On en voit aussi dans le lieu appellé Talage. En 1703 le sieur Roddes sit

ouvrir ces mines sans beaucoup de succès.

FARGES, paroisse du haut Berry, à 4 lieues au levant de Bourges; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. On y compte 200 habitans. Il y a une commanderie de l'ordre de Malthe, de la langue & du grand prieuré d'Auvergne. Elle est affectée aux chapelains & servans d'armes, & vant 1200 livres de rente. Les gradués du chapitre de saint Etienne de Bourges nomment à la cure de Farges. On nourrit quantité de moutons dans cette paroisse, & on en tire beaucoup de laine de bonne qualité.

FAUCHE (la), communauté dont l'église n'est qu'une annexe de la paroisse de Breix, dans le Bassigny en Champagne, à 3 lieues au couchant d'hiver de Neuschâteau & 27 au levant d'été de Chaumont; intendance & élection de cette ville, diocèse de Toul, parlement de Paris. On y compte 100 habitans. Outre son église succursale, dédiée à la sainte Vierge, il y a un prieuré de filles, ordre de Cîteaux, fous l'invocation de sainte Ursule, & une petite collégiale, fondée par le seigneur du lieu, & dont les canonicats ne valent que 70 livres.

Le prieuré de sainte Ursule a été réparé en 1690.

La terre de la Fauche a été anciennement érigée en baronie.

FAUCOGNEY, petite ville de la Franche-Comté, diocèse, parlement & intendance de Besançon, située au bord de la rivière de Brenchain, au pied des montagnes

des Vôges, à 3 lieues au levant d'été de Luxeuil. On 7 sompte 600 habitans. C'est le siège d'une prevôté du grand bailliage d'Amont, ressortissant au bailliage de Vésoul.

Les mines de cuivre de Giromagny, Saint-Antoine & Planché-les-Mines, sont toutes trois situées autour de la montagne du Balon, partie de celle des Vôges, à 3 lieues de Faucogney. Ce sont celles que l'on travaille le plus

assidûment dans la province.

FAUCON, tommunauté de la haute Provence, dans la vallée de Barcelonette, à une petite lieue de Barcelonette, recette de cette ville, diocèse d'Embrun, parlement & intendance d'Aix. Il y a une maison de religieux déchausses, ordre de la Rédemption des Captiss, dits de la Trinité, depuis 1661.

Faucon est la patrie de Jean de Matha, premier patriarche, & instituteur des Trinitaires, autrement appellés

Mathurins. Il est mort en 1214, âgé de 14 ans.

FAUCONNIER DE FRANCE (le grand), l'un des premiers officiers de la maison domestique du roi. C'est

un des grands officiers de la couronne.

Comme surintendant de la fauconnerie du roi, il dispose de la plupart des offices qui en dépendent, excepté ceux concernant les oiseaux de la chambre & du cabinet du roi, & il prête le serment de sidélité entre les mains du roi. Voyez Cour de France.

FAVERNAY, bourg de la Franche-Comté, diocèse, parlement & intendance de Besançon, bailliage & recette de Vesoul. On y compte près de 600 habitans. Ce lieu, qui a titre de doyenné, est situé sur la rivière de Lantaine ou Lanterne, à 4 lieues de Luxeuil. Il est remarquable par une abbaye commendataire de Bénédictins, célèbre depuis 1668, qu'une hostie sur conservée miraculeusement au milieu d'un incendie, & soutenue en l'air à la vue d'une insinité de personnes. Ce monastère est en règle, & de la résorme de saint Vannes. Il jouit d'environ 6000 livres de rente.

FAULQUEMONT, en allemand FALRENBURG, bourg de la Lorraine Allemande, diocèfe de Metz, cour fouveraine de Nancy, bailliage de Boulay. Il est situé à droite de la Nied-Allemande, à 4 lieues au midi de Boulay, à

e de Saint-Avold, 5 de Saralbe, 7 su midi de Sarelouis, à pareille distance vers le levant de Metz, & à 12 au levant d'été de Nancy. C'est le ches-lieu d'une terre considérable, érigée en marquisat en 1629. La prevôté bailliagère-seigneuriale sut créée en 1728. Les jugemens de ce siège se portent par appel directement à la cour souveraine. Les notaires royaux ne peuvent passer d'actes dans son district. L'église paroissiale est à un demi-quart de lieue; mais il y a dans le bourg une autre église, dans laquelle se sait le service paroissial. Il n'y a aucune sabrique d'étosses; mais plusieurs tanneries.

On découvre à Thicourt, village à peu de distance de Faulquemont, des mines de ser avec beaucoup de sossiles, principalement des huîtres à bec, des entroques, des peignes couleur d'ardoise, & d'autres comme des stalactites,

2yant des aiguilles cristallisées.

FAUVILLE, bourg du pays de Caux, dans la haute Normandie, à 3 lieues au nord de l'Illebonne, à 2 petites lieues au midi d'Ourville, & à 4 entre le midi & le levant de Fécamp; diocèfe, patlement & intendance de Rouen, élection de Montivilliers, chef-lieu d'un doyenné rural; siège d'une jurisdiction, sergenterie des Baons. On ycompte 600 habitans. Il s'y tient un marché le vendredi de chaque semaine, & plusieurs soires par an. Le prieur de la Magdeleine présente à la cure.

FAUX, bourg de la haute Marche, dans un pays de montagnes, à s' lieues au couchant d'hiver d'Aubusson, & à 10 vers le midi de Gueret, élection de cette ville, diocèse de Limoges, parlement de Paris, intendance de Moulins. On y compte près de 700 habitans. C'est un lieu abondant en tout, & dont les pâturages sont excellens, sur-tout pour les moutons. Il s'en fait un très-grand commerce à Paris. Ce lieu a six soires par an, dont l'une, qui commence le 16 octobre, dure trois jours, & où il se vend

plus de 30000 moutons.

FAYE-LA-VINEUSE, bourg & baronie du gouvernement général du Saumurois, dans le bas Anjou, à une lieue au levant d'hiver de Richelieu; élection de cerse ville, diocèse d'Angers, parlement de Paris & intendance de Tours, On y compte environ 500 habitans.

A iv

Il y 2, outre une aumônerie & une maladrerie, une églife collégiale, dont le chapitre est composé d'un chefcier, d'un chantre, de neuf chanoines, & de deux hebdomadaires.

FAYENCE, petite ville de la basse Provence, dans un beau pays, près des sources de la rivière ou tourent de Binson, à 4 ou 5 lieues au couchant de Grasse, à 7 au septentrion de Fréjus; diocèse de cette ville, parlement & intendance d'Aix, viguerie & recette de Draguignan. On y compte à peine 600 habitans. On fabrique en ce lieu d'assez jolie vaisselle de terre, qu'on dit de saïence, & que les Italiens appellent la Majolica.

L'évêque de Fréjus est seigneur temporel de ce lieu, &

il y a un château.

FÉCAMP ou FESCAMP, ville, baronie & port de mez de la haute Normandie, dans le pays de Caux, diocèse, parlement & intendance de Rouen, élection de Montivilliers, siège d'un corps de ville, d'une amiranté, d'un grenier à sel, d'un bureau pour les cinq grosses fermes, d'un bureau pour le tabac, & d'un autre pour les traites foraimes. On y compte environ 6000 habitans. Elle est à s lieues au couchant d'hiver de Saint-Vallery en Caux, à 6 de Montivilliers, à 8 du Havre, 12 de Dieppe, 14 de Rouen & 45 de Paris. Fécamp tire son nom de celui de la rivière sur laquelle il est situé. Cette rivière forme à son embouchure un petit port qui est peu fréquenté, & seulement propre pour les barques à pêcheurs. Henri II, roi d'Angleterre, le donna à une abbaye célèbre fondée dans le même lieu; mais il rentra dans le domaine de la couronne vers 1650. La ville, autrefois plus confidérable qu'elle n'est aujourd'hui, paroît avoir été la résidence des comtes de Caux, qui y avoient un château. Cet ancien château ne subsiste plus: son emplacement est renfermé dans l'enceinte de l'abbaye. Sur la Falaise, qui termine là le continent, entre la mer & la rive droite de la rivière, les habitans qui s'étoient déclarés pour la ligue contre le bon roi Henri le Grand, avoient bâti une forteresse, sous le nom de Fort-Baudouin, qui fut démoli en 1595. Cependant il y a toujours dans la ville un gouverneur particulier, sous le gouvernement militaire du Havre-de-Grace,

mec état-major, garnison, magasins & arsenal. L'abbaye sout dans toute l'étendue de la ville, d'une haute justice, exercée par un sénéchal, dont les jugemens sont immédiatement relevés par appel au parlement de Rouen.

Le gouvernement eccléssastique dépend tout entier de l'abbaye, qui non seulement est exempte de l'ordinaire, mais qui exerce encore sur les habitans de la ville & sur ceux de plusieurs autres paroisses, tant du diocèse de Rouen que de quelques autres, une jurisdiction presque épiscopale.

L'abbaye dont il est ici question, est de l'ordre & de la réforme de saint Benoît. Sa fondation remonte jusqu'au septième siècle, & avoit été faite en faveur de filles. Son église, dédiée à la sainte Trinité, a 376 pieds de long dans œuvre, & 70 de haut, depuis le pavé jusqu'à la clef de la voûte. La tour a 200 pieds d'élévation depuis le pavé jusqu'au coq. On regarde la chapelle dusrépas de la Vierge comme un chef-d'œuvre. Antoine Bohier, qui a été abbé de Fécamp, a fait de riches présens à cette église, & en grande quantité. Une abbaye qui jouit, comme celle-ci, des droits & des prétentions les plus distingués, ressemble presque à une cathédrale. Aussi y voit-on un grand prieur qui fait les fonctions de vicaire général & d'archidiacre: il y a un official, dont l'appel, selon les prétentions des religieux, ne doit être porté qu'à Rome, & un pénitencier. La musique même s'y est introduite; mais on ne l'emploie plus qu'aux jours de fêtes solemnelles.

La ville est divisée en sept paroisses: il s'en trouve trois autres hors de ses murs: ce qui fait en tout dix. On les nomme, saint Léonard, sainte Croix, saint Etienne, saint Fromond, saint Thomas, saint Léger, saint Ouen, saint Nicolas, saint Benoît, & saint Vallery. Il y a de plus à Fécamp des couvens de Capucins, d'Annonciades dirigées par des Cordeliers, d'Hospitalières de l'ordre de saint Benoît, qui dessevent l'hôpital, & deux sœurs de la Providence, pour l'instruction gratuite des petites filles pauvres. Le dictionnaire universel de la France parle aussi d'un collège pour les humanités; mais l'auteur de la description géographique & historique de la haute Normandie, n'en

fait aucune mention.

Le commerce de cette ville n'est pas bien florissant ;

mals pour peu qu'il s'en fasse, il consiste en draperies, serges, toiles, dentelles, tanneries & chapeaux. Ses habitans envoient à la pêche de la motue dans la Manche. L'on y tient un marché considérable tous les samedis.

On voit une belle carrière de pierre auprès de Fécamp. FELLETIN, petite ville de la haute Marche, sur la rivière de Creuse, aux consins du Franc-Aleu, à 2 lieues au midi d'Aubusson, à 6 au levant d'hiver de Bourganeus, à 9 vers le midi de Gueret, à 18 au levant de Limoges; diocèse de cette ville, élection de Gueret, intendance de Moulins, parlement de Paris. On y compte plus de 2000 habitans. C'est une châtellenie de la coutume & du gouvernement général de la Marche, du présidial & de la sénéchaussée de Gueret. Il y a dans cette ville un collège desservi par deux prêtres & un grammairien; les trois places ont été sondées par les habitans de la ville & des environs. Il y a un hôpital, sondé de la même manière. La cure de Beaumont & de Felletin vaut environ 1000 livres. Celle du Moûtier de la même ville vaut environ 800 liv.

Le commerce de Felletin consiste en draperies, en tapisseries & en bestiaux. Il s'y tient deux soires par an, quine durent chacune qu'un jour; il y a marché les lundis & les vendredis.

Il se trouve à un quart de lieue de cette ville une source d'eaux minérales, qui passent pour être fort bonnes pour la guérison des sièvres, & sur-tout des sièvres quartes.

FENESTRANGE ou FENÉTRANGE, en Allemand, VINSTRINGEN, petite ville de la Lorraine Allemande, avec titre de baronie, cour souveraine de Nancy, diocèse de Metz & siège d'un bailliage où l'on suit le Droit-Ecrit. Cette ville peu considérable, à laquelle on a ajouté un faux-bourg depuis environ trente ans, est située à gauche de la Sarre, à 3 lieues au midi de Bouquenome, à 5 au levant d'été de Dieuze, à 7 au midi de Sarguemines & à 14 au levant d'été de Nancy. On y compte près de 1000 habitans. Elle a encore ses anciens murs & un vieux château, dans lequel est l'ancienne chapelle castrale. Béatrix d'O-géviller, douairiere de Fenétrange, y sonda avec ses gendres, un chapitre, qui n'est aujourd'hui composé que d'un doyen & de trois chanoines, qui sont les sonctions curiales,

Leur église, unique dans la ville, est vaste & solidement bâtie. Il y a quelques restes de monumens & un caveau. L'autel est posé sur une base d'une seule pierre, de quatorae pieds de longueur sur huit de largeur. Il y a un hôpital à Fenetrange, & près de la ville un bel hermitage sont ancien, appellé Brudergarten.

Le terrein est assez fertile dans l'étendue de ce bailliage, qui peut être regardé comme un pays de grains, de froment & d'avoine. Il y a beaucoup d'étangs & de bois, quelques petits cantons de vignes à Fenetrange, à Nie-

dersteinselle, à Romelfing & à Metting.

La baronie de Fenetrange, ancienne terre libre de l'Empire, appartient aujourd'hui à la France, avec toute la Lorraine.

FENIERS, paroisse de la haute Marche, sur les confins du Franc-Aleu, à trois lieues & demie au couchant d'hiver de Felletin, diocèse de Limoges, parlement de Paris, intendance de Moulins, élection de Gueret. On y compte 500 habitans. Ce lieu a six soires par an: les plus considérables se tiennent les premier Juin & 28 Septembre. Il s'y sait un grand commerce de bestiaux que l'on envole à Paris.

Il y a à Feniers une commenderie de Malthe de la Langue & du grand-prieuré d'Auvergne, dont le revenu

se monte à 3 500 livres.

FENIERS ou FENIÈRES, communanté de la haute Auvergne, sur une petite rivière appellée Rue, entre Marsenac & Apchon, à 4 lieues au couchant d'été de Murat, diocèse de Csermont, parlement de Paris, élection de Riom. Il y a une abbaye commendataire, ordre de Csteaux, & fille d'Aiguebelle, fondée vers 1170, Cette abbaye vaut environ 2500 livres de revenu à son abbé, & la taxe en cour de Rome est de 150 florins.

La fituation de cette abbaye est fort avantageuse. Elle est dominée par un château bien fortifié. L'église de ce

monastère est très-grande, mais ancienne.

FENOUILLEDES, petit pays du bas Languedoc, formant la partie méridionale du diocèfe d'Aleth. Saint Paul de Fenouilledes en est le principal lieu.

FERE (la), petite ville de la haute Picardie, dans

la Thiérache, au confluent de la Serre & de l'Oise, dans une île que forme cette dernière entre Saint-Quentin & Noyon, à cinq lieues au levant d'hiver de Saint-Ouentin, à pareille distance au couchant d'été de Laon, à 9 au septentrion de Soissons, à 12 au levant d'été de Compiegne, à 15 au couchant d'été de Reims, à 19 vers le levant d'Amiens, & à 28 au levant d'été de Paris; diocèse de Novon & de Laon, élection de cette dernière ville, intendance de Soissons & parlement de Paris. Elle est agréablement entourée de côteaux couverts de bois, sous lesquels règne une belle prairie. Son domaine appartient à M. le duc de Mazarin, à cause de son mariage avec dame Louise-Jeanne-Elisabeth de Durfort de Duras, dame de Mazarin. Elle a été une des plus fortes places de la Picardie; mais depuis qu'elle n'est plus ville limitrophe, on a négligé & même démoli ses fortifications.

C'est encore un gouvernement de place. Il v a état major, bel arsenal, corps de casernes, & garnison composée d'un des sept régimens qui composent aujourd'hui le corps

royal d'artillerie.

Les deux écoles d'artillerie & du génie, l'une dite l'ancienne & l'autre la nouvelle, sont transportées à Bapaume depuis 1766.

Pour ce qui concerne l'administration civile, il y a un bailliage royal ressortissant à celui de Laon; une maîtrise des eaux & forêts réunie à celles de Marle & de S. Quentin; un hôtel-de-ville dont le corps du magistrat exerce, à plusieurs égards, les fonctions de commandant de la place; subdélégation, maréchaussée, &c.

La paroisse, dédiée sous l'invocation de S. Montain, est en même tems église collégiale, desservie par neuf chanoines, l'un desquels est sans doute curé. Ces bénési-

ces sont à la nomination de M. le duc de Mazarin.

La collégiale de S. Louis, dont le chapitre est nommé royal, n'a que huit chanoines.

Il y a de plus dans cette ville une abbaye royale de bénédictines, dites du Calvaire, un couvent de capucins, un hôpital d'environ 80 pauvres, un hôtel-Dieu, un collége & deux petites écoles gratuites. On y 2 bâti un moulin. à poudre très-remarquable, & une scirie pour les planches.

Cette ville n'a point d'autre établissement ni de commerce connu, que celui de bleds. Sa foire du 25 Septembre dure huit jours.

Elle 2 en outre un marché franc le second jeudi de chaque mois, & marché ordinaire deux jours dans la se-maine.

La forêt de la Fère, considérable par sa grande étendue, est à l'orient de l'Oise. Il y a plusieurs verreries où l'on fabrique toutes sortes d'ouvrages, que l'on transporte à Paris & ailleurs; mais la manufacture des glaces est la plus remarquable. Elle est au milieu de cette forêt, dans le château de Saint-Gobin. Le volume des glaces qu'on y fait, n'est borné que par la difficulté du poli: car il est impossible qu'un ouvrier puisse polir des glaces qui auroient plus de soixante pouces de large. On en a vu sortir de cette manusacture qui avoient cent cinq pouces de hauteur, sur soixante de largeur. Ces glaces se coulent sur une table de métal. Le sourneau où la matière se prépare, est ouvert de quatre côtés, pour recevoir une quantité égale de bois, de la longueur des coterets que l'on vend à Paris. Un des ouvriers que l'on relève de fix en six heures, tant le jour que la nuit, tourne continuellement auwur du fourneau, pour jetter successivement dans chaque ouverture le bois nécessaire pour entretenir le seu, qui est le plus ardent qu'on puisse s'imaginer. La matière est renfermée dans de grands creusets de terre cuite, d'une composition particulière, & propre à résister au seu. C'est une chose surprenante de voir avec quelle adresse les ouvriers manient, tournent & portent ces creusets jusqu'à l'endroit où l'on coule les glaces. On se sert, pour étendre également la matière, d'un gros rouleau soutenu par les exrémités sur deux tringles de fer couchées sur le bord de la table. Le plus ou le moins d'élévation de ces deux tringles, décide de l'épaisseur de la glace coulée. Aussi-tôtque la matière moins ardente a pris consistance, ce qui prive au plus tard dans l'espace d'une minute, la glace est formée : on la pousse alors dans un four bien échauffé, où l'on la laisse recuire le temps convenable, après quoi il n'est plus question que de la polir. Pour cet effet on les envoie à Paris, & elles y reçoivent leur dernière

persection dans 12 manufacture du fauxbourg Saint - Antoine. Voyez le Dictionnaire des Arts & Métiers.

Comme le changement qui s'est fait dans l'artillerie est postérieur à l'impression de l'article Bapaume, & du

mot Artillerie, nous en rendrons compte ici.

Les brigades qui composoient le corps royal d'Artillerie, forment aujourd'hui autant de régimens de deux bataillons chacun, & portent le nom des villes où ils ont
été levés; savoir, les régimens de la Fère, de Metz, de
Strasbourg, de Toul, de Besançon, d'Auxonne & de
Grenoble. Chaque bataillon est composé de dix compagnies, chacune de soixante hommes, commandés par un
capitaine en pied, un capitaine en second attaché à la
compagnie; mais en résidence par deux lieutenans en
pied, & deux lieutenans en second. Ces officiers, au lieu
de rouler entr'eux, comme cela se pratiquoit dans les
sept brigades, rouleront entr'eux dans leur régiment seulement, jusqu'à ce qu'ils deviennent capitaines en pied;
alors ils concourront dans les sept pour les grades supérieurs.

FERE-CHAMPENOISE, petite ville de la Champagne proprement dite, à une lieue au levant d'hiver du marais de Gaon, à 3 au midi de Vertus, à environ 18 au couchant de Vitry, & à environ pareille distance au couchant d'hiver de Châlons; diocèle, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. On y compte plus de 1500 habitans.

FERE ou FERRE en Tardenois ou Tartenois, petite ville de la Brie pouilleuse ou Galvesse, aux consins du Soisfonnois, à trois lieues vers le septentrion de ChâteauThierry, élection de cette ville, diocèse & intendance de
Soissons, parlement de Paris; siège d'une maîtrise particulière des eaux & forêts, avec un bureau des cinq grosses fermes. On y compte près de 3000 habitans. Cette
ville a un marché franc de chevaux & des autres bostiaux, tous les premiers mercredis de chaque mois, &
quatre soires par an; le 7 Janvier, à la mi-carême, le
24 Juin & le premier Octobre. Il s'y fait un commerce
considérable de chevaux & autres bestiaux. Le seigneur
du lieu y a un château.

FERMES GENERALES ou FERMES UNIES (les), sont la plus grande partie des droits du roi affermés ou accordés par bail à un particulier qui n'est que le prêtenom du bail, à raison d'une somme qu'il paye chaque année au roi. On nomme Fermiers généraux les particuliers qui se sont rendus cautions du bail: ce sont véritablement eux qui sont la régie des droits, & qui payent au roi la somme sixée par le bail. Celle du dernier bail, qui est de 1762, se monte à 126 millions; & celle du premier bail des Fermes unies, fait en 1726, ne se montoit qu'à 80 millions de livres. Depuis la suppression des sousfermes, le nombre des Fermiers généraux, qui n'étoit que de quarante, a été porté à soixante.

Pour gouverner avec plus de succès une partie si considérable des revenus du roi, les Fermiers généraux se sont partagés en différentes classes, dont chacune est chargée de la régie d'une partie particulière des droits du roi.

La première classe est de treize Fermiers généraux: ils s'assemblent tous les lundis matin, 1º pour ce qui concerne la remise des deniers des caisses de Paris & des caisses des provinces à la recette générale des fermes à Paris; pour l'examen des bordereaux de leurs receveurs généraux dans les provinces, au nombre de cent dix-neus; pour suivre les payemens qui doivent être faits, & l'acquittement des charges de l'état du roi; pour vérisser les bordereaux de leurs receveurs généraux dans les provinces, qu'ils sont obligés d'envoyer tous les dix jours, & pour le contrôle de la dépense générale des caisses & des dépenses extraordinaires.

2.º Pour l'examen des bordereaux de recette & dépense actuelle du receveur général des fermes à Paris; pour vérifier les états de produit qui sont envoyés tous les mois à l'hôtel des fermes.

3º Pour solliciter l'arrêté des états du roi; pour rassembler les pièces justificatives des états au vrai, & suivre la reddition des comptes aux chambres des comptes, jusqu'à et qu'ils aient été apurés & qu'ils aient passé à la correction.

40 Pour tout ce qui concerne les achats du tabac, tant en France que chez l'étranger,

5.º Pour la disposition des emplois des receveurs géné-

La deuxième classe est de vingt-un Fermiers généraux, qui s'assemblent tous les mercredis & vendredis matin; 1.º Pour la manutention & la régie générale des fermes, & pour prendre connoissance des affaires les plus importantes.

- 2º Pour arrêter les états des frais de régie de toutes les parties; pour examiner & arrêter les changemens qu'ils croiront y devoir être faits postérieurement à l'arrêté de ces mêmes états.
- 3.º Pour faire manufacturer les tabacs; pour avoir soin que les bureaux soient sournis; pour nommer aux emplois des manusactures, & convenir des ordres à donner pour la destination des tabacs qui doivent être envoyés dans les manusactures.
- 4º Pour ce qui concerne le fournissement des grandes gabelles, l'achat, les voitures & emplacemens des sels, & les comptes des entrepreneurs.

5.º Pour ce qui concerne les salines de Franche-Comté & de Lorraine; pour la vente des sels à l'étranger, & les parties de comptabilité qui y ont rapport.

6.º Pour ce qui regarde les gages intermédiaires & les

comptes qui en seront rendus.

La troissème classe est celle de fermiers généraux qui s'asfemblent, lorsque le cas le requiert, pour nommer à tous les emplois des fermes, à l'exception de ceux dont il a été fait mention plus haut, & des emplois des aides & domaines. Il faut aussi regarder comme membres de cette assemblée, le fermier de correspondance dans le département duquel l'emploi sera vacant, & le fermier qui aura fait la dernière tournée, lorsqu'il se trouve à Paris.

La quatrième est de six fermiers, qui sont chargés du soin de faire sournir & examiner les cautionnemens immobiliaires, & la suite des affaires concernant les cau-

tionnemens par confignation.

La cinquième classe est de cinq fermiers généraux, qui sont chargés de l'examen, de l'enregistrement & de la garde de tous les actes, comptes, soumissions & autres pièces déposées dans les archives de la compagnie.

اسلا

La sixième classe est de seize fermiers généraux, qui forment le conseil de la ferme, dont le principal objet est la sollicitation des affaires de procédure.

Les fermiers généraux de correspondance doivent rapponter eux-mêmes au conseil de la ferme les affaires de leurs départemens, sur lesquelles ils auront à le consulter.

La seprième classe est de vingt-trois sermiers généraux, chargés de la régie des grandes gabelles & de celles de Franche-Comté, des trois évêchés, de l'Alsace & de la Lorraine.

La huitième classe est de vingt-six sermiers généraux, qui ont la régie des cinq grosses sermes; le domaine d'occident; le haut conduit de Lorraine; le dépôt & la suite des saisses des marchandises prohibées.

La neuvième classe est de dix-sept sermiers généraux, chargés de la régie des petites gabelles, avec la suite des soumissemens & voitures de sels.

La dixième classe est de vingt-neuf fermiers généraux, pour veiller à la régie du tabac dans tout le royaume, y compris la ville de Paris.

La onzième classe est de quatorze fermiers généraux, qui s'assemblent pour examiner les comptes généraux & particuliers des grandes gabelles & de celles de Franche-Comté, trois évêchés, Alsace & Lorraine.

La douzième classe est de quatorze fermiers généraux, chargés de l'examen des comptes généraux & particuliers des cinq grosses fermes & haut conduit de Lorraine, & la vétification des passeports & états des marchandises entrées & sorties en franchise, avec la suite des acquits à caution.

La treizième est de sept sermiers généraux, qui s'assemblent pour examiner les comptes des receveurs généraux & particuliers des fermes & des entrepreneurs du voiturage des sels des petites gabelles.

La quatorzième est de douze fermiers généraux, chargés de l'examen des comptes généraux & particuliers du tabac.

La quinzième est de douze fermiers généraux, dont le soin est de veiller au travail & à la capacité des commis des différens bureaux de Paris, & qui doivent ordonner Tome III.

Digitized by Google

toutes les sortes de fournitures nécessaires pour l'approvisionnement, tant des bureaux établis à l'hôtel des fer-

mes, que des autres bureaux de Paris.

Les fermiers généraux sont divisés en cinq classes, pour la suite de la régie des aides & droits y joints, & pour la momination aux emplois de cette partie, parcequ'elle est partagée en cinq départemens.

Dix-huit fermiers généraux sont chargés de la suite de

la régle des domaines.

Un des fermiers généraux veille à la suite & au dépôt des faisses des marchandises prohibées dans l'étendue du royaume.

#### PARTIES QUI CONSTITUENT LES FERMES GENERALES.

#### Traites & droits y joints.

Les traites & droits y joints sont divisés en quatre dé-

partemens.

Le premier département comprend la ville de Paris, qui forme une première division, & les directions de

Alençon. Châlon-fur-Saône.
Amiens, Charleville.
Angers. Coutances.
Befançon. Dijon.
Bourges. Langres.
Caèn. Châlons-fur-Marne.

Moulins.
Orléans.
Rouen.
Saint-Quemin.
Soiffons.
Tours.

#### · Le second département, les directions de

Belley. Grenoble. Lyon. Montpellier. Narbonne. Toulon. Toulouse: Valence... Villefranche.

#### Le troisième département, les directions de

Ausch. Baïonne.

Marfeille.

Bordeaux.

La Rochelle.

Le quatrième département, les directions de

Lille. L'Orient. Nantes. Reimes. Grandes gabelles & gabelles de Franche-Comté, des trois Evêchés, de l'Alface & de la Lorraine, & le tabac.

Ces trois parties des fermes générales sont divisées en quarre départemens; le tabac & les petites gabelles formant un cinquième département à la suite des quatre premiers.

Le premier département est subdivisé en trois districts, dont le premier comprend les villes de Paris & de Ves

failles.

Le second, la généralité de Paris.

Le troisième district comprend les directions de

Alençon. Caën. Coutances. Laval. Le Mans.
 Rouen.

Le second département comprend les directions de

Angers. Bourges. Moulins.

. Tours.

Le troisième département, les directions de

Amiens.

Charleville.

Soifform.

Châlons-fur-Marne.

Saint-Quentin.

Le quarrième département est subdivisé en deux districts, dont le premier comprend les directions de

1. Alface, ..... pour le tabat & les gabelles,

2. Belançon ;

pour le tabac & la vente des fels ordinais res & de ceux de Rozières.

3. Chalon-fur-Saône.

4. Dijon, 5. Langres, pour le tabac & les grandes gabelles.

Le deuxième district comprend les directions de

Alface....pour les droits de domaines & de gabelles.
Metz,...pour le eabac & les gabelles.

Nancy...... Spour les gubelles & le tabac a la forains.

#### Tabac & petites Gabelles.

Ces deux parties des fermes générales forment un cinquième & sixième départemens.

Le cinquième comprend les directions de

Belley. Grenoble.

Lyon. Valence.

#### Le sixième, celles de

Marfeille. Montpellier. Narbonne. Toulone

Toulouse. Villefranche.

Il y a encore un septième département pour le tabac seulement: il comprend les directions de

Ausch. Baronne. Lille. Limoges. L'Otient

Nantes. Poitiers. Rennes.

Bordeaux. La Rochelle.

Aides & droits y joints, & droits sur les huiles & favons, dans l'intérieur des provinces où les Aides ont cours.

Ces trois parties des fermes générales sont divisées en tinq départemens,

Le premier comprend la ville & fauxbourgs de Paris. Le second, les généralités de Paris & de Châlons, & les inspections aux boucheries de Metz & de Roussillon.

Le troissème département, les généralités d'Amiens & de Soissons; les domaines de Flandre; les droits sur les huiles & savons des provinces de Flandre, Hainault & Arrois; la marque des fers dans tout le royaume, & dans les duchés de Lorraine & de Bar.

Le quatrième département est divisé en deux districts, dont le premier comprend les généralités de Tours, Poissers, la Rochelle.

Le second, les généralités de

Bourges. Lyon.

Moulins.
Orléans.

La marque d'or & d'argent dans toute l'étendue du royau-

me ; les droits sur les suifs dans la ville & fauxbourgs de

Le cinquième département comprend les généralités de Rouen, Ĉaën & Alençon.

#### Domaines.

La régie des domaines est partagée en quatre départemens.

Le premier comprend les généralités. de

Alencon. Caën.

Paris. Rouen.

- Le second déparrement, les généralités de

Alx. Bourges. Grenoble. Lvon.

Mouling. Orléans.

. Tours.

Le troisième département est subdivisé en deux disttids, dont le premier comprend les généralités de

> Montauban. Mon:pellier.

Perpignan. Toulouse.

Le second district comprend les généralités de

Amiens. Chilons.

Diion. .Lorraine. Franche-Comsé. Merz.

Soiffons.

Le quatrième département comprend les généralités de

Ánich. Bordeaux. La Rochelle. Limoges.

Poitiers.

La correspondance de chaque département des parties des fermes est confice à un fermier général, qui seul doit rendre compte des affaires de son département ou de son diffri.9.

Il y a encore cinq fermiers généraux, dont l'un est charzé de l'examen & du rapport à faire à l'assemblée, des caisses, des bordereaux, des extraits de journaux, & de tout ce qui a rapport à la suite de la rentrée des sonds des recettes particulières aux recettes générales, & de ceux de cette dernière recette à celles des fermes à Paris.

Deux autres fermiers généraux ont les salines des trois évêchés, de Franche-Comté & de Lorraine; la vente des sels à l'étranger, & la comptabilité, tant des receveurs de

la ferme attachés à ces parties, que celle des entrepreneurs de la formation.

Un quatrième est chargé des achats, des fournissemens & voitures des sels des grandes gabelles, & des comptes

des entrepreneurs.

Un cinquième a le soin de se faire rendre compte des affaires contentieuses de la serme en Lorraine, & la correspondance avec la compagnie sur les parries autres que celles qui doivent faire l'objet de la correspondance ordinaire des employés.

Dix fermiers généraux vont en tournée dans les dépar-

temens qui leur sont assignés.

Il y a d'ailleurs à Paris dans les hôcels & bureaux dépendans des fermes unies, environ quarante directeurs àc chefs de correspondance des traites, gabelles & tabacechacun d'eux a dans son département plus ou moins de directions qui ressortissent à lui, & avec lesquelles il entretient la correspondance.

Les directeurs des domaines & droits y joints résidens dans les provinces, entretiennent également une correspondance avec des directeurs & chess à Paris. Cette partie

est divisée en seize départemens.

Nous avons dit ailleurs qu'outre le receveur général des fermes à Paris, il y avoit cent dix-neuf receveurs généraux dans les provinces, qui versent leurs fonds dans la

caisse générale de Paris.

FERRETTE, en Allemand Pfirt, petite ville de Sundtgav en Alface, sur la rive gauche d'un ruisseau qui deux lieues plus bas se jette dans l'Ill, à 4 lieues au couchane d'hiver de Huningue & de Bâle, diocèse de cette dernière ville, conseil supérieur & intendance d'Alface. On y compte environ 200 habitans. C'est le chef-lieu d'un comté de même nom, & d'un bailliage qui comprend 48 paroisses.

Tout près de cette ville au midi, est un autre lieu de même nom, situé sur une montagne: peut-être est-ce

l'ancien château de Pfirt.

A la même distance au levant de la ville de Ferrette, est situé le vieux Ferrette, autrement appellé Att-Pfire. Ce troisième lieu est situé sur un ruisseau, près de sasource.

.. PERRIERE, boutg avec ritre de comet, dans le haut Bourbonnois, à 4 lieues au levant d'hiver de Vichi, diosele de Clermont, parlement de Paris, intendance & élection de Moulins. On y compte 250 habitans. Il y a des bois de sapin dans le territoire de ce bourg. Ferrière 2 tous les ans six soires où il se vend beaucoup de bétail. FERRIERES, paroisse du Gâtimois Orléanois, non boin de la rive droite du Loing & du canal de Briare, à 2 lieues vers le septentrion de Montargis; élection de cette ville, diocèse de Sens, parlement de Paris, intendance d'Orléans. On y compte environ 1200 habitans. Il y a une abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cîteaux. On attribue sa fondation à Clovis I. Cette abbaye, plus connue sous le nom de sainte-Marie de Ferrières, vaut plus de 4000 livres à son prélat. Sa taxe en cour de Rome est de 800 florins.

FERRIÈRES, abbaye commendataire de Bénédictins, & de la réforme, dans le Poitou, à une lieue vers le septentrion de Thouars, non loin de l'Argenton & des confins de l'Anjou; élection de Thouars, diocèse & intendance de Poitiers. Cette abbaye a été sondée vers l'an 1180: elle vaut environ 2500 livres de revenu, & sa taxe en cour de Rome est de 60 slories.

en cour de Rome en de so nomas.

. Il y a près de quarante lieux en France qui om la dénomination de Ferrières & la Ferrière.

FERTÉ (12), petite ville du Vimeux, dans la basse Picardie, diocése, intendance & élection d'Amiens, sur la rive droite de la Somme, à une petite distance au levant de Saint-Valery.

Il y 2 une commanderie, ordre de Malthe, de la Langue & du grand-prieuré de France: elle est affectée aux chapelains & servans d'armes, & rapporte environ 3600 livres de rente.

L'église de saint Pierre est hors de l'enceinte, au cou-

Cette ville a une foire considérable le jour de saint

FERTÉ-ALAIS ou Alers (la), petite ville du Hurcpoix, au gouvernement général de l'Isle de France, diocie de Sens, parlement & intendance de Paris, élection de Melon fur la rive gauche de la petite rivière de Juine, à 10 lieues au midi de Paris. On y compre environ 800 habitans. C'est le siège dune châtellenie & d'un bail-

liago

FERTÉ-BERNARD (12), petite ville du haut Maine, fur l'Huigne, au-dessus de son consluent avec la rivière de Même, qui sépare un des sauxbourgs de la ville: au milieu d'une belle prairie, dans un pays très-sertile en froment & en pâturages, entre Nogent-le-Rotrou & Conneré, à 4 lieues de l'un & de l'autse, & à 7 lieues au levant d'été du Mans; diocèse & élection de cette ville, intendance de Tours, parlement de Paris. C'est le siège d'un grenier à sel, d'un corps de ville, d'un bailliage, d'une maîtrise particulière des eaux & sorêts, & la résidence d'une brigade de la maréchaussée; composée de quatte cavaliers commandés par un exempt. On y compte envi-ton 1500 habitans.

Cette ville est environnée de bonnes murailles : elle a dans son enceinte un ancien château dont les tours & les donjons sont encore en bon état. Son église paroissiale est très-bien bâtie, & ressemble plutôt à une cathédrale qu'à une simple paroisse. Elle est sous l'invocation de Notre-Dame des Marais. Il y a dans sette église six chapelles fondées, qui sont à la nomination des habitans de la ville.

La Ferté-Bernard a deux fauxbourgs; celui de saine Barthélemi au levant, & celui de saint Julien au couchant. Il y en a un troisième appellé de saint Antoine. Ce dernier a une église succursale de la paroisse de Chervé. Les deux premiers sont de la paroisse de la ville. Il y a un couvent de religieuses dites de Notre-Dame dans le fauxbourg de saint Barthélemi. Cette communauté est ordinairement sort nombreuse, & s'occupe de l'instruction des jeunes silles. Ces religieuses, dont la dame de l'Estonac est l'institutrice, y sont établies depuis l'an 1633.

L'hôtel-Dieu de la ville est situé dans le faubourg saint Julien. Cet hôpital est desservi par une communauté de filles qui sont des vœux simples: elles sont ordinairement au nombre de huit.

- Hors de la ville, près du fauxbourg saint Barthélemi,

est un couvent de Récollers, sondé en 1608 par Charles de Lorraine, seigneur de la Ferté-Bernard.

Sur la rive gauche de l'Huigne, à un quart de lieue audessous de la ville, est une abbaye commendataire de Bénédistins non résormés, dits de la Pélisse. Ce monastère a été sondé en 1180 par des seigneurs de la Ferté: il vaut plus de 4000 livres de revenu à son prélat, & sa taxe en cour de Rome est de 66 florins.

La Ferté-Bernard est un des quatre doyennés ruraux qui divisent l'archidiaconé de Montsort. Ce doyenné comprend vingt-huit paroisses.

Le bailliage de cette ville n'est composé que d'un bailli, d'un lieutenant & d'un procureur siscal : c'est une baronnie-pairie qui relève nuement au parlement. La mastrise particulière est unie au bailliage. Le grenier à sel est composé de quatre officiers, outre le receveur. Quant aux officiers municipaux, les habitans se choisissent tous les deux ans un syndic des échevins, qui a l'administration des assaires & des biens de la ville.

La Ferté-Bernard a quatre foires par an; le 4 Mai, le 4 Juin, le 24 Août & le 4 Désembre. Ces foires se tienment toujours les lundis qui précèdent les jours auxquels elles sont sixées.

On engraisse beaucoup de bœuss dans les pâturages de la Ferté, & les fromens qu'on recueille dans son territoire sont très-bons. Le sol y est si fertile, qu'il n'a presque pas besoin d'engrais.

La Ferté-Bernard est la patrie de Robert Garnier, poète François & conseiller au grand-conseil, mort en 1900.

FERTÉ-EN-BRAY (12), sourg du pays de Bray, dans la haute Normandie, à une lieue au conchant d'hiver de Forges; diocèse, parlement & intendance de Rouen, élection de Lions & sergenterie de Buchy. On y compte 700 habitans. C'est le siège d'une vicomté & d'une châtellenie.

FERTÉ-CHAUDERON (12), petite ville avec titre de baronnie, dans le Nivernois, aux confins du Bourbonnois, sur la rive droite de l'Allier, à 6 lieues au midi de Neven, & à 4 lieues au couchant d'été de Moulins; intendance de cette ville, diocèse & élection de Nevers, parlement de Paris. On y compte 700 habitans.

Le seigneur de cette ville prend le titre de maréchal

& de sénéchal du Nivernois.

FERTÉ-FRENEL (la), bourg du pays d'Ouche, dans la hante Normandie, à un quart de lieue de la rive droite du Charenton, à 4 lieues au midi d'Orbee, & à 2 & demie vers le couchant d'été de l'Aigle; diocèse de Lisieux, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Bernay, sergenterie de Glos-la-Fersière. On y compte 300 habitans. Il y a un château.

FERTÉ-GAUCHER (12), petite ville entre la haute & basse Brie Champenoise, sur le Morin, à 14 lieues vers le levant de Paris, à 5 au midi de Château-Thierry, à 3 au levant de Coulomiers; élection de cette ville, diocèse de Meaux, parlement & intendance de Paris. On 3 compte 1500 habitans. C'est le siège d'un bailliage & d'une châ-

tellenie.

Il y 2 une petite manufacture de serges.

FERTÉ-SUR-GROSNE (la), abbaye régulière d'hommes, première fille de l'ordre de Cîteaux, dans le Châlonnois en Bourgogne, sur la rivière de Grosne, à 2 lieues & demie au midi de Châlons; diocèse, bailliage & retette de cette ville, parlement & intendance de Dijon. Cette abbaye a été sondée en 1113 par Savary & Guillaume, comtes de Châlon. Bile est sous l'invocation de Notre-Dame, élective, & jouit d'environ 30000 livres de revenu.

FERTÉ-IMBAULT (12), autrement appellée la Selle-Saint-Denys, petite ville du Blésois, au gouvernement général de l'Orléanois, sur la rivière de Saudre, à 3 lieues & demie au levant de Romorantin; élection de cette ville, diocèse de Bourges, parlement de Paris, intendance d'Orléans. On y compte près de 2000 habitans. Il y 2 un château accompagné d'un grand parc.

FERTÉ-LOUPTIÈRE (12), petite ville du Sénonois, au gouvernement général de la Champagne, sur la rive gauche de la petite rivière de Caise, à environ 4 lieues, au midi de Villeneuve-le-Roi, à 8 au même point de ms, & à 3 & demie au conchant d'hiver de Joigny;

stedion de cette ville, diocèse de Sens, parlement & intendance de Paris. On y compte environ 800 habitans.

FERTÉ-MACÉ (la), bourg du pays d'Houlme, dans la basse Normandie, à 4 lieues au levant de Domstront. C'est le ches lieu d'une sergenterie, diocèse de Séez, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Falaise. On y compte environ 1200 habitans. Il se fabrique beaucoup de coutils dans ce lieu & dans les environs.

FERTÉ-MILON (la), petito ille de la haute Picardie, dans le duché de Valois, au gouvernement de l'Isle-de-France; diocèse de Senlis, intendance de Soissons, élection de Crespi, au bailliage duquel ressortissent son bailliage & sa châtellenie. Cette ville ceinte de murailles, avec un aucien château sur une côte, est située entre Meaux & Soissons, sur la rivière d'Ourque qui la sépare en haute & basse. Elle est à 15 lieues au levant d'été de Paris, & à 16 au couchant de Reims. On y compte près de 3000 habitans, il y a trois paroisses, Saint-Waast, Notre-Dame & Saint-Nicolas, & deux prieurés simples; celui de la Magdelaine & celui de Vougis. Il y a aussi un couvent de Cordelières, dont la prieure est perpétuelle, & prend le titre d'abbesse. Cette ville a deux marchés par semaine.

La Ferté-Milon a vu naître Jean Racine, célèbre poëte

dramatique, l'émule de Pierre Corneille.

FERTÉ-SOUS-JOUARE (12), ou la Ferté-Aucout, petite ville de la Galvesse ou Brie Pouisieuse, en Champagne, sur la Marne, à l'endroir où elle reçoit le petit Monin, un peu au dessous de Jouare, à 14 lieues au levant de Paris, à 6 au couchant de Château-Taierry, & à 4 au levant de Meaux; diocèse & élection de cette ville, par-lement & intendance de Paris. On y compte environ 1000 habitans. La Marne divise cette ville en trois parties: l'une des trois est une sle, occupée presque toute entière par un château d'une fort belle architecture. La Ferté, a un pont de bois sur la Marne, à l'endroit où elle reçoit le Morin. Elle en a un autre sur le Morin, en sortant du lieu pour aller à Meaux. Il y a une compagnie d'arquebusiers.

A une petite demi-lieue de cette ville, sur une colline au pied de laquelle roule le petit Morin, est situé Jouage, remarquable par une célèbre abbaye de files de l'ordre de Saint Benoît. Voyez JOUARE.

La Ferté-sous-Jouage est la patrie du cardinal de Bour-

bon, légat d'Avignon, proclamé roi par la ligue.

Il y a plusieurs meulières ouvertes dans les environs de la Ferté-sous-Jouare, sur-tout sur la hauteur au midi de cette ville.

FERTÉ-SAINT-AGNAN (12), bourg du Blésois, au gouvernement général de l'Officanois; dioccse de Blois, par-lement de Paris, intendance d'Orléans, élection de Romorantin, ayant une justice ressortissante au bailliage de ce lieu, dans une île du Cosson, à 5 lieues au midi de Beaugenci, & à 5 au levant de Saint-Dié, On y compte plus de 2000 habigous.

FERTÉ-SENNETERRE (12), ou la Ferté-Nabert, ou la Ferté-Saint-Necaire, ou la Ferté-Lowendal, bourg de l'Orléanois proprement dit, près de la rive gauche du Cosson, à 4 lieues au midi d'Orléans; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. Le bourg. Saint-Aubin fait partie de ce lieu, & l'on compte dans l'un & l'autre près de 1 100 habitans.

FERTÉ-SUR-OISE (12), petite ville de 12 haute Picar-

die. Voyez LA FERB.

FERTÉ-VINEUIL ou VILLENEUILLE (la), bourg du Donois, dans la Beausse, au gouvernement général de l'Orléanois; diocèse de Blois, parlement de Paris, intençance d'Orléans, élection de Châteaudun. Il est situé sur l'Aigre, à une demi-lieue de sa source, & à 2 lieues au midi de Châteaudun. On y compte environ 400 habitans.

FERVAQUES, bourg du Lieuvin, sur la Toucques, &c aux consins du pays d'Auge, à une lieue au levant d'été de Livarot, & à 3 au midi de Lisieux; diocèse & élection de cette ville, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, sergenterie d'Orbec. On y compte environ 1200 habitans. Il s'y tient un marché le lundi de chaque semaine. On y fabrique beaucoup de frocs, étosses de laine qui se débitent dans les provinces volsines de la Normandie.

FESCAMP, ville du pays de Caux, dans la haute Nor-

mandie. Voyer FECAMP.

FEUILLANS, village & célèbre abbaye d'hommes dans

le Languedoc, sur les frontières du comté de Comminges, sur la rivière de Souche, à 2 lieues au septentrion de Rieux, en passant par Toulouse, dont elle n'est qu'à six lieues. Cette abbaye a été fondée vers la fin du seizième siècle. C'est de ce lieu que les religieux & religieuses de cette congrégation ont pris le nom de Feuillans & de Feuillantines.

Ce monastère est le chef-lieu de l'ordre, qui fut institué en 1577 par Jean de la Barriere, abbé de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse alors de Toulouse, aujourd'hui de Ricux, pour faire revivre le premier esprit de saint Benoît & de saint Bernard. Cette congrégation sut approuvée en 1586 par le pape Sixte V. L'abbaye des Feuillans vaut environ 10000 livres de rente.

FEUMY ou FERMY DE FERMY, paroisse du Rouergue, au gouvernement général de Guienne & Gascogne, à 6 lieues au couchant d'été de Rhodez; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance de Montauban, élection de Villefranche. On y compte près de 600 habitans. Il y a dans le territoire de ce lieu des mines de charbon de terre.

FEURS, ancienne ville du Forez, diocèse & intendance de Lyon, élection de Roanne, siège d'une châtellenie royale ressortissante à la sénéchaussée de Saint-Etienne. Feurs a donné le nom à la province, & en a été capitale jusqu'en 1441, qu'elle céda cet honneur à Montbrison. Cette ville est située dans la plaine, à la châte de la rivière de Lignon, trois cens pas en deçà de la Loire, à 3 lieues de Montbrison, 6 de Roanne, 7 de Saint-Etienne, 10 de Lyon & 95 de Paris. L'air y est chaud', un peu marécageux, & souvent chargé de bronillards. Le traité de paix entre Charles VII & Louis, duc de Savoie, se sit à Feurs en 1452, par l'entremise du cardinal d'Estouteville. Le baron de Ponsenac, à la têre des Calvinistes, prit cette ville le 3 Juillet 1562, après un siège de dix jours. Elle a perdu toute fon ancienne splendeur, & n'est plus qu'un lieu d'étapes, où l'on compte 1200 communians, non compris 600 autres paroissiens répandus dans la campagne.

L'église paroissiale de Feurs est sous le vocable de l'Ascomption de la Vierge. Un curé, un vicaire & quatre autres ecclésiastiques en font la desserte. Il y a aussi dans 12 paroisse une commanderie de l'ordre de saint Antoine; plusieurs chapelles, entre lesquelles celle de saint Clair a la qualité d'annexe; un petit couvent de Minimes rebâti depuis environ quatre ans; de petites écoles pour les garçons, dont l'instruction est consiée à un prêtre, qui retire un revenu honnête de sa place; un hôpital desservi par des hospitalières de la Charité de Notre-Dame. C'est une communauté de huit religieuses, qui se sont aider par plusieurs silles domessiques. Ces religieuses prennent des pensionnaires, & enseignent gratuitement les petites silles des pauvres de la ville. Leur dot, en entrant en religion, doit être de 2200 livres. Le bureau leur en sait le revenu à 5 pour cent pour leur subsistance, & le capital sert après leur mort à fonder des lits pour les malades.

Tout le terrein qui environne la ville est arrosé par plusieurs ruisseaux. On le cultive avec soin, & il produit du bled, des légumes & de très-beau chanvre. Feurs a cien soirce par appée & un marché par somaine

cinq foires par année, & un marché par semaine.

On a depuis quelques années joint aux foires des marchés de chevaux & de bétail, pour les rendre plus fréquentées.

La situation de cette ville est heureuse; ses habitans sont laborieux: ils réussirient à toutes sortes de manufactures, & il ne faudroit que réparer les chemins qui sont impratiquables, pour rendre cette ville très - commerçante. Il y a un port très fréquenté sur la Loire, qui appartient à l'abbesse de la Bénissondieu.

Feurs est la patrie de Guichard-Joseph du Verney, célèbre médecin, de l'académie des sciences de Paris, prosesseur d'anatomie au Jardin royal, auteur d'un excellent traité sur l'organe de l'ouie, mort en 1730, âgé de 82 ans.

FEZENZAC, petit pays de l'Armagnac en Gascogne, situé au couchant d'été d'Ausch. Il est borné au septentrion par le Condomois, au midi par l'Astarac, au couchant par l'Eauzan & par le bas Armagnac, & au levant par la partie haute de la même province. On lui donne sept lieues dans sa plus grande longueur, sur six de largeur. Vic-de-Fezenzac en est le principal lieu. Ce pays est arrosé par

plusieurs tivières, qui dirigent toutes leur cours vers le septentrion. La Baise, qui coule dans la partie du levant, en est la principale. Le sol y est très-sertile: on y recueille du bled, du vin & toutes sortes de fruits. Les pâturages y sont excellens, & le gibier n'y est pas rare. Ce pays a le titte de comté.

FEZENZAQUET, petite contrée située au levant du haut Armagnac. Elle a tout au plus quatre lieues dans sa plus grande longueur, sur autant de largeur. Elle est sort arrosée, & très-abondante en pâturages. On y recueille d'ailleurs du bled, du vin & toutes sortes de fruits. Le pays de Fezenzaquet a le titre de vicomté.

FIEF, terre ou héritage, ou droit réel tenu du roi ou d'un autre seigneur, à la charge de soi & hommage ou de

quelques autres droits, lorsqu'il y a mutation.

Celui qui tient un héritage d'un autre en qualité de fief, se nomme vassal, & celui de qui l'on tient cet héritage est appellé seigneur.

Entre les droits & redevances auxquels font tenus les vassaux, il n'y a que la foi & hommage qui constitue l'es-

sence d'un fief.

Le nom de fief vient du mot latin fides, à cause de la foi & sidélité que le vassal doit au seigneur dont il relève.

Le nom de seigneur vient de senior, à cause que les ses étoient dans l'origine des bénésices dont le prince gratissoit un officier supérieur, auquel on donnoit ce nom.

Entre une infinité de sortes de siess, qui ont tous une qualification dissérente, & dont on trouvera les éclaircissémens dans le Didionnaire de Jurisprudence, qui se trouve chez le même libraire, nous ne parlerons ici que des sies dignitaires ou de dignité, des siess simples, des siess suzerains, des siess dominans ou servans, & des arrieresses.

Le fief dignitaire ou de dignité, est celui auquel est attaché un titre ou une dignité quelconque, tels que sont les titres de principautés, duchés, marquisats, comtés, baronies. Voyez chacun de ces mots. Ces sies sont opposés aux sies simples, qui n'ont aucun titre de dignités ils telèvent tous immédiatement du roi, au lieu que

les fiefs simples ne relèvent de lui que médiatement Le fief suzerain est celui dont relève médiatement ut arrière-fief. Le fief dominant est celui qui relève immédistement du fief suzerain, mais qui a après lui un arrière-fief: c'est relativement à ce dernier qu'il est dominant, tandis qu'il est servant relativement au fief suzerain ou supérieur dont il relève immédiatement. Ainsi un fici suzerain suppose toujours un fief & un arrière-fief qui relèvent de lui. Le seigneur sugerain est donc celui dont relève immédiatement un fief dominant, & médiatement un arrière-fief qui constitue sa suzeraineté.

Comme tous les fiefs qui existent aujourd'hui en France ne sont que des démembremens des grands fiefs, & que ces derniers sont tous réanis à la couronne, il s'ensuit qu'il n'y 2 de seigneur suzerain en France que le roi, 2ttendu que tous les fiefs relèvent de la couronne, ou immédiarement, comme les pleins fiefs ou les fiefs de dignité; ou médiatement, comme les fiefs simples ou arrière-fiefs, qui sont mouvans des fiefs relevans immédia-

tement du roi.

Tous les héritages en France sont en fiefs ou en francalleux, c'est à-dire, qu'ils relèvent d'un seigneur ou qu'ils

n'en relèvent pas.

Autrefois les seuls gentilshommes pouvoient posséder des fiefs; ce n'est que depuis Philippe le-Bel, & les rois ses successeurs, qu'il est permis aux rotutiers d'en acquérir & d'y succéder, en payant une finance appellée droit de francs-fiefs. Ce droit fait aujourd'hui partie de la ferme des domaines. Il consiste dans le payement d'une année du revenu du fief, que les roturiers propriétaires de fiefs sont obligés de payer tous les vingt ans. Bien des personnes cependant jouissent de l'exemption de ce droit zels sont les bourgeois de Paris & les officiers de la maison du roi, ou les pourvus des offices qui portent avec eux l'exemption de droit de franc-fief.

Les fiefs nobles ou de dignité n'anoblissent point les rotusiers qui en font l'acquisition, & ne leut transmettent

pas le titre annexé au fich

On compte actuellement en France folgante dix mille fiefs on artière-fiefs, done environ etois mille font des fitfs ritrés



titrés. Quant aux familles nobles, on en compte environ quatre mille d'ancienne noblesse. Voyez Noblesse.

Comme le plan que nous suivons dans cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer dans de plus longs détails, nous sinirons par donner une idée succincte de l'origine des siefs.

Nous avons déja dit plus haut qu'anciennement les fiefs étoient des portions de terre accordées, à vie seulement, à tirre de bénéfices, à des militaires, comme récompenses & à condition de service.

C'est ainsi que les rois de la seconde race envoyoient dans les provinces des commissaires, qu'on appelloit ducs, comtes & marquis, pour y administrer la justice & désendre les limites du pays. Les rois leur donnoient à cet estet des commissions; & pour leur subsistance & celle de leurs lieutenans, ils leur abandonnoient la jouissance de grands & amples territoires du domaine de la couronne, à la charge de soi & hommage seulement, sans exiger aucune autre rétribution. Comme ces juges ou gouverneurs ne possédoient leur emploi que par commission & à vie, les siess qu'on leur accordoit n'étoient alors que des ususfruits qui sinissoient avec la vie.

Ces portions de terre ou héritages commencèrent insenfiblement à devenir héréditaires, d'abord par des concessions particulières, & non par un droit public & général.

Mais sur la fin de la seconde race de nos rois & le commencement de la troissème, ces gouverneurs, ducs, comtes & marquis, qui n'étoient que des commissaires à vie, devinrent officiers perpétuels & pleinement héréditaires. Ils s'emparèrent de leurs duchés, comtés & marquisats, & s'en rendirent propriétaires sous Louis le Fainéant & sous Hugues Capet; & en conséquence ils cédèrent à leurs parens & autres, en pleine propriété, partie de leurs terres & justices, qui étoient du domaine royal, & qu'ils n'accordoient auparavant que comme bénésice & à vie, sous l'autorité royale.

Ceux à qui on accordoit des démembremens de fief, prirent le nom de vicomtes & de barons. Ces derniers accordoient encore, par des sous-inféodations, partie de leurs siefs, à la charge d'être reconnus supérieurs, & d'être

Tome III.

foutenus par des services militaires & autres. Les ducs comtes & marquis exigeoient de leurs vassaux, outre le foi & hommage, certaines redevances en deniers, grains & volailles, qu'ils avoient coutume de lever sur les peuples de leur gouvernement, & qui leur tenoient lieu de gages.

Les vicomtes & barons, & leurs vassaux, en firent de même à l'égard de ceux à qui ils accordoient des héritages par sous-inféodation; & comme dans l'origine les premiers prêtoient serment de fidélité au roi, & étoient obligés de le suivre à la guerre, ils exigeoient la même chose de leurs vassaux, qui ne pouvant faire valoir eux-mêmes les terres comprises dans les concessions qui leur avoient été faites, en cédèrent une partie ou à des gens de guerre de leur suite, ou à des laboureurs & colons; & ceux-ci à d'autres subordinément, toujours à la charge de foi & hommage, de quelques redevances & devoirs féodaux.

Voilà l'origine des inféodations & sous-inféodations, & comment les siess & arrière-siess sont devenus héréditaires & patrimoniaux, & se sont si fort multipliés.



### TABLE

# DES GRANDS VASSAUX DE FRANCE,

TIRÉE DE L'ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DES GRANDS FIEFS.

| GRANDS |      |                                 |       |
|--------|------|---------------------------------|-------|
| & anc  | iens | $oldsymbol{Dom}_{oldsymbol{a}}$ | ines. |
|        |      |                                 |       |

#### GRANDS VASSAUX.

I. ISLE DE FRANCE.

Ducs de France, Comtes de Paris.
Comtes de Vermandois.

II. Picardie....

Comtes & ducs de Valois; Comtes de Ponthieu. Comtes de Boulogne Comtes de Calais & d'Oye. Princes de Sedan.

Comtes & ducs d'Orléans.

III. ORLÉANOIS....

Comtes & ducs d'Anjou.
Comtes du Maine.
C. de Blois, Chartres & Touraine;
Comtes de Dunois.
Comtes de Nevers.
Comtes & ducs de Berry.
Comtes & ducs de Vendôme.

IV. Normandie...

Ducs de Normandie. Comtes d'Evreux. Comtes du Perche. Comtes & ducs d'Alençon.

V. CHAMPAGNE.T..... Comtes de Champagne.

Ducs de Bourgogne.
Comtes d'Auxonne.
Comtes de Tonnerre.
Comtes de Semurois.
Comtes de Sens.
Comtes de Mâcon.
Comtes de Dijon,
Comtes de Châlons.
Comtes de Charolois.

VI. BOWRGOGNE...

| GRANDS GOUVERNEMENS<br>& anciens Domaines. | GRANDS VASSA U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. BRETAGNE                              | Ducs de Bretagne.<br>Comtes de Penthièvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WIII. GUIENNE.TT                           | Ducs de Guienne. Ducs de Gascogne. Comtes de Foix. Vicomtes de Béarn. Comtes d'Albret. Rois de Navarre. Comtes d'Armagnac. Comtes d'Armagnac. Comtes d'Angouième. Comtes de Périgord. Vicomtes de Limosin. Comtes de Querci. Comtes de Gerenies. Comtes de Ferenzac. Comtes de Ferenzac. Comtes de Pardiae. Comtes de Pardiae. Comtes de Rouergue. Vicomtes de Turenne. Comtes d'Auvergne. Dauphins d'Auvergne. |
| IX. LANGUEDOC                              | Rois d'Aquitaine. Comtes de Toulouse. Comtes de Carcassonne, Bézies Nímes. Comtes de Monspellier. Rois d'Arles & de Bourgogne. Comtes de Lyonnois. Comtes de Forét. Comtes de Beaujolois.                                                                                                                                                                                                                       |
| X. LYONNOIS                                | Comtes & dues de Bourbonnois. Comtes de Montlugon, Comtes de la Marche, Comtes de Breffe, Comtes de Vienne, Comtes de Viennhois. Comtes de Valentinois. Comtes de Diois.                                                                                                                                                                                                                                        |

GRANDS GOUVERNEMENS & anciens Domaines.

GRANDS VASSAUX.

XII. PROVENCE....

Comtes de Provence.
Comtes de Forcalquier.
Princes d'Orange.
Comtes de Marseille.

Conquêtes de LOUIS XIII.

PLANDRE ET ARTOIS ... { Comtes de Flandre. Comtes d'Artois.

Conquêtes de LOUIS XIV.

FRANCHE-COMTÉ......Comtes de Bourgogne.

Acquisitions de Louis XV.

LORRAINE ET BARROIS.. { Ducs de Lorraine. Ducs de Bar.

La Principauté de Dombes.

Princes de Dombes.

## REUNIONS DES GRANDS FIEFS

### A LA COURONNE.

### Explication des lettres initiales.

t. Comté. D. Duché.

M. Marquifat.
P. Principauté.

Vic. Vicomté. Vil. Ville.

E. Evêchê.

R. Royaume.

| ROIS.                | Epoques<br>des<br>réunions | GRANDS FIEFS.               | Réunions.               |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| CHARLES<br>le Chauve | 866                        | R. d'Aquitaine C. de Querci | à la couronne.          |
| LOTHAIRE             | 960                        | C. de Querci                | au C. de Tou-<br>loufe. |
| Hugues Capet.        | 987<br>987                 | C. de Paris                 | à la couronne           |
| •                    |                            | •                           | Cill                    |

| ROIS.               | Epoques<br>des<br>réunions. | GRANDS FIEFS.                                             | RÉUNIC                         |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ROBERT              | 1017                        | C. de Sens                                                | à la couro                     |
| le dévot            | 1019 1019                   | C. de Chartres C. de Touraine C. de Champagne. C. de Brie | au C. de B                     |
| HENRI I             | 1045                        | C. de Touraine                                            | au C. d'An                     |
| (                   | 1070                        | D. de Gascogne                                            | au duché<br>Guienne.           |
| PHILIPPE I          | 1977                        | C. de Valois                                              | au comté d<br>Vermand          |
|                     | 1082                        | C. de Dijon                                               | au comté d<br>Bourgogn         |
| Louis VI<br>Le Gros | £ 1116                      | C. de Diois                                               | au comté de<br>Valentino       |
| Rama Wir            | 1127                        | C. du Maine                                               | au C. d'Anj                    |
| Lovis VII           | 1140                        | C. de Fezenzac                                            | au comté d<br>magnac.          |
| (                   | 1 195                       | C. d'Alencon                                              | \                              |
|                     | 1198                        | Terre d'Auvergne.<br>C. d'Artois                          | <i>]</i> :                     |
|                     | 1200                        | C. d'Evreux                                               | à la couronn                   |
| PHILIPPE II,        | 1203                        | C. de Touraine<br>C. du Maine                             | <b>7</b>                       |
| Auguste             | 1203                        | C. d'Anjou                                                |                                |
|                     | 1205                        | D. de Normandie.<br>C. de Poitou                          | )                              |
|                     | 1209                        |                                                           | au comté de Pi<br>vence.       |
|                     | 1215                        | C. de Vermandois.<br>C. de Valois                         | à la couron                    |
|                     | 1229                        | C. de Carcassonne.                                        | 3                              |
| 1                   | 1229                        | C. de Beziers                                             | } a la couronn                 |
|                     | 1229                        | C. de Nimes                                               | )                              |
| Louis IX            | 1230                        | C. de Marfeille                                           | aux Confuls.                   |
| ·                   | 1230                        | C. de Charolois                                           | au D. de Bourg.<br>au comté de |
| 1                   | 1238                        | C. de Montluçon.                                          | Bourbonnois.                   |
| 4                   | 1240                        | C. du Perche C. de Mâcon                                  | } à la couronne                |
|                     |                             | 1 40 2/2/2007                                             | 1                              |

| 1015.                                 | Epoques<br>des       | GRANDS FIEFS.                            | Réunions.                          |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | réunions.            |                                          |                                    |
| (                                     | 1247                 | C. de Châlons                            | au duché de<br>Bourgogne.          |
| Na IX⊤                                | 1254                 | R. d'Artes & de Bourgogne                | éteint.                            |
|                                       | 1261                 | C. de Boulogne C. de Viennois            | à la couronne.<br>au Dauphiné.     |
| à                                     | 1272                 | Vil. de Vienne  M. de Provence           | à l'archevêché.<br>Là la couronne. |
| kim III,                              | 1272                 | C. de Toulouse C. de Semur               | au duché de                        |
| le Hardi                              | 1180                 | C. d'Auxonne                             | Bourgogne.                         |
| 9                                     | 1284                 | C. de Channes                            | 3                                  |
| hime IV,                              | 1290                 | Vic. de Béarn<br>C. de la Marche         | au C. de Foix.                     |
| k Ba                                  | 1307<br>130 <b>7</b> | C. d'Angoulême C. de Bigorre             | à la couronne.                     |
| (                                     | 1310                 | C. de Lyon<br>C. de Rouergue             | au comté d'Ar-<br>magnac.          |
| k Bel                                 | 1327                 | i                                        | au comté d'Ara<br>magnac.          |
| Ċ                                     | 1328                 | C. de Champagne.                         | )                                  |
| HALLIPPE VI,                          | 1328<br>1328<br>1328 | C. de Brie<br>C. de Valois<br>C. d'Anjou | (                                  |
| u Valois                              | 1328                 | C. du Maine<br>C. de Chartres            | à la couronne.                     |
| )                                     | 1349                 | Dauphiné de Vien-<br>nois                |                                    |
|                                       | 1350                 | C. de Montpellier.                       | )                                  |
| is Sage                               | 1365                 | C. d'Auxerre<br>D. de Valois             | )                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1375                 | D. d'Orléans<br>C. de Ponthieu           | à la couronne.                     |
|                                       |                      | C. de Forêt                              | )<br>Jau duché de                  |
| imir Al'                              | 1382                 | C. de Dunois                             | bourdonnois.                       |
| 1 ,                                   | •                    | ١ (                                      | iv                                 |

| ROIS.          | Epoques<br>des<br>réunions.                                                  | GRANDS FIEPS.                                                                                                                                                                                                  | RÉUNI                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Charles VI     | 1391<br>1400<br>1403                                                         | C. de Bléfois C. de Beaujolois C. de Fezenzaquet. C. de Pardiac                                                                                                                                                | au D.d'Orl<br>au duché d<br>Bourbon<br>au C. d'A                |
| . CHARLES VIII | 1424<br>1434<br>1444<br>1445<br>1460                                         | C. de Tonnerre C. de Valentinois. C. de Comminges. C. de Penthièvre C. de Périgord V. de Limoges                                                                                                               | gnac. au duché d Bourgogn  à la couron au D. de Bre  au C. d'Al |
| Louis XI       | 1465<br>1468<br>1474<br>1477<br>1477<br>1477<br>1477<br>1481                 | D. de Berry D. de Normandie. D. de Guienne D. de Bourgogne. C. de Boulogne C. de Pardiac C. de la Marche D. d'Anjou C. du Maine C. de Prayence                                                                 | à la couron                                                     |
| Louis XII      | 1498<br>1498<br>1501                                                         | D. d'Orléans'<br>D. de Valois<br>C. de Foix                                                                                                                                                                    | } à la courons<br>au C. d'Albrer                                |
| François I.T.  | 1515<br>1521<br>1523<br>1523<br>1523<br>1523<br>1523<br>1523<br>1523<br>1523 | C. d'Angouléme. C. d'Aflarac. D. deBourbonnois. D. d'Auvergne. C. de Clermont. C. de Forét. C. de Beaujolois. C. de la Marche. D. d'Alençon. C. du Perche. C. d'Armagnac. C. de Rouergue. Dauphine d'Auvergne. |                                                                 |

| <b>1</b> 015.           | Epoques<br>des<br>réunions.                                  | GRANDS FIEFS.                                                                                                                              | Réunions.        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Born II                 |                                                              | D. de Bretagne Ev. de Metz, Toul & Verdun C. de Calais C. d'Oye                                                                            | } à la couroune. |
| Ima III                 | 1589                                                         | C. d'Evreux                                                                                                                                | à la couronne.   |
| tiisu IV ,<br>kGrand    | 1589<br>1589<br>1589<br>1589<br>1589<br>1589<br>1589<br>1589 | Vic. de Béarn R. de Navarre C. d'Armagnac C. de Foix C. d'Albret C. de Bigorre D. de Vendôme. C. de Périgord Vic. de Limoges. C. de Breffe | à la couronne.   |
| Covis XIII,  le Juste   | 1615<br>1642                                                 | C. d'Auvergne<br>P. de Sedan                                                                                                               |                  |
| Louis XIV ,<br>le Grand | 1659<br>1659<br>1665<br>1678<br>1700<br>1707                 | D. de Vendôme.                                                                                                                             | à la couronne.   |
| le Bien-aimé.           | 1735<br>1735<br>1738<br>1762                                 | D. de Lorraine. D. de Bar Vic. de Turenne. P. de Dombes                                                                                    | à la couronne.   |

Nous n'avons pas compris dans ce dénombrement un grand nombre de villes qui ont été réunies à la couronne même tems que ces grands fiefs.

FIGEAC, petite ville du haut Quercy, au gouvernement général de Guienne & Gascogne, sur la Selle, à neuf lieues au levant d'été de Cahors, & à cent dix de Paris; le chef-lieu d'une élection, le siège d'une sénéchaussée & d'une justice royale; diocèse de Cahors, parlement de Toulouse, intendance de Montauban. On y compte environ 3200 habitans.

Cette ville fort ancienne doit son origine à une riche abbaye commendataire de Bénédictins, sondée en 755 par le roi Pépin, & sécularissée sous Paul III au commencement du seizième siècle. Cette abbaye vaut 15000 livres à son prélat, & sa taxe en cour de Rome est de 2000 florins. Le chapitre de cette abbaye, devenue collégiale, est composé de quatre dignitaires, de huit chanoines & de quatre chapelains. Les prétendus Résormés surent obligés de lever le siège de cette ville après trois mois d'attaque. En 1576 ils la surprirent, la pillèrent, & sirent passer au sil de l'épée la plus grande partie des catholiques. Ils y bâtirent une citadelle qui sut démolie avec les sortissications de la ville, lorsque le duc de Sully, qui en étoit le gouverneur, la remit à Louis XIII en 1622.

L'élection de Figeac comprend cent trente-quatre communautés, dans lesquelles on compte environ-soixante mille habitans. Le principal commerce de cette élection

confiste en vin, & en gros & menu bétail.

FILLOLS, petite communauté du Roussillon, dans la viguerie de Conssent, dans les montagnes, à une lieue au levant d'hiver de Villestranche. Cette paroisse est remarquable par une mine de plomb qui se trouve dans son terroir.

FILTZ-JAMES ou FITZ-JAMES, village de la haute Picardie, dans le Beauvoisis, au gouvernement général de l'Isse de France; diocèse de Beauvais, intendance de Soissons & élection de Clermont. Cette terre se nommoit Warty, avant qu'elle sût érigée en duché-pairie en faveur du maréchal de Berwick, sils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre. Voyez WARTY.

FIMARCON, perit pays de Gascogne, situé partie dans le Condomois & partie dans l'Armagnac. On lui donne environ douze lieues de tour. Il renserme seize pa-

toisses, dont la principale est Castelnau. Elles sont sous les trois diocèses de Condom, d'Ausch & de Leictoure.

FINANCES. On comprend sous ce nom tous les revenus du roi: ils consistent dans le produit des sermes unies; poyez Fermes Générales; dans le revenu des tailles & du taillon, de la capitation, des dixièmes, vingtièmes, deux sols pour livres, & le dixième de reteuue; dans les sommes que payent le clergé & les provinces qui s'imposent elles-mêmes, telles que les pays d'états & autres; dans les sonds de la caisse des parties casuelles & des octrois; dans les revenus des postes, des poudres & salpêtres, de la vente des charges & offices; la ferme des gresses, les octrois des villes; dans les droits de petit scel, du contrôle des exploits; dans le revenu des eaux & soriets, & dans le produit de la régie des suis & des huiles, qui ne sont pas unis aux fermes générales.

Les droits abandonnés aux fermiers généraux sont les aides & droits y joints; les domaine & droits y joints; les traites & droits y joints; les grandes & petites gabelles; la ferme du tabac; les droits des amortissemens & francs siefs, des nouveaux acquêts & usages; les droits de contrôle des actes des notaires, des insinuations & centième denier; la formule des papiers timbrés; les droits sur les huiles dans l'intérieur des provinces où les aides ont cours; la ferme des droits rétablis; la ferme de la marque des fers; la ferme de la marque d'or & d'argent; la ferme des droits sur les suisse dans la ville & fauxbourgs

de Paris.

On estime que tous les différens revenus du roi peuvent monter, dans certains tems, à plus de cinq cents

millions par année.

Le gouvernement des finances forme une partie considérable de l'administration. C'est M. le Contrôleur général qui est le chef de ce ministère, divisé en sept départetemens. Sept magistrars, tirés pour l'ordinaire du corps des maîtres des requêtes, sont à la tête de ces départemens, avec le titre d'intendans des finances. Voyez ces mots.

Ils ont chacun l'inspection & la direction d'une certaine partie des finances, & ils sont chargés de toutes les affaires concernant les divers objets de leur département, pour en rendre compte à M. le contrôleur général. Ces divers objets s'étendent non-seulement sur la rentrée des revenus du roi, mais aussi sur leur emploi & sur toutes les assaires concernant chacune de ces deux parties, ou les ossiecs des personnes employées au maniement de ces deniers.

Comme les sept intendans des sinances dont nous avons parlé, ne s'occupent des objets de sinances qu'en général, & près de la personne de M, le contrôleur général, il est nécessaire qu'il y ait d'autres officiers répandus dans les provinces du royaume, pour y avoir l'inspection & la direction des sinances. Cette inspection regarde les intendans des provinces. Voyez ces mots.

On compte autant d'intendans des provinces qu'il y a de généralités, c'est-à-dire, trente-trols, parceque la France est aujourd'hui divisée en autant de généralités ou intendances. Voyez Généralités & Intendances.

On pourroit diviser la finance en deux parties principales; savoir, celle des receveurs généraux, dont la recette fut un objet de 87 millions en 17:4; & celle des fermiers généraux, qui est sa plus considérable. Le bail qu'ils ont aujourd'hui avec le roi se monte à cent vingtquatre millions six cents mille livres. On verra au mot FERMIERS, comment ils font la perception des droits, & quelles sont les régies qui leur sont consiées.

Pour ce qui concerne les receveurs généraux des vinge généralités en pays d'élections, voyez RECEVEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES. On en compte quarante, savoir, deux pour chaque généralité, auxquels il faut joindre ceux des généralités qui ne sont ni pays d'états ni pays d'élection: telles sont les généralités de Lorraine & Barsois, de Metz & Alsace, de Flandre, Hainaut, Aftois,

& de Franche-Comté.

Si à ces deux principales branches des sinances, on ajoute les sommes que payent le clergé, les pays d'états, les produits des postes, des huiles, des suiss, qui ne sont pas unis aux fermes générales, des poudres & salpêtres, du contrôle des exploits, de la vente des charges & offices, de certains octrois, les revenus des caux & sorêts, & quelques autres parties qui ne sont pas unies aux sermes

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

ginérales, on aura, a peu de chose près, une idée de tout

ce qui constitue les revenus du roi.

FIRMINY ou FIRMIGNY, gros bourg, prieuré, paroisse & seigneurie du Forêt; diocèse & généralité de Lyon, élection de Saint-Etienne, & chef-lieu d'une sub-délégation.

Ce bourg est situé dans un vallon, arrosé par trois ruisseaux, à deux lieues de Saint-Etienne, sur la route du

Puy.

Le roi Louis XII lui donna le nom de ville, en y établissant des foires & des marchés. On y compte 3000 ames. Son prieuré su sécularisé en 1560, & réuni au séminaire de saint Irénée de Lyon'en 1650. Ce séminaire nomme le curé de la paroisse, qui est sous l'invocation de saint Firmin & de saint Pierre. Son église étant troppetite, on a bâti dans le lieu une chapelle succursale.

Une manusacure de clous sait vivre une partie des habitans de Firminy. On y sait aussi des rubans. Le terrein de la paroisse produit du bled, de l'avoine & du sourrage. Il y a aussi beaucoup de minéraux de ser & de plomb,

& des forges.

FISMES, ville du Rhémois, au gouvernement général de la Champagne, aux confins du Soissonnois, entre les deux rivières de Vesse & d'Ardre, un peu au-dessus de leur confluent, & à six lieues au couchant de Rheims; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris & intendance de Châlons. C'est un gouvernement de place dépendant du gouvernement général de la Champagne, le siège d'une prevôté ressortissante au bailliage de Vitry. La justice & le domaine utile de la ville sont à la communauté des habitans. Il y a aussi un bailliage particulier ressortissant au présidial de Rheims. Cette ville peut avoir 1800 habitans. On y a tenu deux conciles provinciaux dans l'église de sainte Macre: le premier au mois d'Avril, en 881, auquel présida Hincmar, archevêque de Rheims: le second, en 935.

Il y a près de Fismes une pierre qui sert de limites au diocèse de Rheims, dont cette ville dépend, & à ceux de: Laon & de Soissons: autrefois elle déterminoit les bor-

nes du royaume d'Austrasie.

lides, sont Douzy, le fort de Scarpe, Dunkerque, Bergues, Cambray, Mariembourg. Il y en a toujours deux compagnies à cette dernière ville, & une dans les autres.

Outre les bataillons de 600 hommes de milice que doivent fournir les provinces de Flandre & Hainaut, en vertu de l'édit de 1726, la milice de Flandre, fous le nom de bataillon de Lille, & celle de Hainaut, sous le nom de bataillon de Valenciennes, la généralité de Flandre & Artois fournit un régiment de recrues d'un bataillon, plus ou moins fort, selon que les circonstances le permettent, sous le nom de Lille; & ce en vertu de l'ordonnance du premier Février 1763, par laquelle Sa Majesté a établi trente-un régimens de recrues, un pour chacune des généralités du royaume.

Les provinces de Flandre, Hainaut, Artois, Boulonnois, Soissonnois, & tout le pays jusqu'à la Moselle, forment un département d'artillerie & du génie. Le directeur général qui commande ce département résidoit à la Fère; mais il paroît devoir résider à Bapaume, depuis que l'école d'artillerie y est transférée. Voyez FERE ( la ). Ce directeur a pour adjoint un autre directeur general,

qui fait sa résidence ordinaire à Douay.

Il y a sept directeurs particuliers pour le génie & l'artillerie employés dans le gouvernement de la Flandre. Les villes de leur résidence sont Lille, Valenciennes, Maubeuge, Avennes, Philippeville & Cambray.

Il y a quatre directeurs des fortifications, qui résident à

Lille, à Dunkerque, à Valenciennes & à Maubeuge.

Outre cela il y a des brigades d'ingénieurs, commandées par un ingénieur en chef, dans chacune des places

fortes de ce gouvernement.

La compagnie de la maréchaussée établie dans la généralité de Flandre & Artois, en vertu de la déclaration de 1720, est composée d'un prevôt général, de trois lieutenans, trois exempts, quatre brigadiers, six sous-brigadiers, cinquante-deux cavaliers & un trompette.

Il y a une autre compagnie de la maréchaussée pour le

Hainaut. Voyez HAINAUT.

La maréchaussée du département de Flandre & Artois est divisée en treize brigades ressortissantes à deux tribumanx particuliers; savoir, à la prevôté générale de Lille; & à la lieutenance d'Arras.

La prevôté générale de Lille est composée d'un prevôt général, de deux lieutenans, un assesseur, un procureux du roi & un gressier.

La lieutenance d'Arras est composée d'un lieutenant, d'un assesseur, d'un procureur du roi & d'un gressier.

Les lieux de résidence des treize brigades de la maréchaussée établie dans ce département, sont Lille, pour deux brigades, Bergues, Cassel, Douay, Cambray, Saint-Amand en Flandre, Arras, Hesdin, Saint-Pol, Saint-Omer, Aire & Lens en Artois.

Les sept premières de ces brigades dépendent de la prevôté générale de Lille; les six dernières ressortissent à la

lieutenance d'Arras.

De ces treize brigades, trois sont commandées chacune par un exempt; quatre, chacune par un brigadier, & les six autres, chacune par un sous-brigadier.

Comme ce qui nous reste à dire des dissérens pays qui composent le gouvernement de la Flandre Françoise, n'est pas commun à chacun d'eux, nous en parlerons séparément.

FLANDRE MARITIME ou Flandre Flamingante. La Flandre flamingante ou maritime s'étend depuis la mer jusqu'à la Lys. On ne lui donne pas plus de douze lieues d'étendue en tous sens. Cassel en est la capitale.

Cette province est coupée par plusieurs canaux, qui y ont été pratiqués pour dessécher le terrein & pour établir des communications d'une ville à l'autre. Ses principales tivières sont l'Yper, la Colme & l'Aa.

L'Yper coule entre Bergues & Cassel, & sert à la conf-

munication de plusieurs canaux.

La Colme est un bras de l'Aa: il se sépare de cette dernière rivière à environ trois lieues au-dessous de Saint-Omer, & dirige son cours vers le Linck & Bergues, en traversant la Flandre du couchant au levant.

L'A2, deouis sa séparation en deux bras, arrose les frontières occidentales de la Flandre jusqu'à la mer. Cette rivière se jette dans l'Océan un peu au-dessous de Gravelines, où elle forme un petit port. Ce petit port a une Tome III. rade que l'on a toujours cru mauvaise; mais les Anglois y ayant tenu pendant toute la dernière guerre dans les temps les plus orageux, nous ont appris par le fait qu'elle étoit mon-seulement tenable, mais même avantageuse. C'est en cette considération que, attendu la démolition du port de Dunkerque, le roi a ordonné qu'on travaillât à agrandir & à mettre en état le port de Gravelines. Dans ce projet on se propose même de rendre l'Aa navigable jusqu'à Saint-Omer, asin que les vaisseaux marchasids puissent remonter jusqu'à cette ville, & lui ouvrir une branche de commerce avec tous les pays du nord. Par ce moyen, l'on espère que le commerce interrompu à Dunkerque par la démolition de son port, reprendra une nouvelle vigueur, en s'établissant à Saint-Omer & à Grave-lines.

On s'est aussi proposé de remédier aux inconvéniens d'un banc de sable qui se sorme devant la rade de Gravelines.

Le climat de la Flandre maritime est généralement plus froid que tempéré, & l'hiver y dure plus de la moielé de l'année: L'on y passe du froid aux grandes chalcurs, & il n'y a point de printems. L'été y est pluvieux, mais l'auromne ordinairement agréable.

L'air y est épais, à cause de la grande quantité des eaux qui coupent ce pays. Les vents du nord y soussilent

fouvent . & v rendent l'hiver fort dur.

La Flandre maritime, est en général un pays plat, uni & fort bas, excepté dans la partie qui est bordée par la mer, où sont des montagnes de sable que l'on appelle Dunes, & qui lui servent de digue & de barrière naturelle contre les slots de la mer.

Ce qu'on appelle la grande & petite Mer, est la partie de la province qui est inondée & couverte d'eau entre Furnes, Bergues & Dunkerque. Le reste de la province, depuis ce canton jusqu'à la Lys, c'est-à-dire, toute la partie la plus éloignée de la mer, forme un pays agréable, entre-mêlé de beaux côteaux & de petites plaines.

Toute cette partie est variée de vergers, de terres labourables & de prairies. Presque tous les héritages y sont entourés de hairs & d'arbres à hautes tiges, ormes & bois

blancs,

Les principales productions de la Flandre maritime font le bled, les pâturages gras, les lins, le colzat ou

chou à graine, & le bois.

Cette province, environnée d'un côté par la mer, & de l'autre par quantité de grandes villes, est assurée de tous les débouchés nécessaires de ses denrées. En tems de paix elle exportoit des farines par Dunkerque, pour la subsistance des colonies; mais cette branche de commerce va se trouver interrompue par la démolition du port : il saure espérer qu'elle trouvera un autre débouché, qui réparera cette perte. Elle sournit des bleds de semence à presque tous ses voisins.

Le commerce de la Flandre maritime en bestiaux, s'étend à la consommation des provinces voisines, & principalement à celle de l'Artois & de la ville de Lille : ses marchés à cet égard sont très-considérables. Elle tire des bestiaux maigres des provinces voisines, & elle les y renvoie après les avoir engraissés en très-peu de tems. Les vaches y donnent une quantité étonnante de lait, qui est toujours d'une très-bonne qualité; c'est pourquoi elle fournit au-dehors beaucoup de beurre & fromage. Le beurre se transporte à Lille, à Douay, à Saint-Omer & à Dunkerque; il en passe même à Paris. Quant au fromage, il s'en fait de trois ou quatre sortes, & l'on y imite parfaitement celui de Hollande. Les brebis y font ordinaires ment plusieurs portées dans l'année. Les chevaux du pays ne sont employés qu'au labourage; soit qu'étant trop grands & ayant toujours trop de tête, ils ne soient pas propres à autre chose; soit parceque les habitans trouvent plus d'avantage à engraisser des vaches que des bœufs, attenda que par ce moyen ils étendent leur commerce de beure & le trafic des veaux, & que d'ailleurs ils se procurent de bons engrais. On y amène des poulins d'Arrois & du Boulonnois, pour y prendre nourriture.

Le lin est pour ce pays la matière d'un très-grand commetce; & cette plante devient, entre les mains des Flamands, tout-à-la-fois un objet d'agriculture & d'industrie.

Une autre production de la Flandre maritime est le coltat, mot Flamand qui signisse chou à graine. Ce chou produit une graine qui ressemble à la navette, &

Digitized by Google

de laquelle on tire par le feu une huile dont il se consomme beaucoup dans le pays même & au-dehors, pour les manusactures en laine, & comme huile à brûler. On en emploie aussi beaucoup pour saire du savon noir, sur-tout lorsque l'huile de baleine manque. D'ailleurs, le colzat tient lieu de repos à sa terre qui le produit; & loin de la fatiguer, il la rend au contraire plus séconde, sur-tout pour le bled.

La Flandre n'a presque point de bois en corps de forêt, si l'on en excepte la forêt de Nieppe appartenante au roi, & dont la coupe forme dans le produit des domaines & bois un article d'environ cent vingt-cinq mille livres. Cependant la Flandre est en état de fournir du bois à brûler & de charpente pour sa consommation & celle des villes voisines: mais les arbres se trouvent dispersés & plantés sur chaque héritage, de façon que la province entière n'est elle même qu'une espèce de forêt. Rien de plus commun, comme nous l'avons déja remarqué, que d'y voir les meilleurs pâturages entourés d'ormeaux à haute sutaie, dont la vente égale & surpasse même la valeur de l'héritage qui les a produits. Il n'y a pas de pays au monde où le bois croisse plus vîte.

Comme il n'y 2 en Flandre presque point de bois en corps, la jurisdiction des eaux & forêts ne s'étend point sur les bois des particuliers: le roi & son conseil ont toujours été persuadés, que dans un pays où tous les bois conssistent en arbres plantés à l'entour des héritages, il étoit

à propos d'en laisser la coupe libre & volontaire.

Dans les cantons où le bois est plus rare, tels que sont les territoires de Furnembach & celui de Dunkerque, la châtellenie de Bourbourg & autres proche de la mer, on trouve des espèces de tourbières qui facilitent aux habitans les moyens d'épargner le bois. On y creuse la terre à quatre ou cipq pieds de prosondeur, & l'on y découvre un lit de deux pieds d'épaisseur ou environ, qui n'est également que de bois poursi. On y voit de grands arbres renversés horisontalement, avec leurs seuilles & leurs stuits, tels que des glands & des noisettes. Ces tourbes sont d'une grande ressource dans le pays pour le chaussage, & elles épargnent beaucoup de bois. Voyez le Dictionn, raisonné d'Hist. nat.

L'on seroittenté de croire que cette partie de la Flandre n'étoit autresois qu'une grande & vaste sorêt, que la mer auroit renversée & couverte de terre à la hauteur du soi.

Comme la Flandre ne produit point de vin, la bière est la boisson ordinaire des habitans. On la fait avec de l'orge hârive, appellée fucrion dans le pays. On la fait germer à l'eau, puis sécher & moudre. On y ajoute une huitième partie d'avoine, que l'on fait moudre sans germer. On fait bouillir le tout avec du houblon dans une chaudière pendant vingt-quatre heures, après quoi on sait sermenter la liqueur, qui devient en état d'être bue quinze jours après qu'elle est saite. Voyez le Distionnaire des Arts & Métiers.

Quoique l'on cultive beaucoup de houblon dans le canton de Properingue, on en emploie peu dans la bière qui se fait dans le pays: on en fait passer la plus grande partie dans la Flandre Autrichienne & en Anglesterre.

Malgré la quantité de bière qui se boit dans cette province, on ne laisse pas d'y consommer aussi beaucoup de vin & d'eau-de-vie. Il y arrive des vins rouges & blancs, avec des caux-de-vie, de Bordeaux & de Languedoc, de Touraine & d'Anjou. On les tire d'Ypres, Lille & Dunkerque.

Les autres denrées que cetté province tire du dehors, font les vins d'Espagne, les ardoises, le plomb & l'étain d'Angleterre, la rosette ou cuivre de Suède, le bois à bâtir & les sapins de Norwège, les tuiles de Hollande, la houille, le fer-blanc coulé & en barres, &c.

Les autres objets de commerce qui tiennent à l'industrie des habitans, & dont nous n'avons pas encore parlé, sont les calmandes & camelots de toutes espèces, les batistes, les toiles de lin très-sines & très-blanches, & les dentelles.

Les fervices ouvrés & damassés qui fortent des manufactures de cette province, joignent la sinesse, l'éclat du blanc & la variété des desseins à la solidité. On en tire aussi beaucoup de sil à coudre. Outre les fabriques de savon noir & blanc, qui imite parsaitement bien celui de l'étranger, & plusieurs manusatures d'étosses de laine,

Digitized by Google

lains, il y'a des ressences de sucre blanc, un grand normbre de tanneries où l'on prépare les peaux du pays & celles qu'on y apposte vertes ou salées d'Angleterre & d'Irlande; des fabriques de poteries & de pipes à tabac, qua passent pour la plus grande partie en Artois.

Il se fabrique une si grande quamité de dentelles dans cette province, que la plupart de celles qui se vendent en France & en Angleterre sous le nom de Malines, viennene

de l'ancien département d'Ypues.

Pour ce qui concerne le gouvernement eccléssatique, la Flandre Flamingante dépend des évêchés d'Ypres dans les Pays-bas Autrichiens, & de Saint-Omer en Artois.

Quant au gouvernement civit, cette province est divisée en quatre châtellenies; savoir, celles de Cassel, de

Bourbourg, de Bergues & de Bailleul.

La châtellenie de Cassel est la plus étendue de la Flandre après celle de Lille. Elle renserme cinq villes; favoir, Cassel, Waten, Hazebrouck, Meraille & Estaire; cinquante-deux grands villages, vingt-cinq châteaux ou maisons seigneuriales, & la grande forêt de Nieppe. Le tribunal qui rend la justice dans cette châtellenie, tient son siège à Cassel, & se nomme la Cour de Cassel. Pour ce qui concerne la composition de cette cour, voyez Cassel.

La châreilenie de Cassel, & sout le reste de la Flandre maritime, sont dans le ressort du parlement de Douay, excepté Dunkerque, qui tessorti au conseil provincial d'Artois; & Gravelines, qui ressortia parlement de Pasis. Voyez les chessieux de chacune des autres châtelle-

aics.

به داع

Dans toutes les parties de la Flandre qui ressortissent au partiement de Douay, la justice est rendue en première instance par le collège des magistrats dans les chefs-lieux d'une châtellenie, & par les officiers municipaux dans les autres villes. Outre la justice que les magistrats ou éche-vius rendent aux particuliers, ils ont encore le pouvoir de faire toutes sortes de réglemens pour la police. Ils sont aussi ordonnareurs de administrateurs des deniers des communautés, administrateurs souverains des hôpitaux & maladreries, & chefs-mucus des mineurs.

La forme adoptée dans la Flandre maritime pour trans-

mettre la propriété d'un héritage, porte le nom de nanassement. Ce sont les officiers de la jurisdiction assemblée qui reçoivent la déclaration du vendeur, qu'il a vendu son héritage, & de l'acheteur qu'il l'a acquis. L'acte contenant les conditions de la vente, seur est représenté; & d'après ces sormes préalables, se vendeur est par eux dévêti ou dépossédé de l'héritage vendu, & l'acquéreur y est réalisé; le tout par actes couchés au registre du gresse de la jurisdiction. Ce registre est dans cette province d'une si grande sorce, qu'il décide de tout à l'égard des héritages.

Il n'y a aucune nation en Europe où la propriété des héritages foit plus divisée & répartie: on ne voit même presqu'aucuns Flamands avoir des biens loin d'eux. Leurs possessions, pour l'ordinaire, sont situées dans le ressort de la jurisdiction dans laquelle ils demeurent; & presque tous les biens de la dépendance d'un endroit n'appartiennent qu'à ceux qui l'habitent: par ce moyon, chaque héritage se trouve cultivé sous les yeux de son propriétaire.

La maxime fondamentale de la province est de maintenir, autant qu'il est possible, la multiplicité des objets de propriété & d'exploitation, & d'empêcher que deux puissent être réduits à un, ou exploités par un. Cette loi y est regardée comme le principe de la population, de la bonne cultivation, & par conséquent de la richesse du pays.

Pour retenir par l'intérêt chaque habitant dans le lieu de sa naissance, il y a une loi particulière à la Flandre, qui impose un droit conservatoire appellé issue ou écart : ce droit est le dixième denier des biens, tant meubles qu'immeubles. Il est exigible dans tous les cas où un bourgeois quitte le lieu de sa demeure pour aller habiter dans un autre endroit qui n'est pas de la même jurisdiction; ou bien lorsqu'un étranger vient recueillir une succession sur un territoire, sans cesser d'habiter celui auquel il appartient par le droit de bourgeoisse; ensorte que pour éviter le droit d'issue, il faut rester où l'on est, ou bien alles où l'on vient d'acquérir.

Cependant cette loi, quelque bonne qu'elle soit, souffre assourd'hui quelqu'altération. Les magistrats des villes

Digitized by Google

de la Flandre maritime, ont cru que faisant tous ensemble un même corps, quant à l'administration politique, ils devoient aussi, à l'égard de l'issue, n'être qu'une même communauté; c'est pourquoi ils demandèrent qu'il leur sût permis de se consédérer & de s'exempter réciproquement de l'issue, sans y déroger à l'égard des provinces voisines. Ces villes ont en esset la liberté de convenir entr'elles d'une réciprocité qu'elles appellent constanté de loi, en conséquence de laquelle les bourgeois de l'une ne payent point l'issue à l'autre. Il est à souhaiter que l'exemption d'un droit si salutaire ne s'étende pas au-delà.

Les villes de la Flandre Wallonne ont donné dans sette extrémité; elles exemptent de l'issue dans tous les cas: mais si jamais l'usage prenoit parmi leurs habitans, comme cela n'est que trop ordinaire dans la plupart des provinces du royaume, d'aller s'établir, se marier à Paris ou ailleurs au loin, les magistrats ne tarderoient pas à se repentir de d'excès de leur relâchement.

Pour ce qui concerne le gouvernement des finances, la Flandre maritime est divisée en neuf subdélégations sous l'intendance de Lille.

Les chefs-lieux de ces subdélégations sont

| Par. Ou Comm.            | Par. Oll Comm.              |
|--------------------------|-----------------------------|
| BAILLEUL, qui comprend19 | GRAVELINES                  |
| Bergues-Saint-Vinox30    | Hazebrouck                  |
| Bourbourg12              | Hondschootes ou Honschottes |
| CASSEL55                 | Honschottes 5               |
| Dunkerque9               | Merville4                   |

Dans la Flandre maritime, nulles impositions réparties ne sont personnelles; toutes sont réelles, & s'imposent sur le fonds, d'où résulte l'égalité la plus parsaite dans la répartition des charges publiques. Qui possède beaucoup de terres, paye beaucoup; qui en possède peu, paye peu; & ensin, qui n'en possède aucune, ne paye rien

La diversité des langues a fait de la province de Flandre, en quelque sorte, deux nations distinguées. Les Plamands, proprement dits, ne sont pas & n'ont jamais sait corps avec les Flamands Walkons: ceux-ci ont des koix & des règles d'administration toutes dissérentes, & qui leur sont particulières: là, tout propriétaire participe aux charges publiques, en raison de ce qu'il possède; ici, le clergé & les nobles ne doivent rien. Les deux pays sont l'un comme l'autre, ce que l'on appelle pays de pétition; c'est-à-dire, que le souverain y demande, & qu'on paye après demande saire & accordée.

La Flandre maritime fait la répartition suivant son cadastre, sur le nombre total de ses arpens réels, à tant pour

chacun fans exception.

Dans la Flandre Wallone il faut, après la demande accordée, que la province dont alors l'engagement est contracté, demande à la noblesse & au clergé de combien ils se chargeront volontairement dans la somme accordée. L'usage est que ces deux corps en acceptent essectivement une partie: mais aussi le fait est que dans le principe ils ont le droit de dire qu'ils ne veulent contribuer pour tien; & il y a même des exemples qu'ils l'ont sait dans plus d'une occasion. Ensin ce que ces deux corps s'imposent ainsi volontairement, n'équivaut jamais à leur charge dans la proportion de leur propriété; ce qui reste est réparti sur le troissème ordre ou le tiers état, c'est-à-dire, sur le pauvre & sur le foible.

On vient de dire que la Flandre maritime étoit un pays de pétition; cependant le roi n'y demande plus; il se contente d'y ordonner: au lieu que dans la Flandre Wallonne, l'ancienne forme s'est conservée. La raison de cette dissérence provient du démembrement de cette partie d'avec le corps de l'ancienne Flandre proprement dite, auquel elle appartenoit lorsque le tout étoit sous la même domi-

nation.

La Flandre étoit formée en corps d'état par le concours des quatre membres entre lesquels étoit divisée son administration, ainsi que son territoire. Ces quatre corps s'assembloient dans la ville de Gand, & formoient ce qu'on appelloit les états de la province, sous la dénomination des quatre membres de la province; & chacun de ces membres étoit composé des représentans de toutes les villes de sa dépendance qui avoient droit de députer aux assemblées particulières du membre même, lesquelles

villes s'appelloient & s'appellent encore chefs-collèges > pour les distinguer des autres magistrats purement subalternes, qui n'avoient rapport & séance que dans les assent blées privées du collège dont ils dépendoient. Ces villes porsqu'il s'agissoit de convoquer les états, s'assembloient elles-mêmes; & alors elles députoient d'abord à l'assemblée générale de leur membre, après quoi ce membre députoit à son tour aux états.

Ces états ainsi formés par les députés des villes, n'avoient point entr'eux la distinction des trois ordres; & le
rang entre les députés ne se décidoit pas sur la qualité
de la personne des députés, mais sur l'ordre de préséance
que les villes observoient entr'elles. Le clergé ne faisoit
point corps dans cette assemblée; il se gouvernoit à part a
mais en 1597, par décret du souverain, en date du 20
Mars, il y eut un accommodement par lequel il sut dit
que dans la suite le clergé seroit imposé comme les autres
ordres sur ses revenus: en conséquence il sur érigé en cinquième membre, & ent la préséance sur les quatre autres.

Les actes publics portant le nom des états s'intitulèrent ainsi: De par MM. les ecclésiastiques & quatre membres

du pays de Flandre.

On voit que la noblesse & le tiers état sont consondus sous le nom générsque de quatre membres, & que les eccléssaftiques seuls sont nommés séparément; mais cette diffinction est en quelque sorte due à leur état, & n'est ac-

cordée qu'à lui.

La Flandre maritime dont il est question, est aujourd'hui composée des chess-collèges de Dunkerque, Bergues, Bourbourg, Gravelines, Cassel, Bailleul & Merville. Elle est restée seule détachée d'un plus grand corps, & elle fait corps par la réunion de tous ses membres. Tel est son état actuel. Cassel ayant été choist pour le cheslieu des chess-collège srespectifs, c'est là que tous députent aux assemblées générales, auxquelles l'intendant sait tenir l'ordre du roi portant la somme à imposer pour l'année suivante; Sa Majesté n'ayant pas cru devoir reconnoître dans cette assemblée des magistrats le même caractère, que si ç'avoit été l'assemblée d'un membre entiers elle s'est donc dispensée de les convoquer pour leur demander le subside; elle l'arrête elle-même, & ne les afsemble que pour qu'ils en fassent entr'eux la répattition.

Les collèges affemblés traitent aussi de toutes les affaires & dépenses communes à la généralité; mais après ces assemblées sinies, & les états députés retournés chez eux, chaque chef collège s'administre, indépendamment de son voisin, suivant ses loix & ses usages particuliers.

C'est donc par l'assemblée générale qui a reçu l'ordre de la somme à imposer sur la province, que s'en fait la répartition; & cette répartition n'est, pour ainsi dire, que

l'affaire d'un moment.

Toute la somme à répartir se distribue aux sept collèges, sur la proportion de cent livres.

| V        | illes           | liv. | fols. | den. |       |
|----------|-----------------|------|-------|------|-------|
| C        | iller<br>Lassbl | .42  | 12    | 9    |       |
| E        | ERGUES          | . 28 |       | 4    |       |
| В        | SAILLEUL        | . 16 | 3     | 8    |       |
| E        | OURBOURG        | 6    | 16    | 2    |       |
| I        | Ounkerque       | 2    |       | 2    |       |
|          | derville        |      |       |      |       |
| Y        | BRVIKZUD        | •    | 7     |      |       |
| \sqrt{n} | Varnetonzud     |      | 3     |      |       |
| -        |                 |      |       |      |       |
|          |                 | 100  |       |      | • • • |

Cette répartition de cent livres est arrêtée d'après le cadaître du nombre respectif des arpens de terre que contient le territoire de chaque chef-collège, qui ensuite répartit sur lui-même, suivant le nombre d'arpens de chacune de ses paroisses & communautés, & celles-ci sur les possessions de chacun de leurs habitans: ainsi la deuxième

<sup>\*</sup> Ces deux branches sont des démembremens de la Flandre Autrichienne coupée par le cours de la Lys, rivière qui, en exécution du traité d'Uttecht, sépare les deux dominations. Elles ont été apparemment substituées à la ville de Gravelines, qui sans doute est employée dans une aus les recette.

répartition est une subdivision de la première, & la treisième devient l'assierte réelle de la somme à imposer sur chaque contribuable.

Outre l'imposition réelle dont on vient de traiter, les droits les plus essentiels sont ceux appellés des quatre

membres.

Ces droits se lèvent dans les villes & les campagnes sur les boissons & denrées de consommation. Ces droits s'appellent des quatre membres, parceque dans leur principe ils ont été créés par les états ou quatre membres, qui avec la permission du souverain se les sont imposés sur eux-mêmes. Aujourd'hui ils sont partie du domaine du roi. Sa Majesté en jouit depuis plus de 80 ans sans interruption, & sans réclamation de la part des chess-collèges, à qui auparavant ils ont appartenu.

L'ensemble des droits appellés des quatre membres, est composé d'un droit dissérent sur chaque espèce assujettie. Ces espèces sont le vin, la bière sorte & petite, le cidre, la bière & le cidre aigre, l'eau-de-vie, le sel gris & blanc, & à cause de cela le poisson & les chairs salées venant de dehors, les bestiaux lorsqu'ils pâturent, lorsqu'on les tue ou lorsqu'ils sortent de la province, le grain ou la farine.

On voit que les états n'ont laissé aucun objet d'usage ou de production utile sans l'imposer. La quotité du droit a chaque espèce n'est point excessive. La difficulté de percevoir en nature le droit sur le bled & farine à faire pain, qui est de sept sols six deniers au sac, l'a fait convertir en imposition personnelle de quinze sols par personne, pour laquelle la province est abonnée à raison de quatre-vingt-dix mille habitans, non compris ceux des villes maritimes non sujettes, qui sont Dunkerque & Gravelines.

La bonne régie a fait beaucoup augmenter ces droits, dont auparavant plusieurs se perdoient par la faute des régisseurs. Les états d'Artois lèvent chez eux de pareils droits, qui tous ne produisent pas sept cents mille livres. Cependant eette province a huit cents villages ou hameaux, sans compter beaucoup de villes; le tout suivant un dénombrement arrêté par M. de Beaumont, alors intendant, du 2 Décembre 1754, contre 120 (selon M. Expilly 132) paroisses seulement, en y comprenant les villes que contient la Flandre maritime.

La bonne régie est nécessaire dans les droits, dès qu'ils existent; & il est dû des éloges aux sermiers du roi qui par leur exactitude ont mis Sa Majesté en état de pouvoir tirer aujourd'hui six cents mille livres d'un corps de droits qui, s'ils sussent demeurés à la province, n'autoient pas vrai-semblablement produit deux cents mille livres.

Ces droits sont aujourd'hui à la province à qui ils avoient d'abord appartenu; & le roi les lui a rendus moyennant une somme de six cents mille livres, que les chess-collè-

ges se sont obligés de lui en payer chaque année.

La Flandre maritime & la Flandre Wallonne n'ont ni gabelle ni vente exclusive du tabac; ces deux objets étant libres dans le commerce, y forment deux branches d'industrie.

Il s'y convertit beaucoup de sel gris en blanc pour en-

voyer au loin, mais il s'y cueille peu de tabac.

C'est dans la châtellenie de Lille que cette branche a fait le plus de progrès; il s'y en fait un commerce très-considérable.

Il se fabrique beaucoup d'huile dans la Flandre maririme, mais moins encore que dans la Flandre Wallonne. La plus grande quantité passe ou chez l'étranger, ou dans les provinces intérieures. La perception des droits se fait sur la tonne, qui doit être de deux cents livres pesant: le droit est d'un écu, à raison de cinquante sols par tonne & des quatre sols pour livre.

Le droit sur les cartes est le même en Flandre que

dans tout le reste du royaume.

Le droit sur les cuirs est commun à la Flandre comme aux autres provinces.

Le droit de contrôle des actes est abonné.

Les droits domaniaux sont, en Flandre comme ail-

leurs, royaux & seigneuriaux.

Ceux de la première classe sont l'aubaine, l'amortissement, communs à tout le royaume. Les francs-fiess n'ont pas lieu en Flandre; mais il y est dû un droit de vent & de cours d'eau, par lequel nul en Flandre ne peut ériger moulin sans octroi du roi, & sans payer à son domaine une reconnoissance annuelle sixée par un arrêt du conseil du 4 Mai 1700; lesquelles reconnoissances emportent après elles lods & ventes aux mutations.

Les droits seigneuriaux sont les déshérences & épaves, les biens vacans, les bâtardises, les confiscations, les péages, les ventes & redevances en grains & en argent, ensina les droits dûs à la mutation des biens siess & rotures.

En Flandre, dans les successions collatérales, la repréfentation a lieu à l'infini; on a droit d'hériter tant que l'on peut prouver une origine commune; mais aussi l'on n'hérite que des biens échus à la branche qu'on représente, & celle non représentée fait place au sisc; c'est-à-dire, que chaque seigneur hérite des portions de biens délaissés qui se trouvent dans sa mouvance.

Ce que le goi tire de la Flandre maritime se monte à environ deux millions de livres, non compris la capitation, le dixième, & plusieurs autres charges qui s'impo-

sent, principalement en temps de guerre.

FLANDRE WALLONNE. La Flandre Wallonne ou Gallicanne est la troissème partie de l'intendance de Lille ou de la Flandre & Artois, & c'est la quatrième partie du gouvernement général militaire de la Flandre Françoise.

Elle s'étend depuis la Lys jusqu'à la Scarpe. On ne sui donne que neuf lieues en tous sens. Lille est sa capitale &

celle de tout le gouvernement.

Ses principales rivières sont la Deule, la Marque, la Lys & la Scarpe.

La Lys sépare cette province de la Flandre maritime au couchant d'été, & la Scarpe la sépare du Hainaut au midi.

L'air y est moins épais & plus sain que dans la Flandre maritime; le climat y est d'ailleurs à peu près le même.

La Flandre Wallonne comprend la chârellenie de Lille, celle des villes d'Orchies & de Douay, avec le pays de l'Alleu ou l'Allœue.

Le pays de l'Alieu est enclavé dans l'Artois: il est situé sur la rive droite de la Lys, entre Merville, Estaire & Richebourg. Il ne comprend que cinq villages. Les géographes, en traçant les limites de la Flandre Françoise & de l'Artois, trouvent plus naturel de suivre le cours de la Lys, & ne sont nulle attention à ce petit pays; ensorte

qu'il se trouve sur toutes les cartes compris dans les bornes que l'on donne à l'Artois, quoiqu'il fasse véritablement partie de la Flandre Wallonne.

Cette province se divise en plusieurs quartiers ou petits

pays compris sous trois subdélégations

Ces quartiers ou pays sont le pays de l'Alleu, le Ferrain, la Wéve, le Mélandois, le Carambaud, la Pevel ou Puelle, la gouvernance de Douay, & le territoire d'Orchies.

Nous avons déja rendu compte du pays de l'Alleu on Allorue.

Le Ferrain est situé au septentrion de Lille, entre la Lys & la basse Deule, au dessous du constuent de ces deux rivières, le long de la rive droite de l'une & de l'autre. Commines, aujourd'hui à la Flandre Autrichienne, en est le principal lieu. La partie de ce pays dépendante de la Flandre Wallonne, est la moins considérable; elle n'a tout au plus que quatre lieues dans sa plus grande longueur, sur deux lieues de largeur.

La Wêpe s'étend entre la Lys & la Deule, depuis les frontières de l'Artois jusqu'au confluent de ces deux rivières. Ce pays est par conséquent situé au couchant du Ferrain & au couchant d'été de Lille. Armentières en est le lieu le plus considérable. On lui donne six lieues dans sa plus grande longueur, depuis la Bassée jusqu'au confluent de la Lys & de la Deule, sur trois lieues seulement dans sa plus grande largeur.

Le Melandois est situé au midi de Lille, entre la Deule & la Marque, A long de la rive droite de la première & de la rive gauche de la seconde, jusqu'à son confluent. Seclin en est le ches-lieu. Ce pays n'a que quatre lieues dans sa plus grande longueur, du couchant d'hiver au levant d'été, sur trois lieues dans sa plus grande largeur, de la rive droite de la Deule à la rive gauche de la Mar-

que.

Le Carembaud est situé au midi de Lille & du Mélanctois, le long des frontières de l'Artois, & aux sources de la Marque. Ce quartier ne renserme que onze paroisses, dont Phalempin est la principale.

La Pével, Péuelle on Puelle, s'étend for la rive gau-

che de la Marque, depuis sa source jusqu'au pont de Tresfin. Son étendue vers Orchies & la Scarpe ne nous est pas connue. Chisoing ou Cisoin en est le lieu le plus considérable.

Ces cinq derniers pays ou quartiers renferment cent trente-sept paroisses: elles sont toutes comprises dans la châtellenie de Lille, & divisées en quatre grands bailliages.

La gouvernance de Douay s'étend des deux côtés de

12 Scarpe, & comprend vingt-huit villages.

La châtellenie d'Orchies renferme treize communautés.
Les productions du sol & le commerce sont à peu près
les mêmes dans la Flandre Wallonne, que dans la Flandre maritime; avec cette différence pourtant que le commerce de Dunkerque va se réduire insensiblement à rien, à cause de la démolition de son port, & que celui de
Lille se soutiendra toujours, & n'en deviendra peut-être

que plus flogissant.

Ce que nous avons dit des bois, des pâturages & des lins de la Flandre maritime, peut s'entendre de la Flandre Wallonne. Quant aux grains, les pays de Melanctois, Carembaud, Puelle & le territoire de Douay, produisent, quoique secs, de très-bons grains, mais en moindre quantité que la Flandre maritime. Pour ce qui est des pays de l'Alleu, le Ferrain & la Wêpe, ils sont si gras & si fertiles, que le sol n'y repose jamais: les habitans sont d'ailleurs si laborieux & ont tant d'industrie, qu'ils en tirent tout le parti possible.

Nous avons déja observé que l'on cultitoir plus de tabao & que l'on semoit plus de colzat dans la Flandre Wal-

lonne, que dans la Flandre maritime.

Les légumes de toutes espèces abondent dans cette pro-

vince comme dans la première.

Les Hollandois y viennent chercher le lin & le colzat.

Le commerce des bestiaux est à peu près le même dans
la Flandre Wallonne que dans la Flandre maritime. Les
habitans y emploient le marc du colzat dont on a tité
l'huile, & le marc du grain dont on a tité la bière, dans
la nourriture & le breuvage des vaches. On y sème le
tresse avec le froment. L'année d'après la récolte, on
coupe

coupe cette herbe jusqu'à trois fois, après quoi on y fait paître les bestiaux; & la nourriture en est si forte, qu'il est prudent de n'en laisser prendre aux animaux qu'avecprécaution.

Les rappes, espèce de gros navets, servent aussi à la nourriture des bestiaux. On les sème après un labour sort léger, dans les champs que l'on a dépouillés de bled. On en peut recueillir six semaines après; mais ordinairement on les laisse en terre tout l'hiver, jusqu'au mois de Mars. On a laissé en prés les marais dessechés, & l'on y élève des poulins, des genisses & quantité d'oies. On recueille beaucoup de fruits dans cette province. Les chemins y sont plantés d'ormes, de peupliers & de saules.

Quant aux productions intérieures de la terre, on n'y trouve que de la pierre blanche, & propte à bâtir.

Le commerce de la province consiste, comme dans la Flandre maritime, en grains, bestiaux, en beurre, en fromages, en colzat & en huile de la même graine, on pommes de reinette, en tabac, lins, toiles, fils à coudre, dentelles, euirs tannés, étoffes de laine, & en tapisseries de Lille. Voilà pour le commerce actif & d'exportation. Quane au commerce passif ou d'importation, cette province tire de celles de France les vins & caux-de-vie, l'huile à manger, le soufre, le salpêtre, les verres, la faïence, le papier, les étoffes de soie, &c. Elle reçoit des Pays-bas Autrichiens des matières premières, telles que la laine & la soie, le plomb, le laiton, le fer, le charbon de terre, &c. L'Espagne & le Portugal lui fournissent beaucoup d'or & dargent, des laines, des huiles, des olives, &c. Les chapeaux, les pelleteries & les suifs, lui viennent d'Angleterre & d'Irlande, aussi bien que les beurres, les chairs saices, les cuirs & les draps. Pour ce qui concerne le commerce particulier de Lille, voyez cette ville.

Quant au gouvernement eccléssaftique, la Flandre Wallonne est toute entière des diocèses d'Arras & de Tournay.

Pour l'administration civile, toute la province est divisée en quatre bailliages; dont les sièges sont à Lille, Douay, Orchies & Seclin. Il y a outre cela une justice à la Gorgae, au pays de l'Alleu, & plusseurs justices seigneur Tome III.

riales: tous ces tribunaux sont dans le ressort du parlemente de Douay. La justice y est rendue conformément aux coutumes du pays, qui sont en grand nombre, attendu qu'il n'y a pas de villes & presque pas de bourgs qui n'aient leux coutume particulière. Dans les cas qui ne sont pas décidés par la coutume, on suit le droit Romain.

Pour ce qui concerne le gouvernement des finances, nous avons déja observé que la Flandre Wallonne étoit divisée en trois subdélégations; savoir, celles de Lille, de Douay, & d'Orchies. Elles forment ensemble une espèce de pays d'états, autrement appellé pays de pétition. Les États s'assemblent ordinairement à Lille à la fin de chaque année, en vertu d'une lettre de cachet, & sous la préfidence du gouverneur de la province, accompagné de l'intendant, qui y explique les volontés du roi. L'assemblée est composée du collège des magistrats de Lille, qui y tiennent le premier rang; des quatre seigneurs haues justiciers ou de leurs baillis, & des députés du collège des magistrats de Douay & de ceux d'Orchies. Nous avons aussi observé, en parlant des sinances de la Flandre maritime, que le clergé & la noblesse n'assistent point aux états dans la Flandre Wallonne, & que les secours accordés par ces deux corps dans le payement de la totalité des subsides de la province, étoient volontaires. En effet, ce n'est que trois ou quatre jours après la tenue des états, & après la demande du roi accordée, que le gouverneur assemble le clergé & la noblesse séparément : alors l'intendant leur demande au nom du roi, de combien ils veulent se charger dans la totalité de la somme accordée. Ils y contribuent ordinairement du vingtième & demi des biens qu'ils font valoir par leurs mains.

La somme que le roi demande aux états de la Flandre Wallonne, se monte ordinairement à 2,0000 livres. Outre cela la ville de Lille paye tous les ans la somme de 112,000 livres, pour l'entretien des sortifications, tant auciennes que nouvelles, & cela outre les impositions générales de la province. La ville de Douay paye aussi, outre les impositions ordinaires, 40000 livres pour les fortifications. Les habitans de la province payent en outre un droit

de quarre patarts par chaque bonnier. de terre; & lorfque les charges augmentent dans le reste du royaume, on fait dans cette province une levée d'aides extraordinaires en sorme de taille, sur les rôles arrôrés par les intendans, de concert avec les officiers de justice. La Flandre Wallonne acquitte aussi, comme la province d'Artois, la plus-value des sourrages, que le roi ne paye que cinq sols la ration. En un mot, les charges de cette province, y compris les pensions des gouverneurs, l'entretien des ponts & chaussées, la sourniture des chariots & pionniers, & les frais pour la tenue des états, se montent à plus de deux millions par an, tant pour les subsides sournis au roi, que pour les dépenses publiques.

Dans ces charges de la province, nous n'avons point compris la capitation, le dixième & autres impôts qu'on

a contume de lever en tems de guerre.

Avant que Jules César se rendst maître des Gaules, on donnoit le nom de Flandre non-seulement aux deux provinces dont nous venons de parler, mais encore au comté d'Artois & à tout le pays compris entre la mer & l'Escaut jusqu'à son embouchure, depuis sa jonction avec la Scarpe. Cette contrée éroit bien différente dans ces tems reculés, de ce qu'elle est anjourd'hui : toute couverte d'épaisses forêts & remplie de marais, elle étoit très-difficile à pénétrer. Cependant César vint à bout de se frayer des soutes à travers ces pays difficiles, moyennant les grands shattia de bois qu'il y sit faire. Ces pays étolent pour lors habités par les Morini & les Nervii, qui avoient plusieurs autres peuples pour alliés ou pour sujets. Tous furent conquis par Céfar, & ils demeurerent sous la domination des Romains, jusqu'aux rems des irruptions que firent les Francs de la seconde Belgique. Ils s'emparèrent d'abord de Tournay & de Cambray vers l'an 440. Mais en 449 les François en devinrent totalement les maîtres.

Sons la première de seconde races de nos rois, la Flandre étoit gouvernée par des comres, comme la plupart des provinces du royaume; mais comme cette province moit encore alors un pays de bois, on donnoit le nom de

<sup>\*</sup>En Flandre le Bonnier équivalut à trois arpens de France.

Commes forostiers aux gouverneurs & juges de cette pareie du royaume. En 863 Charles le Chauve érigea la Flandre en comté relevant de la couronne de France, en faveur de Baudouin I, surnommé Bras-de-fer. Vers la fin du onzième siècle, Robert I, le Frison, père de Baudouin VI, usurpz le comté de Flandre & l'Artois; mais après la mort de Guy de Bourbon Dampierre, les villes & châtellenies de Lille & de Douay furent cédées à Philippe-le-Bel, toi de France. Ses successeurs en demeurerent en possession jusqu'en 1363, que le roi Jean céda ces deux provinces à Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, son quatrième fils, à charge de reversion à la couronne, si ce prince décédoit sans enfans mâles. Quoique le cas fût arrivé, les rois de France ne purent se faire rendre ce pays, qui leur appartenoit si légisimement. Mais en 1667 Louis XIV s'en mit en possession par les armes.

FLARAN ou FLORAN, abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cîteaux, dans l'Armagnac, en Gaseogne, diocèse d'Ausch. On ne connoît point l'époque de sa sondation. Elle ne vaut que 1600 livres de rente à son abbé.

Sa taxe en cour de Rome est de 66 florins.

FLAVIGNY, ville du duché de Bourgogne, dans l'Anxois; diocèse d'Autun, parlement & intendance de Dijon,
bailliage & recette de Semur en Auxois. Cette petite ville,
qui est un gouvernement de place, & qui députe aux états
généraux de la province, est située sur une montagne enaironnée de plusieurs autres couvertes de vignes. Este
étoit autresois d'une beaucoup plus grande étendue, &
divisée en cité, bourg & fauxbourg. On ruina ces deux dernières parties pendant les guerres civiles, afin de faciliter
la garde de la place & de la rendre plus régulière.

L'église paroissiale, dédiée à saint Genêt, est desservie par un curé & dix-huit prêtres. Cette société de prêtres a été sondée par Ménard, archevêque de Besançon, & originaire de Flavigny. Dans l'origine ils étoient au nombre

de trente-six; mais ils ont été réduits à dix-huit.

Flavigny a outre cela un couvent d'Ursulines & une célèbre abbaye commendataire de Bénédictins. L'abbé est seigneur de la ville, & nomme le juge & les officiers de justice. Le procureur d'office est placé par les religieur. L'abbaye en question a été fondée sous le titre dé saint Pierre, en 720, par Vidrard, grand seigneur en Auxois. Elle vaut 3200 livres à son prélat, & sa taxe en cout de Rome est de 1000 stories.

Cette ville a de la réputation pour les anis que l'on y fait. Elle est à une lieue de Sainte-Reine, à cinq de Semur en Auxois, à onze de Dijon, & à cinquante-six de Parls.

FLAVIGNY-SUR-MOZELLE, communauté & paroisse considérable de Lorraine, diocèse de Toul, bailliage & coursouveraine de Nancy. Cetté paroisse distinguée en quatre parties, sur la rive gauche de la rivière, est à deux lieues de Vezelize, & deux & demi de Nancy. Flavigny-la-haute, on le couloir, forme une espèce de village: il y a une chapelle en titre, sous l'invocation de saint Antoine. Le prieuré de Flavigny est au-dessous en descendant la Mozelle, avec quelques maisons de particuliers : il-est trèsconsidérable, bien bâti, & n'est séparé de la rivière que par le chemin public. Le corps de saint Firmin, évêque de Verdun, y fut transféré en 250 : on le conserve dans une châsse. L'abbé de saint Vanne est collateur du Prieure de Flavigny, & ce prieur est seigneur de la paroisse, & en confère la cure. Flavigny - la - basie est ensuite: c'est dans cette partie qu'est l'église paroissiale, sous le nom. de saint Hilaire. La rivière y forme une anse, qui va toujours s'augmentant, & menace d'emporter le village ou d'en faire une île. La Ville-neuve, ou Flavigny-aupont, est encore plus bas: on y passe la Mozelle sur un beau pont de pierre construit en 1734.

FLÈCHE (la), ville du haut Anjou, sur la rive droite du Loir, à huit lieues au levant d'été d'Angers; diocèse de cette ville, le ches-lieu d'une élection de l'intendance de Tours; le siège d'une sénéchaussée, d'un grenier à sel, avec un hôtel-de ville, dans le ressort du parlement de Paris. C'est aussi la résidence d'une brigade de la maréchaussée. On y compte environ 6000 habitans.

La situation de cette ville est très-agréable. Il n'y a qu'une seule paroisse. Elle est desservie par un curé, un vicaire, douxe habitués & autant de chantres. Outre l'église paroissiale, il y a un couvent de carmes & un magnifique collège, sondé en 1603 par Henri le Grand, & Hill

donné aux Jésuites en vertu de lettres patentes expédiées à Rouen au mois de Septembre de la même année. Ce collège est sans contredit le plus beau du royaume: il est composé de trois grands corps de bâtimens. Outre les trois cours qu'environnent ces trois bâtimens quarrés, il y a deux grandes basses-cours accompagnées de petits bâtimens. Ce collège a aussi un parc & un très-grand jardin. Il y a un fossé qui tient à la rivière du Loir, dont les eaux sont presque toujours croupissantes.

L'égisse qui sert au collège est grande & belle. On y a déposé le cœur de seu Henri le Grand & celui de Catherine de Médicis. Tous les ans, le 4 Juin, on y sait un anniversaire & un panégyrique du monarque sondateur. Le clergé & tous les corps de la ville assistent à cette auguste cérémonie.

Sans entrer dans aucun autre détail sur les bâtimens qui composent ce magnifique collège, nous observerons seulement qu'il a une grande & riche bibliothèque dans le corps de-logis qui répond à l'église, & une grande salle qui sert pour les actes publics du collège.

Henri le Grand avoit formé le projet de fonder une université dans ce collège, & d'y faire élever gratuitement cent vingt-quatre enfans de gentilshommes ou d'officiess de la maison du roi, à la nomination de Sa Majesté.

Le collège devoit en outre accorder tous les ans une fomme d'argent pour former la dot de douze filles de famille, dont quatre auroient été choisies dans la ville même par le recteur, & les huit autres devoient être à la nomination de la reine.

Le toi devoit aussi y établir un noviciat pour les Jésuites: mais la mort précipitée de ce grand monarque a em-

pêché l'exécution d'un si beau projet.

Ce collège étoit doté de 7000 livres de rente annuelle sur le papegay de Bretagne. On y avoit aussi annexé les prieurés de Luché & de l'Echenau; les manses abbatiales de saint Jean de Molinais en Anjou, de Notre-Dame de Belle-Branche au Maine; mais depuis 1764 le roi dispose de la plus grande partie de ces revenus.

Depuis sa fondation jusqu'en 1762, où la société des Jésuites sut supprimée d'abord dans le ressort du parlement de Paris, & successivement dans celui des autres

parlemens du royaume, ce collège avoit été dirigé d'abord par ces pères: d'habiles régens y enseignoient la théologie, la philosophie & les humanités. Il en est sorti plusieurs hommes illustres, au nombre desquels on compte René Descartes, le plus grand philosophe de son siècle, & M. Voisin, secrétaire d'état, ensuite chancelier de France. Il est aussi sorti de cette maison plusieurs grands écrivains Jésuites, qui y ont composé une bonne partie de leurs ouvrages. Tels sont les sameux PP. Petau, Caussin, Cellot, Bagot, Mambrun, Deschamps, Vavasseur & autres.

En 1764 le collège royal de la Flèche sut consirmé en vettu de lettres patentes enregistrées au parlement le 11 Avril de la même année. Par ces lettres le roi, pour se consormer aux intentions de Henri le Grand, son prédécesseur, y établit un pensionnat de deux cents cinquante gentilshommes du royaume, en déduction des cinq cents qui devoient être élevés à l'Ecole royale militaire, pour y être instruits & entretenus gratuitement jusqu'à l'âge de quatorze ans, & ensuite envoyés à l'Ecole royale militaire, où ils sont formés dans les exercices qui les rendent propres à la guerre; en sorte que ce dernier établissement devient le noviciat du premier.

Nonobstant le pensionnat établi au collège royal de la Flèche, l'enseignement y est demeuré public, & les externes y sont admis gratuitement, ainsi que dans les

autres collèges de plein exercice.

Pour être reçu élève au collège royal de la Flèche, il fant suivre les mêmes formalités & avoir les mêmes dégrés de noblesse que pour entrer à l'Ecole royale militaire. Voyez oet article.

C'est le roi qui nomme, sur la présentation du mini-

fre ayant le département de la guerre.

C'est du collège royal de la Flèche, que l'Ecole royale militaire tirera dorénavant des sujets pour compléter le nombre des deux cents cinquante places qui doivent y être continuellement remplies; & l'Ecole royale militaire ne pourra, comme nous l'avons déja observé, recevoir que eeux des élèves qui auront été instruits au collège royal de la Flèche jusqu'à l'âge de quasorze ans accomplis, & qui auront été jugés propres à entrer dans le service mi-

litaire. Quant aux élèves du collège qui auront des dispositions particulières pour l'état eccléssastique, la magistrature, ou quelqu'autre profession noble, ils y continueront leurs études, & seront ensuite remis à leurs parens.

Pour ce qui concerne l'administration & la régie du collège royal de la Flèche, elle est confiée à un bureau, sous l'inspection & les ordres du secrétaire d'état ayant le

département de la guerre.

Ce bureau est composé de l'évêque diocésain, qui y préside, ou d'un autre eccléssastique par lui commis, du lieutenant général & du procureur du roi en la senéchaussée de la Flèche; de deux notables choiss par le roi parmi d'anciens gentilshommes retirés du service; du maire

de la ville & du principal du collège,

Outre le principal, il y a dans le collège royal de la Flèche un inspecteur à la nomination du roi, & aux appointemens de 1500 livres. Il a séance & voix délibérative au bureau, immédiatement après les deux gentils-hommes, & il est spécialement chargé de veiller à l'exécution du réglement signé par le roi, & son secrétaire d'état ayant le département de la guerre, & de connoître les mœurs, le caractère & les talens des deux cents cinquante élèves du collège, asin d'en rendre compte au ministre, qui en informera le roi.

Il doit porter une attention particulière à ce qui concerne l'éducation, l'entretien & la santé des élèves, & à réprimer les abus qui pourroient se glisser dans le collège-

Nonobstant cet inspecteur, le ministre pourra y envoyer, lorsqu'il le jugera à propos, un officier de l'Ecole royale militaire, pour y vérisier, suivant les instructions élèves qui lui auront été données, tout ce qui concernera les du collège, pour être en état d'en rendre compte au secrétaire d'état; sans cependant que cet officier puisse avoir entrée au bureau, & s'immiscer dans les affaires de l'administration.

Outre les officiers du collège dont nous venons de parler, il y a un directeur général du collège, qui y préside sous les ordres du ministre, & qui a séance & voix délibérative au buteau avant le principal.

Le collège royal de la Flèche est desservi par des personnes ecclésissiques ou séculières. Il est composé d'un Anincipal, un sous-principal, deux prosesseurs de philosophie, un de rhétorique, & cinq régens pour les seconde,
troisième, quatrième, cinquième & sixième classes. Il y
a en outre autant de sous-maîtres que le bureau d'admimistration le juge nécessaire. Tous sont logés, nourris &
soignés, en cas de maladie, par le collège, aussi-bien que
l'inspecteur dont nous avons déja parlé. Leurs appointemens
sont sixés; savoir, ceux du principal à 1500 livres, comme
ceux de l'inspecteur; ceux du sous-principal à 1200 livres,
ainsi que ceux des trois prosesseurs de philosophie & de
réthorique; 1000 livres pour chacun des régens de seconde, de troisième & de quatrième; 900 liv, pour chacun
des régens des cinquième & sixième classes. Quant aux appointemens des sous-maîtres, ils seront réglés par le bureau,
sans néanmoins qu'ils puissent excéder la somme de 500 l.

C'est au principal du collège que sont adressés les ordres de Sa Majesté pour la réception des élèves; & aucun ne peut être reçu avant que sa bonne consormation n'ait été constatée par un procès verbal du médecin & du chirurgien du collège; & s'il s'élevoit là-dessus quelque dissiculté, il en seroit rendu compte au secrétaire d'état ayant

le département de la guerre.

Si un des officiers du collège, savoir, principal, sousprincipal, professeur & régent veut se retirer après vingt ans deservice, il jouit de la pension d'émérite, qui est de 500 l.

Le hureau peur accorder aussi cette pension à ceux qui seront jugés, à la pluralité des deux tiers de voix, hors d'état de faire leurs sonctions à cause de leurs insirmités.

Les places de principal, professeurs & régens, sont à la nomination du roi, & c'est le recteur de l'université de Paris qui les présente, au nombre de trois pour chaque place, parmi lesquels le roi, qu'le ministre en son nom, en choisit un: bien entendu que les sujets désignés auront été préalablement examinés sur leur capacité, leur conduite & leurs talens. Cet examen doit être fait par le recteur de l'université de Paris, & quatre principaux de collèges de plein exercice.

Les places de professeurs & régens sont données au concours. Ce concours est fixé au collège de Louis le Grand à Paris. Pour y être admis, il fant être maître-ès-aris en

l'une des univelités du royaume, & nommé par le recleuse de l'université de Paris, & par quatre prosesseurs ou régens émérites.

Le sous-principal & les sous-maîtres sont à la nomination du principal. Il est aussi chargé du choix des domestiques employés au collège.

Pour desservir la chapelle du collège, la célébration des fervice divin, & l'acquit des fondations, il y a quatre cha-

pelains, cinq chantres & un organiste.

Les chapelains ont 600 livres d'appointemens, hormis le premier qui en a 800. Ils sont à la nomination du roi, & à la présentation de l'évéque diocésain. Ils sont d'ailleurs nourris & logés par le collège.

Les chantres ont 600 livres de gages, excepté le premier qui en a 700. Ils sont au choix du premier chapelain, aussi-bien que l'organiste, qui n'a que 150 livres

d'appointemens.

Pour ce qui concerne le spirituel du collège, c'est l'évêque diocésain qui doit y pourvoir par un téglement, à

l'exécution duquel le principal doit veiller.

Les deux fondations de bourses saites au collège royal de la Flèche, sont actuellement acquittées; savoir, celle sondée sur la manse abbatiale de l'abbaye d'Anière, au collège d'Angers; & celle assectée sur les revenus de la

terre de Bonnes, au collège de la ville de Laval.

Le roi dispose du reste des revenus de la terre de Bonnes & d'Anière, aussi-bien que des rentes sur les pape-gaux de Bretagne, dont le cossège royal de la Flèche jouissoit ci-devant; ensorte qu'il ne lui reste plus aujourd'hui de revenus, que le produit des prieurés de Luché, de saint Jacques & d'Echienau, & des abbayes de Belle-Branche & de Molinais, dont les revenus se montent à environ 60000 livres; desquels si l'on en ôte les retenues & charges, il ne restera plus que 2, à 30000 livres de rente essectifs. C'est pourquoi le surplus des sonds nécessaires à l'entretien du collège royal de la Flèche, est tiré de la caisse de l'Ecole royale militaire. C'est aussi elle qui a sait les frais de l'ameublement du collège & de l'établissement des deux cents cinquante gentilshommes.

· Outre le collège rayal de la Flèche, que l'on doit re-

garder comme le plus beau bâtiment de cette ville, il y a encore le château du marquis de la Varenne que Henri le grand fit bâtir pour Guillaume Fouquet de la Varenne, son favori. Cet édifice est regardé comme la plus belle maison de particulier qu'il y ait en France. Elle est accompagnée d'eaux, de jardins, de prairies, & d'un très-beau mail. On a tiré de la rivière du Loir quatre grands & larges canaux qui entourent le jardin & le château.

Les meubles répondent à la magnificence de cette belle maison; ils sont un effet de la générosité du roi

Henri le grand.

Il y a à la Flèche une ancienne cérémonie, qu'on nomme en Bretagne la quintaine. Le dimanche de la Trinité, de sept ans en sept ans, les bouchers & autres gens de certains métiers, sont obligés d'aller en bateau rompre une perche contre un poteau qu'on plante dans la rivière.

Cette ville a deux foires par an, le 24 Août & le 28 Octobre.

Elle est la patrie de l'abbé Picard & de Louis Sauveur, sous les deux grands mathématiciens

L'élection de la Flèche comprend cent deux paroisses, C'est un pays abondant en tout ce qui est nécessaire à la vie, & l'on y recueille beaucoup de vin blanc de bonne qualité.

On trouve des huîtres fossiles dans les montagnes & les vignes voisines de la ville & du collège de la Flèche. Le pont de cette ville est bâti d'une pierre de grès pleine de

cuilles de saule disposées en tous sens.

FLÉE, bourg du haut Anjou, à trois lieues au couchant d'hiver de Château - Gontier, élection de cette, ville; diocèle d'Angers, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte plus de 500 habitans. Il y a dans le territoire de ce lieu des ardoisières, qu'on estime être les meilleures de l'Anjou.

FLÈRES ou FLERS, bourg, avec titre de comté, dans le Bocage, en basse Normandie, aux consins du pays d'Houlme, à trois lieues vers le septentrion de Domstront, & à cinq au levant d'hiver de Vire; élection de cette ville, diocèse de Baïeux, parlement de Rouen, inten-

dance de Caen, sergenterie de Vassy. On y compte envier ron 2200 habitans. Ce bourg a un très-beau marché.

, FLEURANCE ou FLEURANGE, petite ville du bas Armagnac, en Gascogne, dans le petit pays de Lomagne 5 le chef-lieu du comté de Gaure, & de l'élection de Lomagne, intendance d'Ausch, diocèse de Leictoure; le siège d'une justice royale & d'une maîtrise particulière; parlement de Toulouse; sur la rive gauche de la rivière de Gers, à une lieue & demic au midi de Leictoure, & à fix au septentrion d'Ausch. On y compte environ 2000 habitans. Cette ville a été érigée en gouvernement par arrêt du conseil du premier Juin 1766. L'élection de Lomagne renferme cent soixante-six communautés, comprises dans les trois comtés de Carmaing, Gaure, ou Gavre, & de l'Isle-Jourdain; dans les vicomtés de Brullois, de Lomagne, & dans les pays connus sous le nom de Baranies. Dans le nombre de ces communautés sont comprises seize villes & dix bourgs.

FLEURANT, paroisse du Rhémois, en Champagne, à deux lieues vers le septentrion de Sainte-Menehould, dans un pays de bois, aux confins de la Lorraine ou du territoire de Clermont-en-Argonne. Ce lieu a une fameuse Verrerie, d'où viennent les bouteilles dans lesquelles on

soutire les vins sins de Champagne.

FLEURAT, Paroisse de la Marche, diocèse de Limo-ges, parlement de Paris, intendance de Moulins, élection de Guéret, située dans un pays montagneux. On n'y compte qu'environ 300 habitans. Son terroir est abondant en pâturages excellens. On y nourrit & l'on y engraisse une grande quantité de bestiaux, dont il s'y fait un trèsgrand commerce.

FLEURENCE, voyez FLEURANCE

FLEURS-DE-LYS, voyez ARMOIRES.
FLEURY, bourg de l'Orléanois proprement dit, sur la rive droite de la Loire, à une bonne lieue au equehant d'été de Sully, & à huit vers le levant d'Orléans; diocète, intendance & élection de cette ville. On y compte plus de 1000 habitans.

C'est à quelque distance au-dessous de ce bourg qu'est située la belle & fameuse abbaye de saint Benoît de Fleury. Fondée au commencement du septième fiècle par Léopold, abbé de Saint-Aignan d'Orléans. Cette abbaye est en commende, & occupée par des Bénédictins de la congrégation de saint Maut. Elle vaut environ 14000 livres à son prélat. Sa taxe en cour de Rome est de 2000 florins.

FLEUVES, voyez EAU

FLINES, paroisse de la Flandre Wallonne, aux confins du Hainaut, sur la rive gauche de la Scarpe, à une lieue au couchant d'été d'Anchin, & à deux lieues vers le levant de Douay; parlement, subdéségation & recette de cette ville, diocèse d'Arras & intendance de Lille. On

7 compte environ 700 habitans.

Il y a vis-à-vis de Flines, dans une île de la Scarpe, une des plus magnifiques & des plus régulières abbayes de filles de l'ordre de Cîteaux, & de la filiation de Clairvaux. Elle a été fondée en 1234 par Marguerite, fille de Baudouin V, comte de Flandre & de Hainaut, & empereur de Constantinople. Elle fut d'abord établie auprès d'Orchies, & nommée l'Honneur de N. D. mais en 1252 sa fondatrice la transféra où elle est aujourd'hui, & y sit établir, par saint Bernard, Marie sa fille, pour première abbesse. Ge monastère a plus de 50000 livres de revenus par an.

FLORAC, petite ville avec tirre de baronie, dans le Gevaudan, pays des Cévenes, au gouvernement général militaire de Languedoc, non loin de la rive gauche de la rivière de Tarn, à cinq lieues au levant d'hiver de Mende; diocèle & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier & intendance de Lan-

guedoc. On y compte environ 1600 habitans.

FLORAN, abbaye commendataire d'hommes, ordre

de Cîteaux. Voyez FLARAN.

FLORBNSAC, petite ville du bas Languedoc, sur la rive gauche du Héraux ou de l'Eraux, entre Pézenas & Agde, à deux lieues au midi de la première, & à environ la même distance au septentrion de la seconde; diocèse & recette d'Agde, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier & intendance de Languedoc.

FLOTTE (la), gros bourg de l'île de Rhé, sirué au fond d'une ause, à trois lieues aucouchant de la Rochelle;

diocèle, intendante et élection de cette ville, parlement de Paris. On y compte 2500 habitans, qui s'occupent

particulièrement de la pêche.

FOI ET HOMMAGE; c'est une soumission que le vassal fait au seigneur dominant pour lui jurer une entière sidélité, & lui marquer qu'il est son homme de fief. Cette soumission est un devoir personnel dont on ne peut se dispenser.

Elle est due toutes les sois que l'on se met en possessione d'un fief servant, c'est-à-dire, d'une terre qui relève d'une aurre de quelque manière que ce soit, ensorte qu'il n'y a que le roi qui soit exempt de la soi & hommage, attenda que les siefs qu'il possède ne peuvent relever d'un autre.

S'il arrivoit que le seigneur dominant changeât, la soi & hommage seroit dût de la part du vassal, si le nouveau seigneur dominant requéroit ce devoir; mais il n'est pas dû sorsqu'il ne le requiert pas: au lieu que ce devoir personnel doit être rendu par le nouveau vassal, sans la requisition du seigneur dominant; sans quoi la terre rentre dans la classe des autres biens, puisqu'il n'y a que la soi & hommage qui constitue l'essence du sies.

par les coutumes. Suivant la coutume de Paris, il est de vingt-tinq ans pour les hommes, & de quinze ans pour les filles. Il en est de même dans la plupart des autres

coutumes.

S'il y, avoit quelqu'empêchement légitime, le vassal pourroit faire rendre la soi & hommage par procureut. Quant aux vassaux qui sont encore en âge de minorité, ils doivent faire demander souffrance à leur seigneur par leur tuteur, & cette souffrance vaut soi & hommage tant qu'elle dure.

Lorsque la foi & hommage a été rendue par procuzeur, le seigneur peut obliger son vassal à lui rendre luimême ce devoir, quand les obstacles qui l'avoient empêché sont levés. Voyez le mot FIBF; le pour le détail de rontes les manières de rendre la soi & hommage, selon l'exigence des cas, le didionnaire de Jurisprudence, qui se vend chez le même libraire.

FOIGNY, paroisse de la Thiérache, an gouvernement

Eneral militaire de la Picardie, dans une île de la riviere d'Aubenton, à deux lieues au levant d'été de Vervins, & à six lieues au levant de Guise; diocèse & élection de Laon, parlement de Paris, intendance de Soissons. On y compte 700 habitans.

Ce lieu est environné de bois & montagnes de tous côtés. Il y a une belle & riche abbaye d'hommes de l'ordre de Cîteaux, & de la filiation de Clairvaux. Ce monastère sut sondé par saint Bernard, à la prière de Barthélemi de Vir, évêque de Laon, qui offrit pour cet esse le lieu de Foigny. Saint Bernard y envoya, le 11 Juillet 1121, douze religieux, sous la direction de Reinaud, qui en sur le premier abbé. Cette sondation sut depuis consirmée par plusieurs de nos rois, & ses biens considérablement augmentés; ensorte que cette abbaye vaut aujourd'hui environ 16000 livres de rente à son abbé, quoique sa taxe en cour de Rome ne soit que de 600 storins.

FOIRE, fignisse un lieu où le public s'assemble pour vendre & acheter; & il n'y a de dissérence entre les mots marché & foire, qu'en ce que le dernier semble présenter un marché plus solemnel, plus rare, & où le desir de proster de certaines franchises, attire un concours plus

aombreux de vendeurs & d'acheteurs.

Le roi seul peut accorder aux possesseurs de sies la permission d'établir des marchés & des soires dans l'étendue de leurs terres, en vertu de lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines.

Les plus fameuses soires de France sont peu de chose, en comparaison des soires de Francsort & de Leipsick, en Allemagne. Cette grande différence vient de ce que la France étant remplie de ports accessibles en toute saisons, sur l'Océan & la Méditerranée, & les communications d'une province à l'autre étant faciles, au moyen du grand nombre de rivières navigables, des grands chemins & des canaux qu'on y rencontre de toutes parts, les villes & les provinces s'approvisionnent assement en tout tems; au lieu que l'Allemagne manquant en grande partie de ces secours, on y est obligé d'avoir recours aux grandes soires qui s'y tiennent de tems en tems, & qui sont des rendeu-vous pour les vendeuss & les acheteurs. Dans nos soires de

France, on ne débite pour l'ordinaire que les denrées de canton ou de la ville dans laquelle la foire se tient; par conséquent le concours des vendeurs & des acheteurs v est beaucoup moins considérable, & il n'y a ordinairement qu'un petit nombre de denrées, qui font le principal objet du débit & du commerce de ces foires, comme bestiaux ; étoffes de laine & de soie, toiles de toutes espèces, mouchoirs, fils, quincaillerie, ferraille, &c. Il y a aussi dans plusieurs villages des marchés qui sont des espèces de foires, & où il se fait sur-tout un grand débit de grains. Voyez la liste des foires de France, à la table qui est dans le derniet volume.

FOIX (pays ou comté de ), l'une de nos provinces méridionales, qui forme un des grands gouvernemens généraux militaires de la France, avec la vallée d'Andorre au midi, & le Donnegan au levant. Voyez ANDORRE & DONNEZAN.

- Le pays de Foix est borné au septentiion par le diocèse de Rieux, au midi par la vallée d'Andorre, au couchant par le Couserans, au levant par le diocèse de Mirepoix, le Donnegan & la Cendagne. On lui donne vingt lieues dans la plus grande longueur du septentrion au midi, sur sept à huit dans sa plus grande largeur du levant au couchant. La ville de Pamiers en est la capitale.

Ses principales rivières sont l'Ariège, qui prend sa source dans les Pyrénées, & qui traverse ce pays dans toute sa longueur; la Rise & l'Argeta

Ouelques uns diviseme ce pays en haut & bas comté de

Le haut Comté, renferme toute la partie du midi, depuis la ville de Foix Le bas comté comprend la partie qui s'égend au seprentgion au dessous de la ville de Foix.

Ce pays est rempli de montagnes, fur-tout dans la parto Top ( say the

tie haute.

Le climat y est en général fort doux, mais il est plus tempéré dans la partie basse que dans celle du midi, où les froids & les chaleurs font quelquefois extessifs.

Cette dernière parrie produit des bois, d'excellens paturages, beaucopp de plantes médicinales, & des fleurs dont les nuances sont stès-vives. On estime sur-tout beau-COUP equp les rulipes que l'on y cueille. Il y a aufti quantité de mines de fer. La plus abondante est dans la vallée de Vie-de-Soz, c'est pourquoi les habitans s'y occupent principalement au ravail des forges. Il y en a crois principa-

les; celles d'Ufton, d'Erces & d'Ouft.

On trouve des mines d'argent dans les envisons de Saint-Pan, Alfen, Tarascon, Cardazet, Cosson, Désa-flie, Montroustand, Lourdat, sur le mont Montarisse, dans les lieux dits Méras de Montégale, proche la bastide de Séron. Il y en a d'argent de de turquoise à la Cabanes. On en trouve aussi de suivre, de plomb de de turquoise dans plusieurs autres endroits. Il y a aussi quelques unes des mines de ser de cette province qui tiennent argent.

Le pays de Foix a des carrières de marbre of de jaspe.

Dans les grottes des montagnes, l'eau se pétrifie et y
forme des figures qui instent les ouvrages de l'art. Il y a
aussi des boucardes et autres fossiles.

C'est dans les montagnes de cette psovince que l'on trouve le minéral appellé amiante, autrement dit lin incombussible ou laine de Salamandre. Ce minéral est composé de silets très-déliés plus ou mains longs, appliqués longitudinalement les uns contre les autres, es si flexibles, que moyennant quelques apprêts on geut les rendre proptes à peu près aux mêmes usages que l'on fait du chanvre, du lin & de la soie; ensorte que par l'art l'on vient à bout de silet l'amiante, & d'en saire une sotte de toile qui ne se consomme pas au seu, qui au contraire s'y nettoie & s'y blanchit. Rien de plus propre que l'amiante pour faire des mèches, parce qu'il ne seur arrive aucun changement, & qu'elles sont perpétuelles & incombustibles. Voyez le dictionnaire raisonné d'histoire naturelle, qui se vend chez le même libraire.

La vallée de Campan est le lieu où l'on trouve l'amiante. Les habitans du pays en font des jarretières, des cordons & des ceintures. Il s'en trouve aussi à Montau-

ban, dans le haut Languedoc.

Le pays de Foix a plusieurs sontaines d'eaux minérales. Les eaux de Pamiers sons serrugineuses & vitriolées: on les dit bonnes pour la goutte & les maladies qui viennens Tome III.

Digitized by Google

d'Obstructions. On estime beaucoup les bains d'eau chara de d'An, pour les maladies qui proviennent d'huments froides. L'eau du puits de Camarade produit du sel, lorsqu'on la fait évaporer.

Au pied de la montagne de Tabe est une source conti-

dérable, qui a fon flux & reflux comme la mer.

Dans la partie basse du comté de Foix, on recueille toutes sortes de grains, & du vin en assez grande quantité pour la consommation des habitans. Les fruits y sont extellens, mais il n'en sort point du pays.

La nourriture & l'engrais des bestiaux som, après le tisvail des sorges, le principal objet de l'occupation des fiabitant.

Le comté de Foix est en général un bon pays de chasse.

Son commerce, outre selui des belitzux, confifte en réfine, térébenthine, liège; marbre, jaspe, ser de plantes médicinales.

Pour ce qui renceme le gouvernement etcléssifique, le diodèle de Pamiers comprend toute la province, à quelques paroisses près, qui sont dépendantes des diocèles de Rieux, de Mirepoix & de Saint-Lizier. On y compte quatre chapties, six abbayes commendataires d'hommes que de siles, & une commanderie.

Quant d'Eadministration de la justice; tont le gouvernement est dans le resson du partement de Toulouse. Il y a une sétichausse, une vice séréchausse, une viguerie & un juge mage à Pamiers; pour le pays de Foix & le Donnezan. Les autres jurisdictions royales som la justice de Laverdun & le bailliage de Mazères; en paragge avec l'abbé de Boebonne. Les justices seigneuriales sont celles de Londat, celle de la batonie de faint Paul, esttes des batonies de Rabats de de Fournel, celles d'Avignac, de Quidans, de Mèglos, de Montaust & de Castelnau.

Pour ce qui est des subsides que cette province fournit su roi, elle est gouvernée par ses propres états. Ils s'assemblent rois les ans en automne dans la ville de Foix, de durent huit jours. Ils sont composés du clergé, de la moblesse et du siere étar. L'évêque de Pamiers y préside, & en son absence l'abbé de saint Volusien de Poix. Le comité de Foix-Rabat, en qualité de premier baron, est à le tête de la noblesse de la province, composée et soisante-diz gentilshommes. Ces deux corps occupent les haurs sièges dans la salle de l'assemblée: les bas sièges sons remplis par les consuls des villes, bourgs & villages qui onc droit d'envoyer aux strats. Cos derniers sont au nombre de cent vingt. Le gouverneur de la province, ou en son absence le lieutenant, y vient le second rang, en qualité de commissaire de Sa Majesté: c'est lui qui proposé les intenvions du rei à l'assemblée.

Le principal objet des états est le payement d'un l'ubfide au roi, ourée 15000 livres que la province donne par abonnement porpétuel.

Lesubside se monte ordinaltement à 20000 livres, auxquels il faut ajouter les frais des étapes, les quartiers d'hiven: le sont est réparti sur cont six communautés contribuables, ou sur 2556 feux \* & demi, y compris les villes de Pamiers & Letat; qui payent par abonnement; la première, pour le disième, & la secondo, à raison les cinq pour mille.

Les 2,56 feux & demi de compaida, font 1,980 feux allomans, qui à raifon de neuf personnes pour deux feux donnent près de 80000 habitans dans la province ou pays de Foix. Ils font travailler environ six mille chartues, & nour rissent plus de vingt einq mille pièces de gros betail, & environ quarante mille pièces de menu. Au nombre des cent six communantés dont nous avons parlé plus haury sont compris donze villes & quatre bourgs. Les villes sont Acqs on Ax, le Carla, Foix, le Fossar, Légut, le masse Azil, Mazères, Montant, Saverdan, saint libant, Tair rasson, Varilhes. Les bourgs sont la bastide de Besplas, la Bastide de Seron, lus-Bordes & Montgoillard.

Digitized by Google

<sup>\*</sup> On emend ici par feu, non un feu allumant, mais un feu de composids ou une espèce de compassiment, de cadastre ou taris, sui, vant lequel se fait la répartition des impôts au mate la livre de chaque communauté. Par feu allumant, on entend un ménage ou une famille, à raison de cinq personnes pour une famille, ou de neut pout deux.

Nous avons déja dit que le gouvernement général mês litaire du pays de Foix comprenois la province de Foix p le Donnezan & la vallée d'Andorre

Quire le gouverneur général de la province & le lieus tenant du roi au pays de Foix, il y a deux lieutenans des maréchaux de France à Pamiers.

Les gouvernemens de place dépendans de ce gouvernement général, ne consistent qu'en quarre châteaux sisués sur les passages qui conduitent en Espagne: ce sont le château d'Assin, le château de Camarade, le château d'Usson & de Kerigue, & le mas-d'Azil.

La maréchaustée de la province consiste en deux réser dences du département de Roussillon; savoir, en la lieute-pance ou vice-sénéchaustée de Pamiers, & en la résidence de Tarascon. La vice-sénéchaustée de Pamiers est competée; d'un vice-sénéchal, d'un lieutenant, d'un exempt, d'un sous-brigadier & de huit cavaliers, La résidence de Tarascon consiste en une brigade, commandée par un exempt.

Le pays ou comté de Foix a long tems, été gouverné par les comtes particuliers. Cette province passa ensaite dans la maison d'Albret, d'où elle est entrée dans celle de Bogrbon par le mariage de Jeanne d'Albret avec Antoine, duc de Vendôme, qui devint par cette unique roi de Nar varse. Henri IV, leur fils, étant parvenu à la couronne per réunit ce comté.

FOIX; ville autrescis capitale du count de même som, située sur l'Ariège, où il y a un très beau pont de pierre, au pied des monts Pyrénées, entre Pamiers au nord & Tarascon au midi à quatre lieues de la première, trois de la seconde, douze de Toulouse & cent cinquante deux de Paris; du diocèse de Pamiers, parlement de Toulouse & intendance du Roussillon. C'est le ches-lieu d'une via guerie & d'une recette générale du pass. Le château est simé sur un petit rocher que deux montagnes voissnes commandent. On compte 2500 habitans dans cette ville, que l'on prétend avoir été sondée par un détachement de la colonie des Phocéens établis à Marseille. On ajoute même que les habitans de Foix & des environs surent d'abord appellés Phociens, par corruption du mot Phocéens,

d'où peut être vens le nom Lasin Fuxium, donné à la ville.

L'abbaye de faint Volusien de Foix est occupée par douze chanoines réguliers de la congrégation de France. Elle a depuis long-tems un abbé commendataire qui possède en pariage avec le roi la seigneurie de la ville, & a le second rang dans les assemblées ou états de la province. Son abbaye lui vaut 8500 livres, quoiqu'il ne paye que 833 florins pour ses provisions de la cour de Rome.

On fait dans cette ville des chapeaux & de la bonneterie. Son commerce confiste en bestiaux, beurre & fro-

mages.

FOLGOET, bourg de la basse Bretagne. V. FARGOET, FONCOMBAUD ou FONTGOMBAUD, bourg du bas Berri, sor la rive droite de la Creuse; une lieue & demie au-dessous de la ville du Blanc; diocèse & intendance de Bourges, parlement de Paris, élection de Blanc. On n'y compte que 350 habitans.

Il y a hors de ce bourg une abbaye de même nom : elle est occupée par des Bénédictias non réformés. Cette abbaye a été fondée en 2090, pan un nommé Pierre l'Etoile, qui en fut le premier abbé. Elle est en commende, & vaux environ 2400 livres de rente à son prélat; qui paye 200 florins à la cour de Rome pour ses provisions. Elle avoit autresois une belle église, que les Anglois ont détruite: on n'en voit plus que le chœur de deux asses, donc les vostres avoiene subsisté sans couverture depuis 1565 jusqu'en 2670. Tout est apjourd'hui couvert; et en très-bon ordre. L'abbé & les religieux sont haurs-justiciers & seigneurs du lieu.

Il y a dans les environs quantité de vignes, dont les vins sont enlevés pas les Limosins; & c'est le principal commerce des habitans de Foncombaud.

FONQWILLERS, hourg au gouvernement général militaire du comté d'Artois, à quatre lieues vers le midit d'Arras; diocèle; gouvernance, bailliage: de recette de cette ville, conseil provincial d'Artois; intendance de Lille; avec haute, moyenne de basse justice exercée pat un bailli, un procureur siscal; un gressier de huit échevins. On y compte & on habitant.

Digitized by Google

nin, embellie de sculptures, de marbre, de peintures exécutées par Freminet, de dofures, de figures, de co-lonnes, &cc. 3º la cour de la Fontaine avec ses trois 2îles de bâtimens, où l'on compte trois cents cheminées; les figures en bronze de la fontaine, & la statue de Persée au milieu; l'escalier à deux rampes; & les deux sphinx en bronze qui sont au pied, mortean fort estimé, ainsi que les ornemens de la terrasse: 40 la cour du Cheval blanc, dans l'aîle ganche où logent les ministres; dans la droite font les logemens de plusieurs seigneurs : 5.º l'escalier du Fer à cheval, conftruit sous Louis XIII; bel ouvrage de le Mercier, remarquable par ses arcades & par ses ornemens de sculpture qui sont sur les rampes : 6.º la chapelle royale ou de la sainte Trinité, dans laquelle on admire les peintures de la voûte distribuées en cinq grands tableaux; celles des ovales qui sont au pourtour de la chapelle; les sculptures & les tableaux du dessus du lambris; la décoration du maître autel , du dessein de Bourdoin : les anges de bronze, les statues de Charlemagne & de saint Louis, par Germain Pilon; les bas-reliefs de Girardon ; une descente de croix peinte pat Ambroise Dubois ; les tableaux excellens qui sont dans les perites chapelles : 7º 12 galerie de François I, dont les peintutes en treize grands tableaux représentent des sujets de la fable, ouvrages de différens maîtres ; les bas-reliefs & les sculprures sont de Pilon: 8.º l'appartement du roi; dans la chambre de saint Louis & sur le plafond, on voit Louis XIII couronné de lauriers, & sur les tableaux qui sont autour les aventures d'Ulysse par Nicola, & l'histoire de l'enlevement d'Hélène.

Dans les petits appartemens on remarque les peintures de la salie à manger: celles de l'appartement des bains représentent des chasses & des haltes, & l'histoire de Théagène & de Claticiée en quinze tableaux; dans l'antichambre du roi, Henri-IV & Catherine de Médicis, sous la siquie d'Hercule & de Déjanire. Dans la chambre du roi on doit remarquer le plasond, ses compartimens ingénieux, la beauté des dorures à différens ors, & celles des autres ornemens qu'on y a nouvellement ajoutés; le portrait de Leure X (12 par Philippe Champagine.

- Dans les cabinets du roi on voit des camaïeux & des paysages, onvrages récens de MM. Perrault & Boucher. 9.º L'appartement de la reine : dans la salle des Gardes on remarque un tableau représentant Anne d'Autriche, ayant auprès d'elle Louis XIV & Monsieur, tous deux dans l'âge de l'enfance: la magnifique décoration de la chambre de la reine, dans le goût moderne; l'appartement de monseigneur le Dauphin & de madame la Dauphine sont aussi d'une grande beauté. 10.º Le jardin dit de la Reine : sur sa longueur règne la galerie des cerfs & des chevreuils, dom la façade est ornée de bustes de marbre. Le parterre est des plus rians : on y voit de très beaux orangers, une fonraine avec la statue de Diane, & quatre têtes de cerfs qui jettent de l'eau; plusieurs statues de bronze, parmi lesquelles sont des antiques apportées de Rome. 11.º L'appartement de Mesdames, remarquable par les peintures qui décorent les différentes pièces dont il est composé : les, unes représentent des traits de la vie de Louis XIII, d'autres des divinités de la fable; le portrait de seu Monseigneur; ceux de Louis XIV & de Marie-Thérèle d'Autriche. 12.º Le grand cabinet : l'on estime particulièrement le plasond, à cause de ses brillans camaieux, & des divers fujets qui y sont peints. La salle de la comédie est riche-ment décorée. Dans la salle du bal, toutes les peintures. sont de Nicolo : les ornemens de la cheminée méritent aussi l'attention des curieux. 13.º Les bâtimens du chenil neuf, où logent les officiers de la vénerie; ceux de la petite écurie, du manège, du vieux chenil. 14.º Les jardins : celui de l'orangerie est rempli d'arbres fruitiers des plus tares: on y voit, entre plusieurs statues de bronze, au milieu d'un grand bassin, une Diane qui arrête par son bois! un grand cerf environné de quatte limiers; un Hercule, un serpent entre deux enfans & une Cléopâtre. Celui de l'étang est environné de plusieurs canaux, où il y a du poisson d'une grosseur monstrueuse, principalement des carpes. On remarque sur-tont l'étang bordé de belles allées, & le pavillon odogone qui est au milieu; le parterre du Tybre, la terrafie qui règne autour, & un grand bassin avec la figure du Tybre en bronze; le grand canali long de fix cents voiles & large de vinge; le pare, od l'on

admire de grandes allées à perte de vue; la beauté des proliffades, dont la hauteur surprenante présente l'image d'une, magnisque solitude, de fait sentir qu'on est dans les jardins d'un grand roi.

. C'est dans cette maison de plaisance que la cour va or-

dinairement passer l'automne.

La fonêt de Fontainebleau qui environne ce château ruyal, contient plus de vingt-six mille quatre cents arpens. Elle est percée d'une infinité de routes, entre lefquelles il y en a une que l'on appelle la route ronde; elle sert à placer les relais pour courir le cers. Cette forêt se divise en huit gardes; il y a plusieurs montagnes de plusieurs plaines, dont les noms servent à en distinguer les différens quartiers.

Pancourt, auteut & poète comique, moit en \$726. (Ex-

pilly).

PONTAINE-LEZ-BLANCHES, abbaye commendataire d'hommes de l'ordre de Cîteaux, dans la basse Tontaine, à deux lieues au septentrion d'Amboise, élection de cette ville; diocèse & ântendance de Tours, parlement de Paris. Ce monastère qui n'étoit d'abord qu'un hermitage, sur érigé en abbaye s'an 1127 par Roynavid, seigueur de Ghâteau-Reynaul ou Renaud. Cette abbaye vaut environ 4000 livres à son présat. Sa taxe en cour de Rome est de 34 storins.

FONTAINE-LE-COMTE, paroifie de hant Poitou, fituée dans une vallée environnée de bois, entre Vivonne & Poitiers, à pareille distance de l'une & l'autre ville; diocèse, intendance & élection de Poitiers, parlement de Baris. On y compte environ 450 habitans.

Ce lieu est fameux par une abbaye commendaraire d'hommes, de l'ordre de saint Angustin, qui lui a donné son nom Elle a sté sondée par Guillaume comte de Poitiers.

Cette abbaye a une sontaine qui a donné lieu à la dénomination. Elle vant environ 2000 livres de rente à son abbé, & la taxe de la court de Rome est de soixante-six florins.

::FONTAINE-DANIEL: village du hant Maine, à une

Lieue su conchant d'hiver de Maïenne; élection de cette ville, diocèse da Mans, Il y a unit abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cîtesun, de la sitiation de Clainvaux, fondée en 1204 par Jubel de Maïenne, troisième du nom. Cette abbaye vaut \$000 livres de rente à son prélat, & la taxe en cour de Rosne sit de 164 fiprips.

FONTAINE-LEZ-DIJON, jeli village du duché de Bourgogne, fitté à un denti quem de lieue du chemin de Paris, & à une danni-lieue de Difon, sur une petite colline:il est remarquable par la naisfance du grand S. Bernasd. Louis XIII y a fondé un prienté de Feuillans, dans l'emplacement du château de Teffelin qu'occupoit le père de faint Bernard; que l'on croit avoir été de la maison de Saffre, & comte de Charillon fur Seine. L'un des molnes est caré de la paroide, qui a son église séparément. L'octave de la sête de S. Bernard, qui se fait au mois d'Août , attire à Fentaine un grand concours de peuple: les uns y vont par dévotion, les aumes par partie de plaisib. Tous les mendians de la province conneillent catte sôte, & leur almanach ne les trompe jamuis sur le jour auquel tombe la fête du faint. Ils forment sont le long du chemin une double haie, qui oft auffi agréable à la vue que l'est à l'oreille le son rauque de leurs voix discordances & plaintives.

FONTAINE-ERANÇOISE, bourg du Dijonnois, en Bourgogne, près des frontières de Champagne, dans on pays de fotges, de fur une des nontes, qui mênent de Langres à Dôle, à fix lieues au levant d'été de Dijon; diocète de Langres, parlement, intendance, bailliage & reconte de Dijon. On y compte environ 800 habitans. Ils se ont privilège de franc-falé. Il s'y tient foire & marché.

Il y a un prieuré d'hommes de l'ordre de S. Benois. C'est près de cé lieu que le roi Henri IV, à la tête d'un petit nombre de cavalerie, sit soir en 1595, dans une remtontre, 18000 hommes commandés par Ferdinand de Velasco & le duc de Maienne.

- FONTAINE-GUERARD, abbaye de files de l'ordée de Cîteaux, dans le Vexin Normand, haute Normandies, fur la rivière d'Andelle, à quauseclieuse du levant d'hiver de Rouen; diocète, parlement, intendance et élection de rette ville. Ce monssière à été soidé en 419 par Affianry de Meulant : il jouie de 10000 livres de rente ou énviaon. L'abbesse a six bonnes cures à la présentation.

FONTAINE-JEAN, abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cireaux, dans le Gatinois Orléanois, à une lieue & demie vers le levant de Charilon, & à cinq au devant d'hiver de Montargis; élection de cette ville, diotèle de Sens, Parlement de Paris, intendance d'Orléans. On fixe l'époque de la fondation de cette abbaye au commencement du douzième fiècle. Elle vant près de 3000 livres à son prélat, quoiqu'il ne paye que cent florins à la cour de Rome pour ses provisions.

FONTAINE VINBUSE (12), une des sept merveilles

du Dauphine. Voyer Dauphine.

TONTAINES, bourg du Franc-Lyonnois, sur la rive gauche de la Saône, à une demi-lieue au septemtrion de Lyon; diocèse, intendance de recette de cette ville; justice de Rochetaillée, parlement de Paris. On y compte 500 habitans, Il y a un couvent de Picpus od l'on reçoit des sous en pension, de d'autres personnes aussi qui mangent à la rable des religioux.

Prémontrés dans le bas Languedoc, au diocôfe de Saint-Pons, à cinq lieues au levant d'hiver de cette ville. Ce monastère ne jouit guère de plus de deux mille livres de

sevenu.

FONT-DOUCE, abbaye commendataire de Bénédicins, dans la Saintonge, à trois lieurs au levant d'hiver de Saintes; diocèfe de cette ville. Cette abbaye a été fondée en £170 par Eléonore, duchesse d'Aquitaine. Elle vaut environ 4000 livres à son prélat, qui paye £44 florins à la cour de Rome pour ses provisions.

rolli y a une abbaye commendataire de Bénédicins qui vaut environ sono tivres de rente au présat quives su

pouryu. La tare en cour de Rome oft de sept cents that

FONTENAY, paroisse de l'Auxois, en Bourgogne, sur un ruisseau à une lieue vers le levant de Montbard, de à sinq, au levant d'été de Semus en Auxois; bailliage de tecette de cette ville, diocèse d'Autons, parlement de intendance de Dijon. On y compte environ 300 habitans. Il y a une abbaye commendataire d'hommes, ordre de Citeaux, fondée en 1118 par Raynard, suigneur de Montbard, de oncle de S. Betnard. Cette abbaye vaut 8000 liques ou environ à son abbé, qui paye 200 florins à la sout de Rome pour ses provisions.

FONTENAY-L'ABATTU, bourg de la Saintonge, à deux lieues vers le midi de Niort; diocèse de intendance de la Rochelle, parloment de Bordeaux; élection de Saint-Jean-d'Angély. On y compte environ 1000 habitans. Ce lieu étoit ci-devant une baronie, qui a été érigée l'an 1714 en duché-pairie, fous le nom de Rohan-Rohan, su

faveur d'Hercule Mériadec de Rohan,

FONTENAY-LE-GOMTE, jolie ville dans le bas Poitou, diocèle de la Rochelle, parlement de Paris, intendance de Poiriers; le siège d'un bailliage; d'une sénéchanse
sée, d'une jurisdiction consulaire, d'une maîtrise partieulière des eaux et forêts; le chef-lieu d'une élection et gouvernement de place. Elle est simée sur la rivière de Vendée, au pied d'un côseau dans un vallon, où elle étend
des sauxbourgs plus grands que la ville; à sept lieues de la
mer, à quatre au couchant d'été de Maillezais, et à dix au
levant d'été de la Rochelle. Only, compre environ 2000
habitans.

Cette ville a pris son nom & son origine d'un château, que les comres de Postiers y avoient fait bâtir. & od ils taissient leur résidence. On n'en voit plus aujourd'hui que deux tours.

enr tours.

Elle a trois paroifies, dont, les eures sont d'un mince revenu, & deux hopitaux, il y a des pouvens de Cordeliers, de Jacobins, de filles de Notre-Dame & de Clariftes.

Cette ville a un hotel de ville, à la tête duquel est un maire perpétuel; une maréchausse de une justice des train tes foraines.

Poitiers, la plus grande de la province de Poiriers.

Le terrein el Mes fettile en toutes sortes de grase fruits. Il y a carriautes douze parolifes situées dans les rais destéchés, où la terre rapporte hiodamment co forces de grams de des fourrages; so étal dans ce diffequin elle quant elle poulins: Dans quarte de cas roisses, nomméts shampagne, Privarcien, Franca Saint-Michel en Hepit, Il y avoit attresois des mals salans; mais on les a abandonnés, de moins pour la part par rapport à l'augmentation des droits de la tra de Gharente.

The avoir levichers I Ponteins I Womae de aux entrols, un commetee confidérable en disps de écoffees laine qui s'y labriquoient, en gistis, chevaux, musice Bestiaux, del mals il ne s'en frait plus goère aujourd the Bestiaux, del mals il ne s'en frait plus goère aujourd the la y a tous les ans trois soites dans certe ville, où il de la quelque commetet de chevaux. Elies soin encore List sequences par les marchands du royadme; mars on a voir plus une ansière marchands du royadme; mars on a voir plus une ansière prépire Aout; de dure huit joults; la contre le 21 sinif; de la troiseant de la la forte de la forte de

Pontenzy le Esmite et la pattle de Nicolas Rapin', de Prançois Vielle, de Barnabé Brisson & d'André Tiraque de son connus dans la république des setties. Les partie de la serie de se la la serie de se la la la serie de se la la serie de se la la Roche sur-Yon, diocèse de Lugon Cene appare a ce son la romante de Mantéon, se partie de Mantéon, se partie de Mantéon, se provison de la serie de la la serie

FONTENOY-LE-CHATEAU, bourg, cheffier d'un

mé confidérable de Lorraine, dans la Vôge, diocéle Besançon, cour souveraint de Nancy & bailliage de Réimmont. Il est situé à gauche du Côné, à trois lieues Damey & de Constans en Bassigny, six de Remireant, & à demi-lieue de la Franche Comté. Il y a une trôté seigneuriale, une église paroissiale, des Caphle & un hôpical.

Le conné de Fourenoy, composé de plus de vingt panics, fait une avance de plusseurs liones dans la Franle Comté, de occupe la partie occidentale du bailliage le leniremont.

ONTESTORBES, fontaine ou source sameule du lest Languedoc, au diocèse de Mirepoix. Elle coule avec me extrême abondance pendant neuf ou dis mois de luste, et source une espèce de torrent; mais depuis la in l'Assit jusqu'au commèncement de Novembre elle se cule plus que par intervalles. A une lieue de oute source il trouve un socher rempii de belles pétristations. Voyéz luticle Fontaines intermittentes, dans le Distionnaire infonné d'Hésoire naturelle.

FONTE EVRAUD ou Pontreva aux y bourge du bus hijot, dans le gouvernement du Sammarois planne lieue in midi de Montforeau ce de la tive gauche de la Loire, i quare lieues au levant d'hiver de Sammar y éloction de teneville, diocète de Poitiers, parlement de Paris, intendence de Tours. On y compte environ deux milite habitus.

Ce bourg doit son origine, son actronsement de son nom i une célèbre abbaye de filles, chessieu de l'ordre de son mm. Cette abbaye a été fondée en 11003 par Robert d'Abrissieu. Ce saint homme gouverns toutes se vie cous le moiastères de religieux de teligieuse qu'il avoit formé. A sa more, personne ne limporture plus digite de sei societ de des cette fonction, qu'une veuve monimée Personille de Craon de Chemille. C'esté pour une radion quie l'obles est entoire au pour d'hait l'importance passion quie lotte est entoire au pour d'hait l'importance générale de une l'ordre des religieux ains que des religieuxes.

Cu ordre est divist en quarre provinces; France, Aqui-

Fontevraud est le couvent où l'on may ordinairement -ics Dames de France, pour recevoir l'éducation pendant sieurijeunesse.

FONTFROIDE, abbaye, commendataire d'hommes, ordre de Cîteaux, dans le less Languedoc, au diocète de Nathonne, à trois lieues au levant d'hiver de cette ville. Cette abbaye a été fondée par Emery, vicomte de Nathonne. Elle vaue 8000 livres à son prélat, et il paye 2000 florins à la cour de Rome pour ses provisions.

FONTGAUFFRE, ou FONTGAUFFIER, abbaye régulière de Bénédicines, fondée en 1091 par Enpolème, du réonfensement de Gérauld, évêque de Cahors & de Pons de Gordons ses enfans, qui contribuèrent aussi par leurs libéralités à cet établissement Gette maison est située dans le bas Périgord, au pied de la montagne sur laquelle est bâsiella ville de Belvès qui Belyes (sur les cartes de Robert de Vogondy), à cinq lieues au couchant d'hives de Sarlato & dans le diocèle de cette ville. Elle jouit de 6000 lieurs de sevenu ou envison.

FONTGUILLEM, abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cheaux, de la filiation de Pontigny & de la réforme, dans le Bazadois, en Guienne, à trois lieues au souchant d'été de Castelgeloux ou jaloux, et à cinqueres le levant de Bazas, diocèle de cette ville. Cette abbaye a été fondée en #124 par Pietre Bernand, évêque de Bazas & vinomre de Castello, qui contribua beaucoup à son établissement. Elle ne vaut guère que 2000 livres de rente à son présar, qui payo sousante fix florins pour ses bulles sà la cour de Rome.

FONTMORIGNY, abbaye commendataire d'hommes, prdre de Citeaux, fille de Clairvaux, & de la réforme, dans le haut Berry, sur les frontières du Nivernois, à ignate lignes au couchant d'hiver de la Charité, à enviten nont ment le levant de Bourges; diocèse, intendance & élection de cette ville.

oi. Certe abbaye a été fondée l'an 1148 : elle gaut environ 4000 livres de rente à son prélat, qui paye 200 florins à La chur de Rome pour l'expédition de ses bulles.

FORCALQUIER, yille de la haute Provence, avec titre de somté, située dans un canton dont l'air est très-sain, sur fur une montagne dont le pied est baigné par la rivière de Laye, à deux lieues de la rive droite de la Durancé, à quatre au septentrion de Manosque, & à sept au couchant d'hiver de Sisteron, diocèse de cette ville; le siège d'une sénéchaussée, le ches-lieu d'une viguerie & d'une recette générale, dont les deniers sont versés dans la caisse de la province, avec un subdélégué de l'intendant & un hôtel-de-ville uni à la viguerie; intendance & parlement d'Aix. On y compte environ 4000 habitans.

Cette ville, comme chef-lieu de viguerie, députe aux états & aux affemblées des communautés de la province.

Depuis la fin du onzième siècle que Gérard, nouvellement élu évêque de Sisteron, se retira à Forcalquier, parcequ'il avoit été mal reçu par quelques-uns de ses chanoines, la collégiale de Forcalquier, dédiée à S. Marius, prend le titre de concathédrale. Le chapitre de cette église est composé d'un prevôt, d'un sacrissain, d'un capiscol, de dix chanoines & dix autres bénésiciors. Outre la collégiale dont nous venons de parler, Forcalquier a plusieurs communautés; savoir, un couvent de Cordeliers, un de Récollets, une communauté d'Ursulines située dans la ville, & une autre de religieuses de la Visitation dans un fauxbourg.

Les habitans de cette ville sont exempts de péage dans toute l'étendue de la Provence & dans le vicomté de Tallard, & tout le terroir de Forcalquier est en franc-alleu. Lorsque les filles de cette ville sont une sois dotées, elles n'ont plus rien à prétendre sur les biens des constituans.

Forcalquier a trois foires, qui durent chacune trois jours. La première se tient le premier Octobre, la seconde le 26 Novembre, & la troissème le premier lundi d'après l'octave de Pâques. Il y a encore deux autres soires d'un seul jour; savoir, le 16 Août, & le lendemain de l'Ascension.

Dans tous les actes juridiques qui se font en Provence . le roi prend le titre de comte de Provence & de Forcalquier.

Le comté de Forcalquier, autrefois fort étendu, ne comprend plus aujourd'hui que les villes & territoires de Forcalquier, Sisteron, Pertuis, Apt, Sault, Grignan & Montdragon.

Tome III.

Les campagnes qui forment le territoire de cette ville

La viguerie de Forcalquier renferme cinquante-cinq communantés & cent quatre-vingt-douze feux, un tiers, un septième, un huitième. Sa quote-part des 700 mille l. tarif de la taxe appellée le don gratuit, imposée sur la généralité de Provence, se monte à la somme de 444-67 livres 2 sols 10 deniers.

Pour ce qui est des productions intérieures du sol, on a trouvé à Ongle un minéral d'argent répandu par mouches dans une pierre grise; mais comme ces pierres son rates on en a abandonné la recherche.

A Aubenas, quartier du Plan, on trouve dans un savia près d'une chapelle, un sson de mine de soufre très-pur,

Il y a plusieurs fosses de charbon de terre ouvertes dans Tes villages de Dauphin & de Saint-Mayme: on en sait pen d'usage à cause de son odeur forte. On trouve dans le même canton des crystaux assez parsaits.

Le charbon de terre est commun près de la ville de Manosque; on n'en fait usage que pour cuire la chaux.

Sur les côteaux de Graubois, vers les limites de la Tout d'Aigues, on trouve une mine de fer. Le même terrois sournit aussi des hustres fossiles & des peignes.

A Saint-Huché, dans le territoire de Mirabeau, on voit une caverne près de la Durance, dont les parois sont tont revêtus de stalagmites.

Le terroir des villages de la Bastide, la Motte & Saint-Martin, fournit des cames, des outsins, du spath jaune, &cc.

FORET (le), province qui fait partie & qui est la plus étendue de celles qui forment le gouvernement militaire du Lyonnois. Elle est séparée de l'Auvergne par une chasne de montagnes qui environne la plaine du Forêt. Ces montagnes produisent des pâturages excellens, & on y trouve beaucoup de simples. On y nourrit du bétail, & on y fait des fromages très-estimés. Cette plaine s'ésend des deux côtés de la Loire: elle a plus de dix lieues du midi au septentrion, & trois ou quatre lieues du levant au couchant. Elle est arrosée par les rivières suivantes.

Ta Loire.La Coife.La Mare.Le Lignon.La Brevene.L'Agimond.Le Furand.La Semenne.Le Ternay.La Deaume.Le Renaifon.Le Vachery.

Toutes ces petites tivières qui vont se rendre dans la Loire ou dans le Rhône, servent aux moulins des dissérentes manufactures, particulièrement de ser & d'acier, dont les Foréziens sont un très-grand commerce en France & dans toute l'Europe. Il y a aussi plusieurs étangs dont les exhalaisons épaississent l'air & le rendent très-siévreux. Le terrein produit du bled & beaucoup de beau chanvre. Les côteaux du voisinage de Roanne sont couverts de vignobles dont les vins sont de bonne qualité.

Cette province abonde en sapins; elle fournit beaucoup de thérébenthine claire, liquide, très-belle & très-odorisé-

rante.

On en tire beaucoup d'ouvrages de fer & d'acier, entrautres des canons de fusil & des platines pour les armes communes. Les fabriques de ruban & de faveur y sont en grand nombre. Les autres branches de commerce consistent dans le débit des chanvres, des yins, du bétail, des marons ou châtaignes, des planches de sapin, &c.

Après Montbrison, capitale de la province, les autres

lieux les plus remarquables sont,

Saint-Etienne, Feurs, Néronde,

Roanne, Bourg-Argental, Saint-Rambert,

Saint-Galmier, Boen, S. Germain-Laval.

Il y 2 aussi plusieurs mines de dissérentes espèces dans le Forêt. Celles d'argent sont négligées: celles de ser & de plomb y sont communes. C'est de cette province qu'on tire le meilleur charbon de terre de France. Les mines les plus abondantes sont celles de la ville de Saint-Chaumons & du village de Saint-Etienne. Les carrières de charbon de terre, à cent pieds de prosondeur, y sont recouvertes de stalactites écailleuses & seuilletées, de couleur d'ardoise, sur lesquelles sont imprimées des songères, des ca-

pillaires, céterach, bruyères, rhue des murs, aigue marine & autres plantes de l'Amérique parfaitement reconnoissables. Une partie de ces impressions sont en relief, & les autres en creux.

Les roches de ce pays là, du côté de Givors, sont presque toutes talqueuses, seuilletées & de couleur de plomb.

FORÊT-MONTIER, paroisse du Ponthieu, dans la basse Picardie, au couchant & tout près de la forêt de Creci, à près de quatre lieues vers le septentrion d'Abbeville, diocèse d'Amiens. Il y a une abbaye de Bénédictins. On ne connost point l'époque de sa sondation. Ce n'étoit d'abord qu'un simple hermitage où saint Riquier se retira pour y finit ses jours. On en sit ensuite un prieuré dépendant de l'abbaye de saint Riquier, dont ce monastère n'est éloigné que de trois lieues; & vers le milieu du onzième siècle cette communauté sut érigée en abbaye. Guy, stère d'Algelram, abbé de Saint-Riquier, en sut le premier abbé. Le prélat de cette abbaye jouit d'environ 6000 de rente : il paye 300 florins pour ses bulles.

FORÊTS, voyez EAUX & FORÊTS.

FORGES, gros bourg du pays de Bray, dans la haute Normandie, à trois lieues au midi de Neuschâtel, du côté du levant, à quatre vers le septentrion de Gournay, à neus au levant d'été de Rouen, au septentrion de la forêt de Bray, & à treize postes de Paris; diocèse, parlement & întendance de Rouen, élection de Neuschâtel & sergenterie de Gaillesontaine. On y compte 700 habitans. Sa paroisse est dédiée à saint Eloi & saint Nicolas, & c'est le chapitre de Gournay qui présente à la cure. La rivière d'Andelle prend sa source dans l'étendue de cette paroisse.

Ce bourg est renommé par ses eaux minérales. Il y en a trois sources au couchant, près d'un couvent de Capucins, dans un vallon. L'une se nomme Reinette, l'autre Royale, & la dernière Cardinale. La Reinette est la plus abondante; ses eaux se brouillent sur les sept à huit heures du soir, & le matin elles deviennent rougeatres: le reste du temps elles sont sort claires. Autresois ces trois sources mêloient leurs eaux; mais Louis XIV les a fait séparer.

Ces eaux sont très-estimées pour plusieurs sortes de maladies. FORMENT, petite rivière qui arrole la châtellenie de Trévoux.

FORMIGNY, bourg de la basse Normandie, au Bessin proprement dit, non loin de la rive droite de la rivière d'Aure, à trois lieues au levant d'Isigny, & à environ la même distance au couchant d'été de Baseux; diocèse & élection de cette ville, parlement de Rouen, intendance de Caën, sergenterie de Tours. Ce bourg a deux soires par an d'un jour chacune, où il se fait un grand commerce de chevaux: la première est la soire saint Martin, qui se tient le 4 Juillet; & la seconde est la soire saint Laurent, qui se tient le 10 Aost.

C'est près de ce bourg que les Anglois perdirent une baraille fous Charles VII, le 18 Avril 1450: l'armée Angloise étoit de 7000 hommes, & l'armée Françoise n'étoit que de 3000. Cette bataille fut le premier des avantages qu'on remporta pendant quatre mois sur les Anglois, & l'époque de leur entière expulsion de la Normandie.

FORMIGNIÈRES ou FORMIGUIÈRE, village du Rouffillon, dans la viguerie de Conflent. Il y a dans son tertoir une mine de plomb à roignons, & depuis Formignières jusqu'au village de Ral, sept filons de mine de cuivre des plus gros.

FORT - DE-L'ÉCLUSE, petite forteresse du pays de Gex, sous le gouvernement général de Bourgogne, sur la zive droite du Rhône, cinq lieues au-dessus de Genêve.

FORT-LOUIS ou le FORT-LOUIS du Rhin, petite place forte de la basse Alsace bâtie par Louis XIV, dans une île du Rhin, quatre lieues au-dessus de Lauterbourg, à pareille distance au levant de Haguenau, & à sept au levant d'été de Strasbourg; diocèse de certe ville, conseil supérieur & intendance d'Alsace, & le chef-lieu d'un bailliage. On y compte dix-sept à dix huit cents habitans. Les fortisseations de cette petite ville sont du maréchal de Vauban: c'est un quarré long régulier, dont les rues sont tirées au cotdeau, & les maisons régulières.

L'état-major de cette place est composé d'un gouverneur, d'un lieutenant de-roi, d'un major, d'un aide-major & d'un capitaine des portes sous-aide-major. Il y a un hôpital militaire, & la garnison est ordinairement com-

· Digitized by Google

vosée de trois bataillons, avec un ingénieur en chef, w

ingénieur ordinaire & un commissaire des guerres.

FOSSB (la) lieu du Dauphine d'Auvergne, à environ trois lienes de Brioude; où H se trouve des mines de chatbon de terre, dans lesquelles on voit aussi de fausses aidoifes imprimées de fongéres, de capillaires & autres plantes étrangères au pays. Cetté ardoife, sur laquelle on voit encore des seuilles de roseaux larges comme la main, est, à proprement parler, le lapis schiffus des anciens.

FOUCARMONT, gros bourg du pays de Caux, dans la haute Normandië, fur la rive droite de l'Yères, à une demi-lieue de sa source, & à deux lieues de Grandcourt du côté du levant; diocèle, parlement & intendance de Rouen, élection d'Eu. On y compte 300 habitans. Il y a une abbave d'hommes de l'ordre de Cireaux, fille de Savigny: elle est régulière & de la réforme. Elle a été fondee en 1130 par Henri, comte d'Bu, & vaut par an 1200 livres de tente. Ce bourg a un marché les mardis & fa-

medis de chaque semaine.

FOUGERES, petite ville & gouvernement de place de la haute Bretagne, avec titre de baronie, & un château qui forme un gouvernement parriculier; dioccie, parlement, intendance & recette de Rennes, sur le Coesnon, près de sa source, à dix lieues au levant d'été de Rennes. On y compre environ 4000 habitans. C'est le siège d'une justice royale qui ressortit à la sénéchaussée de Rennes, d'une maîtrise particulière & d'une jurisdiction des traites. C'est auffi la résidence d'une brigade de la markchausse qui ressortit à la prevôté de Rennes.

Cette ville a deux paroifles & une abbaye de chanoinés réguliers de saint Augustin. Elle a été fondée sous le tière de Rillé vers l'an 1163. Fougères députe aux états. On y fait un grand commerce de cuirs. Cette ville a trois foires par an; le 25 Mai, le premier Août & le 9 Septembre.

C'est la patrie de René le Pays, auteur du livre intitulé Amities, Amours & Amourettes, imprimé en 1664, &

qui fut fort gouté alors.

FOUILLOUSSE (la), gros bourg, paroific & châtellenie du comté de Forêt, dans le diocèle & la généralité de Lyon, élection de Montbrilon. Ce lieu est situé sur le

Furand, à deux lieues de Saint-Etienne, sur le chemin de Saint-Galmier. On y compte 950 communians. Il s'y sait beaucoup de rubans. Il y a une papeterle, une communauté de silles de saint Joseph, une église paroissale du nom de Saint-Martin, dont la cure est à la nomination du prieur de S. Rambert. Il y a près de ce bourg un bois sort étendu de même nom.

FOURQUEVAUX, bourg du haut Languedoc, à quakte lieues au levant d'hiver de Toulouse; diocèse, parlement, généralité de recette de cette ville, intendance de Languedoc. On y compte environ 900 habitans.

Ce bourg a titre de marquifat.

FRANCALLEU, se dit d'une terre ou d'un héritage entièrement libre & indépendant de tous seigneurs, qui ne doit ni charge ni-redevance, ni cens, ni service personnel.

Il y a peu de ces sortes d'héritages en France. On en diflingue de deux espèces; le franc-alleu noble, & le francalleu roturier.

Le franc-alleu: noble est une terre à laquelle est annezée une justice ou censive, ou quelque sief qui en relève.

Le franc-alleu roturier est une terre qui n'a ni justice, ni censive, ni sief qui en dépende, mais pour laquelle l'ac-

quéreur ou le possesseur ne doit aucun droit.

FRANG-ALLEU (pays de), petite contrée de la basse Auvergne, qui fait partie du pays de Combrailles, situé sur les confins de la haute Marche. Cette contrée est sous le vingtième dégré de longitude. On ne lui donne que sept à huit lieues dans sa plus grande longueur sur cinq à six de largeur. Elle est arrosée par le Cher & la Creuse, qui y prennent leur source. Le bourg de Sormaur en est le principal lieu.

Le pays de Franc-Alleu est ainsi appellé, à cause des

privilèges dont il jouit.

On y recueille abondamment du feigle, & on y nour-

zit bezucoup de bestiaux.

FRANCE (le royaume de ). Nous n'entreprendrons point de donner lei une notice étendue de la France; ce, Dictionnaire est consacré dans son entier à cette description: il suffira de donner dans cet article quelques notions.

G is

zénérales, & de renvoyer aux autres articles où chacine

Objet est traité en détail.

La France est un des grands Erats de l'Europe: elle est fituée entre le douzième dégré 47 min. & le vingt-cinquième dégré so min. de longit. & entre le quarantedeuxième dégré 22 min. & le cinquante-unième dégré 4 min. de latit. Elle est bornée au septentrion par la Manche & les Pays-bas Autrichiens; au midi, par l'Espagne & la Méditerranée; au couchant par l'Océan; & au levant, par les Etats de Savoie, par la Suisse & l'Allema-

On lui donne 242 lieues communes de France, dans sa plus grande longueur du septentrion au midi, depuis Dunkerque jusqu'à Collioure, près du port de Vendres; & 2 30 lieues dans sa plus grande largeur, du levant au couchant, depuis Strasbourg jusqu'à Brest. Sur plus de 800 lieues de circuit, on compte environ 500 lieues de côtes. Elles sont favorisées d'un grand nombre de baies.

dans lesquelles les bâtimens peuvent se retirer.

Les plus considérables d'environ soixante ports, tane grands que petits, sont, dans la Méditerranée, ceux d'Antibes, Toulon & Marseille; dans l'Océan, ceux de Baionne Bordeaux, Rochefort, la Rochelle, Nantes ou Painbouf, Port-Louis, l'Orient, Brest, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Malo, Rouen, le Havre de Grace, Dieppe, Saint-Valery, Boulogne, Calais & Gravelines, ou l'on travaille à nous dédommager de la perte du port de Dunkerque.

Le port de Toulon est le plus beau de toute la France; celui de Marseille est le port marchand le plus fréquenté, avec ceux de Bordeaux & de Nantes. Ce dernier est le plus avantageusement situé pour le transport des marchandises dans l'intérieur du royaume. La baie du port de Brest est celle qui contient le plus de vaisseaux de guerre.

Il y a dans tous les ports des maîtres-de-quais ou officiers chargés d'y faire suivre la police réglée par les ordonnances de la Marine. Tous les maîtres des vaisseaux payent un droit appellé quayage, pour la permission d'attacher leurs bâtimens aux anneaux qui bordent les quais, & d'y décharger leurs marchandises. Ce droit se

nomme droit d'attache sur les quais des rivières. Les vaisseaux François payent double droit de quayage en Angleterre-

Les îles qui avoisinent nos côtes sont, dans la Méditerranée, celles de Sainte-Marguerite & de Saint-Honorat, autresois les îles de Lerins; les îles Hieres, d'If, &

quelques autres moins confidérables.

Dans l'Océan on compte l'île d'Oleron & celle de Ré, près des côtes du pays d'Aunis; celles d'Yeu ou Dieu & de Noirmoutier, près des côtes de Poitou; celles de Belle-Isle, d'Hédic, d'Honat, de Dumet, de Crouais, & les Îles de Glenan, près des côtes méridionales de Bretagne; Pont-de-Saints, l'île d'Ouessint & celles de Balance, Molène, Quemènes & Beniquet, près des côtes occidentales de la même province; l'île de Bas, celle de Brehat, & les îles Chausey, près des côres septentrionales. Les îles de Jersey, de Grenesey & d'Aurigny, toutes trois plus en mer, dépendent des Anglois. Dans la Manche, il n'y a que les petites îles de Marcou, près des côtes de la basse Normandie; ce qui fait environ trente îles qui touchent, pour ainsi dire, nos côtes, & dont les plus considérables sont Belle-Isle & Oleron. On verra plus bas l'énumération des îles éloignées où nous avons des colonies.

Paris est la capitale du royaume de France.

Avant d'entrer dans un plus long détail sur ce qui confitue le royaume de France, nous croyons devoir donner une idée des provinces & pays qui composent cet Etat. Sa division naturelle, en ses provinces & pays, nous patoit présérable à toute autre.



## TABLE

## DES PROVINCES ET PAYS COMPRIS

DANSLE ROYAUME DE FRANCE,

| AVEC LE ROM DES CAPITALES ET CHEES-LIEUX:      |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMS<br>des Provinces.                         | CAPITALES. | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                                                                                                                                              | NOM                                                                                          |
| PICARDIE                                       | AMIZHE.    | le Vermandois. le Vermandois. le Vermandois. le Thiérache. le Beauvaifis. le Soiffennois. le Laohneis. le Laohneis. le Calaifis ou pays reconquis. le Boulennois. le Ponthieu. le Vimeus.                                 | Péronne, Saint-Quentin; Guife, Beauvais, Soiffons, Noyon, Laon, Calains Boulognes, Abbeville |
| I I I.  FLANDRE Franç.  ou  PAYS-BAS François. | 1770 -     | la Flandre Marieime. C<br>la Flandre Wallonne. L<br>le Cambrefis                                                                                                                                                          | ille.<br>ambray.<br>alencienn <b>es</b> [                                                    |
| 1 v.<br>Normandie r                            | OUEN       | le pays de Caux. De le pays de Bray. No le Vexin Norm. Gi le Roumois. Re le p. d'Ouche. It Ethuvin. Lit le pays d'Al. Al. Camp. de Caën. le Bessim. Vin le Bocage. Vin le Cottentin. Cole Cottentin. Cole Vayranchin. Ar. | ieppe. euchilei. fors. ouen. reux. fieux. rarot. gentan. eu. eux. eux. eux. eux. eux.        |

|                                    |                  | FRA                                                                 | 107                      |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OMS                                | CAPÌTÀLES.       | PAYS<br>qu'elles renferment.                                        | NOMS<br>des Chefs-lieus. |
|                                    | (                | Le Vezin François.                                                  | Pontoife.                |
| ٧.                                 |                  | l'isse de Fran- la Goolle ou ce propre- Goubelle                    | Dammertin;               |
| de francê.                         | PARIS.TT.        | ment dite. laFrance & le Parifis.                                   | Saint-Dénys.<br>Paris.   |
|                                    |                  | le Mantois                                                          | Mante.<br>Dourdan-       |
|                                    | ļ. <b>'</b>      | le Gâtinois François.                                               | Melun.                   |
| •                                  |                  | le Poreien ,<br>parse du<br>le Réthelois , pays ou fo-<br>pés d'Ar- | Réthel.                  |
| <b>y</b> I,                        | 1                | (gome.<br>Principauté de Sédan<br>le Rhémois                        | Sédan:<br>Rheims:        |
| IMPAGNE                            | TROYES           | bame Bries                                                          | _                        |
|                                    |                  | n BrieCham. Seufe on political BrieCham.                            | Château-Thiern.          |
|                                    |                  | dafe Brie.                                                          | Provins.                 |
|                                    |                  | la Champagne propre le Pertois le Vallage                           | Vitti-le-François        |
|                                    |                  | le Bassigny                                                         | Langres.                 |
| YTI.                               | (D. de Lorraine. | Lorraine propre Isorraine Allemande Pays des Vöges                  | Nancy.                   |
| RRAINE,<br>in Allemand<br>TTRINGEN | NANCY            | le pays Messin                                                      | Metz.<br>Toul.           |
| A TOTAL STATE OF                   | BAR-LE-DUC       | le Verdunois<br>le Luxembourg Franç.                                | Verdun.                  |
|                                    |                  | Principauté de Bouill.                                              |                          |
| VIII.                              |                  | la haute Alface                                                     | 1                        |
| WALE                               | STRASSOURG .     | ta basse Alface<br>tè S <del>tháig</del> us                         | •                        |
|                                    | 1 . '            | C. Caura Ban                                                        | DESTRUCT.                |

| NOMS<br>det Provinces | CAPITALES. | PAYS<br>qu'elles renferment.                                | NO 1                                           |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| I X.<br>BRETAGNE      | Rennes     | haute Bretagne, les<br>diocèses de                          | Rennes. Nantes. Saint-Malo. Dol. Saint Brieux. |
| <b>x</b> .            |            | basse Bretagne, les<br>diocèses de                          | Vannes. Quimper. Saint-Pol-de-Lé Treguier.     |
| MAINE                 | Le Mans    | le haut Mainele bas Maine                                   | Mayenne;<br>le Mans,                           |
| X I. PERCHE: XII.     | MORTAGNE.  | renferme les baro-                                          | Auton. Brou. Baloches. Montmirail Alluye.      |
| ANJOU                 | Angers     | le haut Anjou                                               | Angers                                         |
| TOURAINE              | Tours      | la haute Touraine<br>la basse Touraine                      | Tours.<br>Amboife.                             |
| XIV.                  | , (        | le pays<br>Chartrain,<br>la Beaussele Dunois,<br>le Vendom: | Châteaudun;                                    |
| ORLEANOIS             | ORLEANS    |                                                             | Orléans.                                       |
| XV.                   | (          | le Bléfois & partie de<br>la Sologne<br>le haut Berri       |                                                |
| BERRI.                | Bourges {  | ta ta Tour                                                  | Bourges.<br>Iffoudun                           |

<sup>\*</sup> Le Saumurois ou territoire de Saumur comprend partie du bas Anjou & partie la haute Touraine.

| OMS<br>Provinces.         | CAPITALES.    | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                   | NOMS des Chefs-lieux.                                         |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| X V I.                    | Nevers.       |                                                                                                |                                                               |
| ¢∨ii.<br>.GOGNE.∵         | <b>Д</b> 110м | l'Auxerrois                                                                                    | Châtillon-fur-Seîne.<br>Sémur.<br>Dijon.<br>Autun:<br>Châlon. |
| VIII.                     | Trevoux.      | •                                                                                              |                                                               |
| x x.                      | Belley        | les pays de Gez & Val-<br>romey.                                                               |                                                               |
| XXI.<br>NC.COMTÉ.         | Besançon      | le bailliage d'Amont<br>le bailliage de Befanç.<br>le bailliage de Dôle<br>le bailliage d'Aval | Befançon;<br>Dôle                                             |
| XXII.                     | POITIERS.     | le haut Poitoule bas Poitou                                                                    | Poitiers.<br>Fontenaj-le-Comte.                               |
| X X I I I.<br>175 d'Aunis | LA ROCHELLE.  |                                                                                                |                                                               |
| XXIV.                     | SAINTES       | haute Saintonge<br>basse Saintonge<br>le Brouageais                                            | Saintes:<br>Saint-Jean-Angely,<br>Brouage,                    |
| X X V,                    | Anegulika     |                                                                                                |                                                               |

| NOM S.<br>des Provinces. | Capitales.        | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                              | NO I                                                                         |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| X X V I.                 | GUERSY            | hame Marchebasse Marche                                                                                   | Gueret.<br>le Dorat.                                                         |
| X X V I I.               | Limoers           | haut Limofinbas Limofin                                                                                   | Limoges.<br>Tulles.                                                          |
| XXVIII.                  | CLERMONY          | bauce Auvergne                                                                                            | Clermont;                                                                    |
| X X I X:<br>BOURBONNOIS  | Moutins           | le haut Bourbonnois, le bas Bourbonnois                                                                   | Moulins:<br>Bourbon-l'An<br>baut.                                            |
| X X X.                   | Ļron. <del></del> | le Lyonnois propre,<br>avec le franc Lyonn<br>le Forst                                                    | Lyon.<br>Montbrilon:<br>Villefranches                                        |
| X X X I.<br>Paurhinė     | GRENOSIJ          | h. Dauph.  h. Dauph.  le Ricergor- nois.  le Gréfivau- den.  le Royande.  le Tricafin.  le Valensi- hois. | Gap. Embrum. Briançon? Grenoble. Pont-de-Roya \$. P. T. Châtea Valence. Die. |

|                   | 1          | - K.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311                                  |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OMS<br>Provinces. | CAPITAIRS. | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMS                                 |
|                   |            | Guienne le Bondelais propre. le Médoc avoc la perine Flandre de Médoc. Londes de Bordenne. le pays de Bordenne. le pays de Bordenne. le pays de Bordene. le pays de Morreire. le pays de Morreire. le pays de Morreire. le pays de Libenne. le Fronfadois. le Cufgane. le Bourgés. le Blayois. le Vivezey. |                                      |
| KXXII.<br>INNE    | Bordraux   | parsit jiu Bazadoie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Вахая                                |
|                   |            | le Pári-   baue Périgord.<br>gord.   bas Périgord.                                                                                                                                                                                                                                                         | Périgueung<br>Sarlat.                |
| ł                 |            | l'Aginois.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agen <sub>i</sub>                    |
|                   |            | Le Quer- { le ban Query,<br>cy. { le bu Quercy.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cahors:<br>Montaubas                 |
|                   |            | baute March                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhodds.<br>Milhaut.<br>Villefranche. |

|                        |            |                                                                                                                                                                                                 | ·                                     |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NOMS<br>des Provinces. | CAPITALES. | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                                                                                                                    | NO I                                  |
|                        |            | les Landes                                                                                                                                                                                      | Dax.                                  |
|                        |            | le pays des Basques, Soule,                                                                                                                                                                     | Baïonne.<br>Mauléon.                  |
|                        |            | la Cha-<br>losse. losse.<br>lo Trojan.<br>lo Marjan.                                                                                                                                            | Saint Sever.<br>Aire.<br>Mont de Marí |
|                        |            | le Condomois                                                                                                                                                                                    | Condom.<br>Gabaret.                   |
| XXXIII.                |            | h.Arma-<br>gnac-<br>le serricoire<br>d'Ausch.<br>le serricoire de                                                                                                                               |                                       |
|                        | Ausch T.   | Leifloure.                                                                                                                                                                                      | *                                     |
|                        |            | Armagn. prop. le C. d'Afiavac. le Brullois. l'Esufan. le comé de Fédgra. le comé de Fédgra. le Comé de Fédgra. le C. de Gaurei le pay de Rivière. le p. de Verdun: la Lomagne. le p. de Luffan. |                                       |
|                        |            | le Bi- { let montagners   la plaine.   le Rufian.                                                                                                                                               | Tarbes.                               |
|                        |            |                                                                                                                                                                                                 | aint-Berttand.<br>.ombès              |
| 1                      | (          | e Couseranss                                                                                                                                                                                    | aint-Lizier.                          |
| •                      | •          |                                                                                                                                                                                                 | <b>XX</b> X                           |

| OMS<br>Provinces.     | CAPITALES.                    | PAYS<br>qu'elles renferment.                                                                                    | NOMS<br>des Chefs lieux |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (XXIV.                | S. JEAN - PIED-<br>DE - PORT. | le pays de Mixte.                                                                                               | S. Palais.              |
| XXXV.                 | PAW.                          |                                                                                                                 |                         |
| XXXVI.<br>nté de FOIX | Foix                          | vallée d'Andorre.<br>le Donnezan.<br>le pays de Sault.                                                          |                         |
|                       | ) (                           | le Roussillon propre ou<br>la viguerie de Perpi-<br>gnan avec le Valespir.                                      | ָיַ<br>עַ               |
| XXXVII.               |                               | le comté ou la viguerie<br>de Conflent, avec le                                                                 | Villefranch <b>e</b>    |
| USSILLON              | PERPIGNAN                     | Capfir.                                                                                                         | )                       |
|                       |                               | partie du comté de Cer-<br>dagne ou la Cerdagne<br>Françoise.                                                   | Puycerda                |
|                       |                               | D. de Toulouf<br>Montauban,<br>Alby,<br>Caffres,<br>Lavaur,<br>Seint Papond<br>Mirepoix,<br>Riestx,<br>Parmers. |                         |
| XXXVIII.              |                               | Aleth. (areassonne.                                                                                             |                         |
| INCUEDOC.,            | Toulous                       | Saint-Pons. Narbonne. b. Lan- guedoc. Montpellier. Lodeve. Alais. Ou A Usès. Nimes.                             | 1                       |
| ٠                     |                               | les Cé-<br>vennes. le Velai.<br>le Vivarais                                                                     | le Puv.                 |
| To                    | me III.                       |                                                                                                                 | · T H                   |

| NOMS          | CAPITALES. | PAYS                                                                                                                                           | NOM                                                        |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| des Provinces |            | qu'elles renferment.                                                                                                                           | des Chefs-li                                               |
| XXXIX.        | Aixee      | b. Pro.  b. Pro.  b. Pro.  b. Pro.  celonatie.  Ries.  Glandeve  D. d'Arles,  b. Pro.  D. d'Aix.  Marfeille,  Toulon  Freins.  Graffe.  Vence. | la Crau.<br>le Plan-du-Boi<br>la Camargue.<br>le Très-Bon, |

Il se trouve un grand nombre de petits pays confondus avec eenz que nous venons d'indiquer, & dont le détail nous a para inatile ici, attendu qu'on le trouve à l'article de chaque province. Nous dirons seulement que les pays les plus connus, tels que ceux indiqués dans cette Table, se montent à environ 250.

ISLES ou COLONIES FRANÇOISES.

En ASIE. ..... Pondichery.
En BENGALE. ... Chandemagor.

En AFRIQUE... L'He Saint-Legis.

l'Îste de Bourbon. l'Îste de France. a

l'Îfe de France . autrefois l'Ise S. Maurice.

la Martinique, Sainte-Lucie, partie de S. Domingue;

la Guadeloupe.

En AMERIQUE les Saintes.

Marie Galande.

Marie Galande. la Desirade.

S. Barthélemy, & la moitié de celle de S. Mar sin, dont l'autre moitié est occupée parles Hollandois.

En AMERIQUE seprentrionale, S. Pierre & Miquelon.
En ITALIE : : la principauté de Monaco, sous la protedion delA
France.

Dans la Méditerrance ... l'Isle de Corfe,

La France est arrosse par plus de six mille rivières, tant grandes que petites. Les plus considérables sont la Seine, la Loire, la Garonne & le Rhône: elles sont navigables, aussi bien qu'un grand nombre d'autres.

Il y a d'ailleurs plusieurs canaux que l'on a construits dans dissérentes provinces, pour faciliter la navigation & le transport des bois. Les plus remarquables sont le canal royal du Languedoc, ceux de Briare & d'Orléans. Voyez CANAL.

La France a en général beaucoup d'étangs. La Champagne & la Lorraine paroissent être les provinces où l'on en entretient le plus. En Champagne, on en compte jusqu'à 300 dans un canton de huit à neuf lieues de circuit, Vovez EAUX.

Pour ce qui est des marais, il y en a en général fort peu: les provinces maritimes sont les seules où il y en air. Celles où l'on en voir le plus, sont la Flandre maritime, le comté Nantois, le pays de Brouage, le Languedoc & la Proyensee, sur tout vers les embouchures du Rhône. Ces derniers sont très-avantageux aux bestiaux. Les plus utiles de tous sont les marais salans. Ceux de ces marais qui produisent le plus de set, sont ceux de Bourgneuf, du Croisie & de Guerrande, dans le comté Nantois; ceux de Brouage, de Marans & de l'Isse de Ré, sur les côtes d'Aunis & de la Saintonge; ceux de Sigean, d'Aigue-Mortes & de Pécais, dans le bas Languedoe; & ensin ceux de Berre, d'Hières & de Sainte Maries ou de Notre Dame de la Mer, dans la basse Provence.

Le sel de France passe pour le meilleur de l'Europe.

Par l'ordonnance des Gabelles de 1680, il est enjoint aux propriétaires des marais salans, d'entretenir & de saulnet assez leurs marais, pour que l'adjudicataire de la serme du sel en puisse tirer quinze mille muids par au, du plus pur, du plus sec & du mieux grainé, au prix du marchand.

Outre les marais salans dont nous venons de parler, il y a en France plusieurs provinces qui ont des fources ou puits salés, d'où l'on tire du sel blanc dans les pays où les bois nesont pas rares. La Lorraine & la Franche-Comté sont les deux provinces qui en sournissens le plus.

Hij

Il n'y a pas une seule province de France qui n'ait des montagnes: plusieurs ont plus de montagnes que de plaines. Les plus considérables sont celles des Alpes & des Vôges; celles d'Auverge, des Cévennes & des Pyrénées.

La France ne manque pas de forêts qui soumissent du bois à brûler & de construction; mais tout le monde sait que depuis environ quarante ans la quantité des bois est beaucoup diminuée en France, & qu'en même temps la consommation est presque doublée, parceque d'un côté l'on a beaucoup désriché, & que de l'autre il y a aujourd'hui quatre seux où il n'y en avoir autresois que deux: d'ailleurs, on en a beaucoup employé à la construction des navires depuis le dernier siècle. Il est donc à craindre que par la suite il ne devienne extrêmement rare, à moins qu'on ne songe à prévenir ce malheur dès à présent, par des plantations dans bien des terreins incultes, qui pourroient être propres à la production de certaines espèces de bois.

Quoique le bois de construction ne nous manque pas en France, cela n'empêche pas que nous ne soyons dans le cas d'en tirer de, chez l'étranger, tant parceque les moyens de transport nous manque dans plusieurs provinces, que parceque les bois d'Italie, d'Albanie & du Nord, sont d'une qualité supérieure à plusieurs égards. Les provinces de France qui fournissent le plus de bois de construction, si l'on en excepte les grandes mâtures, sont la Picardie, la Bretagne. l'Alface, la Bourgogne & le Dauphine, les montagnes des Vôges & celles des Pyrénées. Nos chantiers sont privés des boisque fournissent la plus grande partie des Vôges par le défaut des moyens de transport. On n'y emploie que quelques bois d'Alsace & de la forêt de Bitche que l'on conduit en Hollande, par le Rhin, & que nous rachetons de cette nation; mais on peut faire passer dans les chantiers de Provence, par la Saône & le Rhône, une partie des bois de Bourgogne & de Dauphiné. Quant aux bois des Pyrénées dont on a essayé & dont on essaie encore de faire usage pour mâtures, on a reconnu qu'ils étoient d'une qualité bien inférieure à ceux du Nord, d'Italie & d'Albanie; mais ils sont d'un usage excellent pour bordage, planche, billon de scrvice, &c. Heureusement cette partie du royaume est si

peuplée de bois, que les forêts y paroissent inéquissèles.

Malgré les difficultés du transport, l'intelligence jointe

au zèle & à l'activité, a su vaincre les obstacles: on a zendu les Gaves navigables jusqu'à l'Adour, & on est vemu à bout de faire descendre jusqu'à Baionne les bois qui eroissent en abondance sur les montagnes & dans les vallées des Pyrénées & des provinces méridionales qui les avoissinent. Nous profitons aussi pour notre marine des bois de construction que nous soumissent la Normandie & la Bretagne.

Les autres provinces du royaume où le bois abonde le plus, sont le Rouergue, le Quercy, l'Auvergne, l'Orléa-nois, l'Isle de-France, la Flandre Françoise & l'Ar-20is, la Lorraine & la Champagne.

Le chêne, le hêtre, le chume & le supin, font les bois les plus ordinaires qui garnissen nos surces. Quelques montagnes & les landes de Gascogne sont peuplés de pins. Les bois des Landes fournissent de la résine & de la thérébentine à tout le royaume. Il evoît une espèce de chêne verd, arbuste d'environ trois piode de haut, dans les provinces de Languedoc & de Provence, sur lequel on recueille le kermes, espèce de peut insecte propte à la ceinture. Voyez le Dictionn, raisonné d'Hist. nat. Les arbustes aromatiques croissent dans la Provence, sur-tout dans la partie basse de cette province, du côté de Grasse. L'orme, le tilleul, le marronier fauvage ou marronier al Inde, fervent à embellir nos promenades. Les bois propres aux ouvrages des ébénistes, nous viennent des Indes, de nos îles d'Amérique & autres. Le châtaignier, avec le bois duquel on fait de très-beaux ouvrages de menuiserie, sur tout à Bordeaux, est cultivé avec succès dans la Touraine, le Périgord & autres pays de la Guienne, dans le Limofin, le Vivarais & le Dauphiné. C'est des limites occidentales de cette dernière province, des bords du Rhône, & principalement du Viennois, que nous viennent la plus grande partie des châtaignes ou marrons qui se vendent à Paris sous le nom de marrons de Lyon, sans doute parcequ'ils se commercent par cette ville. Les noyers, dont le bois est très-beau & très-propre aux on-wages de menuscrie, ne sont pas sares en France; il s'en

trouve dans contes les provinces, aussi-bien que d'autres arbres dont les fruits sont plus ou moins exquis, selon le climat & la qualisé du sol. Le Dauphiné & la Champagne paroissent être les provinces où l'on fait croître le plus de noyers. Les amandiers & les oliviers se cultivent avec haucoup de succes dans le Languedoc, la Proventes & le Dauphiné. Nous tirons aussi de très-bonnes amandes du textisoise d'Avignon & de la Touraine. Quant aux bois propres aux teintuiens nous en tirons la plus grande partie de nos colonies & de chez l'étranger.

Le climat est en général fort tais dans le royaume de France, & il est plus rempéré que dans aucune autre partie de l'Europas mais il s'en saut de beaucoup qu'il soit par-tout le même. Dans les prévinces leptentrionales de dans celles qui sont semplies de montagnes, on se ressent plus du froid que du chaud au contraire, dans les provinces métidionales on a un hiver moins long qu'ailleurs ; les chaleurs, plus suivies de plus fortes que dans les austre parties de la France, y sont empérént par les vents de la mer, enserte qu'il y règne, pour ainsi dire, un printemps continuel. Dans les pays de mantagnes les chaleurs sons très viyes, lorsqu'elles y ont une soit pénéré. Le bas Languedoc és la basse Provence, sur tous du côté du Var, sons des pays délicieux : les plules n'y sont pas fréquentes de le ciel y est presque toujours beau.

L'air de Montpellier passe pour être le plus saintaire de toute la França. On a remazqué que l'air de Marseille & de toute cette partie de la Provence, est plus égal que celui d'auxan autre pays du royausre, & qu'il tient le plus juste milieu entre le grand fsoid & le grand chaud; ensorte qu'il n'y a peut-être pas au monde d'air plus doux. & plus agréable que celui que l'on sespire depuis le territoire de Marseille jusqu'au Var. Les plus grands froida de cette partie du royausne resemblent pour l'ordinaire à ceux que nous ressentous à Paris pendant le mois d'Octobre; & l'on n'y allume guère les soyers des cham-

bres à feu que le soir & le merin dans l'hiver.

En général, la même température ne se soutient pass long-temps de suite en France, et l'on n'y est pas étonné de voir des jours très-frais, pour ne pas dire froids, secéder subitement à des jours de la plus grande chaleur. De même en hiver on a des jours fort tempérés immédiatement après le plus grand froid.

En France, le soleil demeure seize heures sur l'horison dans les plus grands jours, & huit heures seulement dans

les jours les plus courts.

La peste & les maladies épidémiques y sont rares parmi les hommes: il n'en est pas de même des bestiaux, qui y périssent fréquemment par des maladies contagieuses; & il ne se passe guère d'année où il n'y ait quelques cantons du royaume qui en soient assigés. Les bœus, les vaches & les moutons y sont plus sujets à ces sortes de maladies, que les autres espèces d'animaux: mais il faut remarquer, à la gloire du ministère, qu'aujourd'hui on s'occupe plus que jamais de prévenir ces siéaux.

Il paroît même que de pareils objets deviendront infenfiblement les premiers sujets d'occupation de nos aca-

démies & sociétés d'agriculture.

La qualité du sol n'est pas, à beaucoup près, la mêmedans toutes les provinces qui composent le royaume de France.

En général les pâturages y sont d'une médiocre qualité. Les provinces de France où les pâturages sont les médileurs & en plus grande abondance, sont les Pays bas François, l'Artois, la basse Picardie; la Normandie, la Bretagne, sur-tour dans le territoire de la Prévalaye, au midi de Rennes, & dans l'île d'Ouessan; le Berri, le Limosson, le Rouergue, & toutes nos provinces métidionales qu'i avoisnent les Pyrénées & la mer méditerranée, sur-rout l'île de la Camargue & tout le territoire arrolé par les bouches du Rhône, aussi-bien que celui qui consine ses tives dans tout son cours; à quoi il faut ajouter la plupart de nos pays de montagnes, tels que l'Auvergne, le Dauphiné, quelques cantons de la Bourgogne & de la Franche-Comté.

Quant aux fimples pour l'usage de la Médecine & aux plantes aromatiques, le territoire de Montpellier, les montagnes & provinces qui avoisinent les Pyrénées, celles du Dauphiné, de Provence, sur-tout le territoire de Grasse & ses environs, en produssent beaucoup.

H iv

On recucille des grains de toutes espèces dans la plapart des provinces du royaume. Celles qui produisent le s plus de bled sont la Beausse, la Picardie, la Champagne, & sur-tout la Brie, le duché de Bar, la Bourgogne, la Provence (le long du Rhône), le Languedoc, la Gascogne, la Guienne, l'Auver ne, & les pays qui consinent les rives de la Loire, la Bretagne & la Normandie.

On recueille d'excellens vins dans les provinces de Champagne, de Bourgogne, de Dauphine, de Provence. de Languedoc, du Lyonnois & de Guienne. On en recueille aussi de hons, mais inférieurs, dans les provinces d'Anjou, de l'Orléanois & du duché de Bar. Les plus estimés de tous sont, pour les vins blancs, ceux qu'on fait dans les cantons d'Ay, d'Hautvilliers, de Piery & Avenay en Champagne; & pour les vins rouges, ceux des cantons de Vergenay, Vergy, Thezy, Bougy, Mailly, Frilly, Chigny, Ladu, Villers, Allerand, Monthré; d'Auxerre, Coulanges, Irency, Tonnerre, Avalon, Joigny & Chablis, dans la basse Bourgogne; ceux de Pomar, Chamberun, Beaune, le clos de Vougeot, Vollenay, Montrachet, la Romanée, Nuits, Chassagne & Mursault, dans la haute Bourgogne; ceux de l'Hermitage, de Côte-Rôtie, de Chanas & de Saint-Perrey, dans le Dauphine & le long du Rhône; genx de Condrieux, dans le Lyonnois; ceux de Frontignan, de Lunel, de Rivezaites & de Beziers, dans le Languedos; ceux des environs de Cahors & de Montauban, dans le Quercy, Quant aux caux-de-vie, celles de Blois & de Coignac sont les plus estimées.

Le comté Nantois produit des vins d'une médiocre qualité, mais desquels l'on tire le plus dezu-de-vie: elle

va à la mer aussi bien que celles de Bordeaux.

On fait en Normandie des cidres très estimés.

Il croît du tabac dans la Flandre Maritime & Walkonne, & dans le territoire de Strasbourg, Nous avons indiqué plus haut les provinces qui nous fournissent du sel.

Les huiles & les amandes viennent de la Provence & du Languedoc. La partie basse de la première de ces deux provinces nous donne les oranges, les citrons, les grenades, les sigues & les essences. La dénomination des provinces qui nous sournissent les autres fruits secs & consiss,

troit trop longue; nous nous contenterons de citer la Provence, le Languedoc, la Guienne, l'Anjou & la Touraine; & nous observerons qu'en général toutes les provinces du royaume produisent des fruits en abondance, mais plus ou moins bons, selon le climat & la qualité du sol.

Les Landes de Gascogne & de Bordeaux nous fournis-

sent la poix & la résine.

Il croît beaucoup de safran dans les provinces d'Angou-

Quant au gros & menu bérail, nos bons chevaux se tirent de la Normandie, de la Bretagne, du Poitou, de l'Auvergne, du Limosin, du Rouergue & de la Camargue. Les plus lestes à la course sont ceux de l'île d'Ouessiant & de la Camargue: cependant il faut convenir qu'en général nos chevaux de monture ne valent pas, à beaucoup près, les chevaux Anglois & Espagnols, comme les chevaux de trait de ces deux nations ne valent pas les nêtres. Voyez Haras.

Les bœufs & les veaux de Normandie, de Bourgogne, d'Auvergne, du Rouergue, &c. sont aussi bons que ceux d'Angleterre, de Flandre & de Milan. Nous ne sommes pas dans l'usage en France de les saler; l'Irlande nous sournit des viandes salées pour les approvisionnemens de nos vaisseaux & de nos colonies; mais notre sie de Bourbon sournit aux approvisionnemens des vaisseaux de la com-

pagnie des Indes.

Les provinces où l'on nourrit le plus de vaches sont la Flandre Françoise, la Normandie, la Bretagne, la Fran-

che-Comté & le Dauphiné.

Les beurtes dont on fait le plus de cas en France sont ceux de la *Prévalaye*, en Bretagne, d'*Isfigny*, en Normandie, & de la *Flandre Françoise*.

C'est sous le nom de ces trois provinces que se débite la plus grande quantité des beurres qui se vendent à Paris.

On estime beaucoup en France les fromages de Roquefont, de Sassenage, de Brie, d'Auvergne, de Saint-Didier & de Roche. C'est le Dauphiné qui nous fournit le
Sassenage. Le Languedoc nous fournit le Roquesort. Le
fromage de Roche se tire du Forêt, & celui de Saint-Didier vient du Velais.

Nous ne tirons guère de chez l'étranger que les fromasges de Hollande & de Gruyères. Ce dernier passe en France par Lyon; mais la plus grande partie des fromages qui
se consomment dans le royaume sous ce nom nous vient
de Franche-Comté & du Dauphiné. On les distingue sacilement des véritables gruyères, parcequ'ils ne sont pas
à beaucoup près si sins. Il en est de même des fromages
de Hollande; très-peu de ceux qu'on débite à Paris sont
de vrais Hollandes; la plupart de ceux qu'on vend sous cenom sont ceux de la Flandre Maritime & de la Flandre
Wallonne. Nous pourrions peut-être même avancet que
le vrai Hollande n'est jamais entré dans la boutique d'un
épicier de France.

Le porc le plus estimé de France vient du pays d'Aunis & de Gascogne, sur-tout des territoires d'Ausch & de Baïonne: c'est de ces contrées que nous tirons nos

meilleurs jambons.

On fait aussi beaucoup de cas des fromages de cochon

de Troyes en Champagne.

La volaille & le gibier sont également abondans dans la plupart des provinces de France: on estime plus la volaille du pays de Caux que celle des autres cantons. On vante beaucoup les perdrix rouges du *Périgord* & les perdrix blanches du *Dauphiné*.

- Le Maine & le Perche sont les deux provinces qui four-

nissent le plus de volaille à Paris.

La Champagne & le pays de Guienne sont cetles où l'on élève le plus de dindons. Il se consomme aussi une

mes-grande quantité de cette volaille à Paris.

- Quant au gibier, le détail des différentes espèces qui se trouvent en France seroit trop long. Le gibier y est trèsabondant & de bonne qualité. Les sangliers & les bêtes fauves n'y sont pas rares non plus.

On voit dans les forêts du Dauphiné des animaux sawvages qui ne se trouvent pas dans les autres provinces, tels

que des ours, des chamois & des marmotes.

Cette province est aussi la seule du royaume où l'on voie des lieures blancs, des perdrix blanches, & une aussi grande quantité de faisans, de faucons, d'aigles & d'autours.

Mos rivières & nos étangs abondent en poisson, & la sêche de nos mers est considérable. La quantité de mate qui se consomme à Paris, dans nos villes, bourgs & rillages situés sur les côtes, est incroyable. Pour la seule pêche de la morue en Amérique, il est sorti du port de Grandville, en Normandie, 253 vaisseaux, avec 10496 hommes d'équipage en tout, pour le banc de Terre-neuve & les côtes de cette sie, depuis 1763 jusqu'à l'année 1766 inclusivement, à taison de 43 vaisseaux avec 1386 hommes d'équipage en 1763; 59 navires avec 2211 hommes d'équipage en 1765, & 84 vaisseaux avec environ 4000 hommes d'équipage en 1766. Par ces armemens pour la pêche de la morue, on pourra aisément se former une idée de la pêche du hareng, &c.

Pour ce qui est des productions intérieures du sol, nous avons en France des mines d'or, d'argent, de fer, de cuivre, de plomb, de mercure, d'antimoine, & nous y ouvrons des carrières de marbres de toutes sortes de couleurs, & de pierres de toutes espèces & qualités. Les mines de charbon de terre, les ardoissères & lesstourbières, n'y sont pas rates. On y trouve des bols, des tales, &c. des terres & sables propres aux verreries, aux faïenceries

& à la fabrication des plus belles porcelaines.

Quelques-unes de nos provinces nous fournissent même des pierres since seilles que les amétistes les agathes, les émeraudes, les cuilloux d'Alençon, &c. Voyez l'article COMMERCE.

Les Carthaginois, dans le temps de leur gloire, trouvètent tant d'or. & d'argent dans les Pyrénées, qu'ils en

mirent aux ancres de leurs navires.

Les mines d'argent qui étoient à la fource du Bétis, où quarante mille hommes étoient employés, produifoient au peuple Romain environ cinquante millions de livres par an, à milon de cinquante francs le marc. Les montagnes où l'on exploitoit ces mines s'appelloient les montagnes d'argent.

La Navarre a des mines d'or très-riches, dit Agricola, puisque les habitans de cette partie de la France tirent du fond de leurs puits, lorsqu'ils les nettoyent, une tetre

conte chargée d'or. Mais la France ne s'occupe plus anjud d'hui de l'exploitation de ces anciennes mines d'or & d'a gent : ses mines les plus sures & les plus abondantes con sistent dans les productions de son sol, dans l'industri de ses habitans, & dans les caisses de ses sinanciers & d ses banquiers.

On vient d'établir partout des académies d'agricultur dont on tire bien des avantages: mais les plus puissan movens de perfectionner & d'étendre la culture; sont le liberté du commerce des grains, & la diminution des inpôts: alors le laboureur aisé ne craindra plus d'être riche & cherchera par toutes les ressources de l'industrie à arra cher au sol toutes les richesses qu'il est susceptible de produire. C'est dans la vue de procurer à son peuple tout ces avantages, que sa Majesté, par son édit de Juillet 1764; a ordonné que sa déclaration du 25 Mai 1963, concernant le libre transport des grains dans son royaume, seroit exécutée selon toute sa teneur, aussi-bien que les lettres patentes du 5 Mars 1764, interprétatives de cette déclaration; & a permis à tous ses sujets, de quelque qualité & condition qu'ils puissent êrre, même les nobles & privilégiés, de faire commerce de toutes sortes de grains & de farines, soit avec les regnicoles, soit avec les étrangers; avec ces restrictions que la sortie des bleds, seigles, méteils & farines, ne sera permise par mer, quant à présent, que par les ports de Calais, Saint-Valery, Dunkerque, Fécamp, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Cherbourg, Caen, Grandville, Morlaix, Saint-Malo, Breft, Port-Louis, Nantes, Vannes, la Rochelle, Rochefort, Bordeaux, Blaye, Libourne, Buionne, Cette, Vendre, Marseille & Toulon; & que l'exportation no pourra être faire que fur des vaisseaux François, dont le capitaine & les deux tiers au moins de l'équipage seront François.

Par le même édit la Majellé permet à tous ses sujots & à tous étrangers de faire entrer librement dans le royaume, sur toutes espèces de vaisseaux indistinctement, tous grains, graines, grenailles, farines & légumes venant de l'étranger, en payant les droits ordonnés par le même édit. Mais pour obvier aux excès de l'expostation de nos

es, la Majesté veut que dans le cas où le prix du bled es porté à la somme de douze livres dix sols le quintal au-dessus, dans quelques-uns des ports ou des lieux situés la frontière du royaume, & où ce prix seroit soutenu le même lieu pendant trois marchés consécutifs, litte la liberté du transport des bleds soit suspendue, un nouvel ordre.

la France est très-riche en mines de ser; il est vrai a todant, malgré tous les habiles ouvriers qui s'y sorten ce genre de travail, on n'y est pas encore parma produire de bon acier, & on y en sait entrer de l'étranger pour environ trois millions par an. Il servi souhaiter qu'il se trouvât des citoyens assez intellims à assez courageux pour ne pas s'en tenir à quelques périences saites en petit; l'objet est assez important out mériter des tentatives réitérées.

Les manufactures les plus confidérables que nous ayons a ce genre, sont celle des armes blanches, établie en llace, & celle d'acier qui doit son origine à la mine de métal découverte depuis quelques années par M. d'Hirtem, magistrat de Strasbourg, à six lieues de la ville et e nom.

Quantaux autres manufactures & fabriques, voyez l'arucle commerce, & la table qui se trouve à la fin du dernite volume.

Par un arrêt du conseil d'état du roi du 28 Février 1766, sa Majesté ordonne que les fabricans de toile de la, de chanvre ou de coton, d'étosses de laine, de soile ou mêlangées de dissérentes matières, ainsi que les sabricans en bonneterie, en chapellerie, & tous autres habitans des campagnes & des lieux où il n'y a point de communauté, jouiront pleinement & paisiblement de la permission accordée par les settres patentes du 13 Février 1765, de sabriquer les choses de leur métier, en se conformant aux réglemens, de les exposer en vente après avoir été portées au bureau des marchands, pour y être visités & marquées conformément aux réglemens; & il leur seta libre d'acheter en tous lieux les matières, sils & witmisses propres pour toutes espèces de sabrications, sans

FRA

pouvoir être inquiétés par les fabricans établis en communauté.

Un arrêt du 15 Février 1766, permet dans toute l'étendue du royaume de fabriquer des porcelaines à l'imitation de la Chine, tant en blanc que peintes en bleu & blanc en & camayeu d'une seule couleur, & consirme le privilège de la manusacture royale de porcelaine de France.

Pour ce qui concerne les poids & mesures, la manière de compter les arpens de terre, &c. il y a bien des variétés dans le royaume, non-seulement de province à province, mais même de ville à ville.

Afin de pourvoir, au moins en partie, à la sureté & à la facilité des opérations du commerce, & diminuer considérablement les inconvéniens que la diversité des mefures lui occasionne, le roi ordonne, par une déclaration du 16 Mai 1766, qu'il soit envoyé au châtelet de Paris, & aux bailliages & sénéchaussées de Beauvais, Sens, Dreux, Amiens, Saint-Quentin, Soisions, Arras, Boulogne, Calais, Orléans, Chartres, Villefranche en Beaujollois, la Rochelle, Poitiers, Clermont-Ferrand, Riom, Limoges, Châteauroux, Bourges, Tours, Blois, Angers, le Mans, Laval, Chollet, Rheims, Troyes, Sedan & Bar-le-Duc, des étalons matrices de la livre poids de marc, de la toise de six pieds de roi, & de l'aulne mesure de Paris, pour être déposés aux greffes des bailliages & sénéchaussées des villes ci-dessus mentionnées. Ces étalons serviront pour former un tarif, dans lequel on pourra trouver les rapports & les proportions de tous les poids & mesures d'usage dans les différentes villes & lieux du royaume. Ce dépôt authentique a été fait de l'autorité des cours & conseils supérieurs.

Quant au change & aux espèces qui circulent en France,

voyez Monnois.

Il y a une bourse autorisse par arrêt du conseil du 24 Septembre 1724, dans la cour de la compagnie des Indes à Paris, en faveur des négocians, pour la négociation de toutes sortes de billets, lettres de change, effets royaux &c commerçables. Elle est ouverte tous les jours depuis dis heures jusqu'à une heure après midi. Voyez COMPAGNIE

On a les mêmes facilités de commerce dans les grandes villes commerçantes du royaume, telles que Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, &c.

On compte à Paris quarante agens de change, banque & finances, & environ soixante banquiers pour les traites & remises de places en places.

Nonobstant les écrits qui ont paru il y a quelque temps, & dans lesquels on a voulu prouver que la France ne renfermoit que quatorze, seize ou dix-huit millions d'habitans, nous ne croyons pas trop hasarder en avançant que ce beau royaume contient vingt-deux millions cent cinquante-cinq mille habitans, y compris la principauté de Dombes & la Lorraine, & en ne comptant que 750 mille habitans dans la ville de Paris. Ce calcul est sondé sur des mémoires récens de toutes les généralités & départemens du royaume. Ainsi l'on voit que la population, depuis soixante ans, paroît être augmentée environ d'un septième, n'étant portée qu'à dix-neus millions quatrevingt-quatorze mille habitans en 1700, selon le dénombrement fait par M. le maréchal de Vauban.

En France on divise ordinairement les sujets du royaume en trois ordres; savoir, le clergé, la noblesse & le tiets-État.

Pour ce qui concerne le clergé, voyez cet article.

Au mot noblesse, on trouvera les différentes classes de nobles que l'on distingue en France: on y verra aussi le contenu de l'édir du roi donné au mois de Novembre 1750, pottant création d'une noblesse militaire.

Au mot fief, on verra que toutes les terres y sont en siefs, en roture ou en franc-alleu, & quels sont les titres ou dignités dont les citoyens nobles ou non nobles peuvent être revêtus en France; combien il y a de terres titrées ou environ, & combien il y a de familles nobles. Nous répéterons ici, pour la satisfaction de ceux qui se contemeront d'une idée générale de la chose, que l'on fait monter à environ soinante-dix mille le nombre des siess & arriere-sees, & que l'on compte plus de trois millions cinq cents

mille familles, dont environ quatre mille sont d'ancien noblesse.

Au mot chevalerie, on trouvera le détail des ordres de chevalerie établis dans ce royaume en faveur des citoye qui se sont distingués dans la profession des armes autres.

Pour ce qui concerne les princes, on appelle premis prince du sang, celui qui est immédiatement après le enfans de France. Sans être aussi considérable que les en sans de France, il a un état de maison comme eux, le jouit d'une pension annuelle de 150000 livres. Lorsque le premier prince du sang a des srères, il ne leur donne ja mais la main, pas même chez lui.

Les princes légitimés de France ont eu rang immédiatement après les princes du sang, & ont précédé tous les grands du soyaume. Ils ont même porté le titre de prince du sang, & ils ont joui des mêmes prérogatives; mais au mois d'Août 1718 le roi dérogea aux édits & déclarations qui avoient été donnés en saveur des princes légitimés, & sa Majesté ordonna, par un nouvel édit, que le duc du Maine & le comte de Toulouse n'auroient rang & séance en la cour de parlement, aux cérémonies publiques particulièrement & par-tout ailleurs, que du jour de l'érection de leurs pairies.

Par une déclaration en interprétation de cet édit, le roi accorda au comte de Toulouse, son oncle, la jouissance durant sa vie de tous les honneurs & prérogatives dont il

jouissoit avant l'édit du mois d'Août 1718.

Par une autre déclaration donnée au mois d'Avril 1723, S. M. ordonna que le duc du Maine & le comte de Toulous, & après leur décès ou la démission des pairies, le prince de Dombes & le comte d'Eu, l'un & l'autre fils de ce duc, jouiroient leur vie durant seulement, dans les cours de parlement, tant aux audiences qu'aux chambres du confeil, du droit d'entrée, rang, séance & voix délibérative après les princes du sang & avant tous les ducs & pairs, & cela en vertu de leurs pairies, sans leur permettre cependant, lorsqu'ils viendroient y prendre séance, de traverser le parquet, ni d'être précédés de plus d'un huissier, ni que leurs sussens fusient pris autrement que par celui

etini qui y présideroit, en les appellant du nom de leurpairie, & en leur ôtant le bonnet.

Les maisons de Lorraine, de Bouillon, de Rohan, sont aux droits des maisons souveraines dont elles sont issues, & en cette qualité elles ont en France le rang des princes étrangers.

Les enfans de ces trois maisons jouissent des honneurs du louvre; les filles ont, comme duchesses, le tabourer à la cour; les mâles, en se mariant, le donnent à lours semmes.

La maison de la Trémoille avoit anciennement les mêmes droits; mais les anciens ducs de la Trémoille ayant vécu pendant des siècles dans leur château de Thouars sans paroître à la cour, ils ont laissé perdre la plupart de leurs prérogatives: ce qui leur en reste, c'est que l'aîné seulement qui porte le titre de prince de Tarente, est duo de droit; & sa semme, lorsqu'il se marie, a le tabouren à la cour. On prétend que l'aînée des silles, s'il y en avoit une, & qu'elle demeurât fille, jouiroit du mêmeptivilège.

Ces quatre maisons ont encore au-dessus des autres ducs grands seigneurs de France, le pour \* & le couvert \*\*.

M. le duc de la Trémoille, comme buron de Vitré, est président né des états de Bretagne alternativement avec M. le duc de Rohan-Chabot. Celui-ci l'est en quaslité de prince de Léon. Voyez BRETAGNE, THOUARS.

Les ducs-pairs & les comtes-pairs sont les premiers de, la haute noblesse.

Entre les grands du royaume, il n'y a que les princes qui aient leur entrée chez le roi, ceux à qui leurs charges donnent ce droit, & ceux des autres grands seigneurs à qui le roi veut bien accorder cette saveur.

Les évêques ont le droit d'entrer dans la tribune de la chapelle du roi & d'y entendre la messe à côté de la personne de sa Majesté; mais quant aux entrées chez le roi, il en est d'eux comme des autres grands seigneurs, à l'ex-

Tome III.

<sup>\*</sup> Avoir le pour, c'est avoir le droit d'avoir un logement assigné à l'atmée en ces termes: Pour M. . . . tandis que pour les autres on tetit au-dessus de la porte : M. un tel.

<sup>\*\*</sup> Avoir le couvert, c'est avoir le droit d'être couvert aux grandes. audiences du roi

eeption qu'ils entrent seuls dans la balustrade lorsque se toi fait sa prière.

Les duchesses & les dames qui ont un emploi à la ceur , y ont le tabouret. Les duchesses peuvent avoir l'impériale de leur carrosse couvert de velours; & toutes les dames titrées ou qui ont un rang à la cour peuvent draper.

Des trois ordres de citoyens que renferme l'état , il n'y a que le clergé qui fasse corps, la noblesse ne faisant plus

corps que dans les états.

Le tiere état compose la trossième partie de la nation. On pourroit distinguer trois classes de sujets; savoir. la robe; la finance, & la troissème classe comprendroit tout le reste de la bourgeoisse.

La robe pent se diviser en trois classes; savoir, 19 les conseillers d'état, les présidens des cours supérieures, les maîtres des requêtes, &cc. 2.º les conseillers des cours supérieures; 3.º les juges des tribunaux inférieurs & les officiers de judicature, tels que les procureurs, les gressiers, &cc.

Le collège des avocats semble fatre un corps séparé des trois premières classes, & sommer lui seul une classe pas-

ticulière de bourgeois.

La grande robe doit être regardée comme le premier corps de la bourgeoisse.

On compte en France environ 1900 villes, au nombre desquelles il y en a à-peu-près 400 grandes; plus de 900 bourgs; & en tout près de quarante mille paroisses ou com-

munautés, non compris celles des villes

Les villes de France que nous regardons comme étant du premier ordre, ont cent mille habitans & plus. Telles font Paris, où l'on compte aujourd'hui sept à huit cents mille habitans; Lyon, au confluent de la Saône & da Rhône, en contient envison deux cents mille. Nous observerons en passant que Lyon est la seule ville de l'Europe, & peut-être du monde entier, où il y ait trente à quarante mille ouvriers rassemblés, s'occupant tous de l'emploi de la même matière. C'est sans doute à la concurrence de ce grand nombre d'ouvriers qu'il saut attribuer la supériorité de nos étasses de Lyon sur selles des autres nations, pour le goût & la persection du travail.

Lille en Flandre, sur la Lys; Nantes, non loin de

Tembouchure de la Loire, en Bretagne; Marseille, villè maritime de la Provence; Toulouse, capitale du Languedoc; & depuis douze à quinze ans Versailles, le siège de la cour de France, & quelques autres, ont environ cent mille habitans. Celles de Bordeaux, capitale de la Guienne, sur la Garonne, & de Rouen, capitale de la Normandie, sur la Seine, non loin de son embouchure, passent ce nombre.

Les villes du fecond ordre sont celles qui ont près de quarante ou cinquante mille habitans. Telles sont Amiens, sur la Somme, & capitale de la Picardle; Rheims, entre l'Aîne & la Marne, en Champagne; & Troyes, capitale de la même province, sur la Seine; Orléans, sur la Los-

te, environ au milleu de son cours.

Les bonnes villes du troisième ordre ne vont guère qu'à vingt mille habitans, comme Abbeville, sur la Somme; en Picardie; Sédan, sur la Meuse, aux consins de la Champagne & de la Lorraine; Nancy & Metz, en Lorraine; Dijon, capitale de la Bourgogne; Befançon, capitale de la Franche-Comté; Grenoble, capitale du Dauphine; Aix, capitale de la Provence; Montpellier & Nimes, dans le bas Languedou; Carcassonne, sameuse pat ses manusatures de draps, vers le milleu du canat royal; Rochesore, à l'embouchure de la Charente; la Rochelle, capitale du pays d'Aunis; Rennes, sur la Vitaine, capitale de la Bretagne; Tours, capitale de la Touraine; Caën, la principale ville de la basse Normandie, & c.

Il y a un grand nombre de villes qui avec huit, die & deuze mille habitans, font le commerce des différens grains ou celui de quelque manufacture, & ne laissent pas d'être des villes considérables, par la multitude des affaires qui s'y font. Cela doit s'entendre de toutes les villes volfines de la mer, & des rivières qui y facilitent le commerce.

sines de la mer, & des rivières qui y facilitent le commerce.

On compte une instituté de pertrès villes, qui peuvent être mises en parasière avec de plus grandes; par l'occasion qu'elles ont de livret des fournitures de détail aux villages nombreux qui les avoisinent; en sorte que ces ventes teur tiennent lieu des avantages que la vente en gros procure à des villes plus peuplées.

Les villes de France sont en général assez bien bâties 3 I ij de Louis XIH. Elle sut composée, dans son commencement par Théophraste Renaudot, médecin. Son objet est de saire connostre les nouvelles les plus intéressantes. On a établi depuis peu d'années des gazettes de commerce & de sinances, des affiches de Paris & des provinces, & plusieurs autres ouvrages périodiques qui circulent dans tout le royaume, & principalement dans la capitale.

Arrêtons-nous un instant aux langues que l'on parle et France. On y compte plusieuss idiômes; savois, le François, l'Allemand, le bas-Breton, le Provençal, le Languedocien & le Basque, non comptis presqu'autant de

jargons ou patois qu'il y 2 de cantons.

Le François est la langue nationale; it est parlé par toutes les personnes bien élevées, & on connoît cette lan-

que dans toutes les cours de l'Europe.

La langue Latine étoit la langue vulgaire sous la première race; la langue Romance lui succéda: cette dernière étoit une langue mêlée de Françoite. Ce ne sur qu'en 1536, sous le règne de Françoite. Ce ne sur qu'en 1536, sous le règne de François I, que parut au mois d'Août la sage ordonnance de Villers-Cotterets, pour la résormation & l'abtéviation des procès, & pour ordonner que désormais les actes publics seroient écrits en François. Une ordonnance qui résormeroit le style inintelligible de notrebarreau, ne seroit peut-être pas moins utile aujourd'hui.

Le Christianisme s'établit en France vers le milieu du troisième siècle. La religion Catholique est la seule dont l'exercice soit libre dans le royaume, depuis la révocation de l'édit de Nantes. Henri IV avoit accordé cet édit pour permettre l'exercice de la religion Prétendue Résormée;

mais Louis XIV le révoqua en 1685.

Les révolutions arrivées sous Constantin en saveur de la religion, surent l'époque de la formation du gouvernement eccléssastique. On lui donna la forme du gouvernement des villes de l'Empire & de ses provinces, pour introduire une nouvelle police parmi le clergé, sur le modèle de celles des séculiers. Alors surent connus les titres de métropolitain; de primut, de patriarehs, & la même discipline sur adoptée par tous les princes Chrétiens. Voyet CLERGÉ, ARCHEVECHÉS, ABBANES, CHAPITRES,

PRIBURES, ORDRES MONASTIQUES, COMMANDERIES.

On compte en France dix-huit métropoles, cent onze évêchés, quarante mille moins cent quarante-sept paroif-ses, huit cents abbayes d'hommes, cent quatre-vingt-une abbayes de silles, six cents soixante-dix-neus chapitres, y compris les chapitres des églises cathédrales & ceux des silles nobles, en tout environ trois mille cinq cents maisons de religieux & religieuses, de chanoines & de cleros réguliers ou de prêtres réunis en congrégation. On fait monter à plus de quatre cents six mille le nombre des eccléssassiques, tant séculiers que réguliers, de l'un & de l'autre sexe.

Nous ne dirons qu'en mot du gouvernement politique. En France le gouvernement est monarchique, c'est-à-dire, qu'il n'y 2 qu'un seul souverain. C'est à lui seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance & sans partage: c'est par sa seule autorité que les officiers de ses cours de parlement procèdent, non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication & à l'exécution de la loi: l'ordre public tout entier y émane du souverain; il en est le gardien suprême; son peuple ne fait qu'un avec lui. En France les droits & les intérêts de la nation sont unis avec ceux du monarque, & ne reposent qu'en ses mains.

La couronne de France est héréditaire, & les seuls ensants mâles & légitimes y ont droit, selon une loi que l'on nomme salique, mais qui n'est autre chose qu'un usage constant, & duquel on ne s'est jamais écarté.

Le roi porte le titre de roi très-Chrétien. Cette qualification 2 été donnée à Louis XI en 1469, par le pape Paul II, comme une prérogative spéciale. Les tois de France jouissent aussi du titre de fils ainé de l'Eglise. Aux mots roi, sacre & couronnement des rois de France, on trouvera quelles sont les prérogatives de la souveraineté, & les cérémonies usitées au couronnement. Au mot Dauphin, on trouve une idée des céremonies en usage lors de la naissance d'un dauphin de France.

Le roi, lorsqu'il est question de délibérer sur les affaires les plus importantes de son état, affemble les personnes de son conseil pour en conserer avec eux, & prendre

d'après un mur examen, le parti qui paroît le plus avantageux à l'état & au bien public. Ces affemblées ou confeils ont autant de dénominations qu'il y a d'espèces d'affaires pour la délibérarion desquelles se tiennent les séances. Voyez le mot conseils.

Pour ce qui concerne les grandes affaires, elles sont ordinairement divisées en quatre départemens, pour chacun desquels le roi a des secrétaires d'état & des ministres en qui il remet une partie de son autorité, & sur lesquels il se repose pour les fonctions importantes du gouvernement, dont les principales parties sont le ministère de la guerre, celui de la marine, celui du commerce, celui des affaires étrangères, celui des finances, celui de la police intérieure du royaume, auquel sont unies les affaires de clergé, & celui de l'administration civile.

La France a ordinairement des ambassadeurs dans toutes les cours de l'Europe, pour y travailler à maintenir la bonne infelligence entre les deux puissances, & pour y veiller aux intérêts de la nation. Les puissances étrangères ont également des ambassadeurs à notte cour pour le mê-

Au couronnement des empereurs à Francfort, l'ambassadeur de France a le pas sur tous les autres ambassadeurs. L'Espagne nous a contesté ce droit; elle nous en a enfin laissé la jouissance, mais non sans protester.

Pour avoir une idée de la cour de France, voyez le mot cour de France, & grands officiers de la couronne.

Aux mots état militaire, commerce, marine, on trouvera les détails des forces & des richesses de l'état.

Nous nous contenterons de dire ici que nos troupes de terre & de mer actuellement sur pied en paix, se montent à deux cents douze mille hommes, sans compter les capitaines, maîtres & patrons de navires marchands, & tous les gens de mer employés selon les circonstances. Nous ne comprenons pas non plus dans ce calcul quatrevingt mille invalides envoyés en détachemens dans différentes villes, ou résidens à l'hôtel ou dans leurs familles; ni onze mille huit cents grenadiers royaux renvoyés chez eux, mais toujours aux ordres du roi; ni cent cinq batailtons de milices, contenant soixante dix-sept. mille homines, aussi renvoyés chez eux, toujours aux ordres du roi; mi les troupes Boulonnoises, celles de la province de Roussillon & celles du pays d'Ausch, toutes obligées de marcher au premier ordre; ni vingt mille hommes de milices gardes-côtes, aux ordres du roi; ni une infinité d'officiers renvoyés chez eux, & la plupart pensionnés du roi; en sorte qu'on pourroit faire monter à six cents mille hommes le fonds des sorces militaires de la France.

Les armes de France sont deux écus accolés, le premier d'azur à trois fleurs de lys d'or, qui est de France; le second de gueules, aux chaînes d'or passées en croix, en sautoir & en double orle, rensermant une émeraude en cœur, qui est de Navarre. Ces deux écus sont timbrés d'un casque royal d'or, c'est-à-dire, ture de front & tout-àfait ouvert, essorti de ses lambrequins d'or, d'azur & de gueules qui sont les couleurs du roi, surmontés d'une couronne fermée de huit demi-cercles & d'autant de fleurs de lys d'or, qui est le cimier de France. Les deux écus entourés des deux coliers des ordres du Saint-Espris & de Saint-Michel; portant deux anges revêtus de dal-matiques, l'une de France & l'autre de Navarre; tenant chacun une bannière, l'une de France & l'autre de Navarre; le tout sous un pavillon semé de fleurs de 1ys, doublé d'hermine, frangé & houpé d'or, le comble rayonné d'or, sommé d'une couronne royale Françoise, avec l'oriflamme ondoyante semée de fleurs de lys, au bout d'une pique ferrée d'une double fleur de lys d'or. Pour devise: Lilia neque laborant neque nent. Pour cri de guerre, Montjoye, Saint-Denis. Voyez fleurs de lys. (Expilly). Quant au gouvernement militaire, la France est divi-

Quant au gouvernement militaire, la France est divisée en trente-huit gouvernemens généraux militaires, de chacun desquels dépend un certain nombre de gouvernemens de places.

Dans cette énumération nous n'avons point compris le gouvernement de la principauté de Sedan & celui de la principauté de Monaco, qui est sous la protection de la France, ni les gouvernemens des îles. Voyez état militaire de la France, gouvernemens généraux militaires, gouverneurs, maréchaussées, troupes de France, martine, &c.

Pour ce qui concerne l'administration civile, le royanme est divisé en plusieurs districts ou cours supérieures, sous les noms de confeil supérieur ou provincial, de parlement, de cour des aides, de chambre des compses, de cour des monnoies. Il y avoit aussi un tribunal, sous le sitte de grand-conseil; mais il est sans sonction depuis quelques années. A ces cours souveraines on supérieures resfortissent un grand nombre de tribunaux subsitemes, ests que les présidaux, les sénéchaussées, les bailliages, prevotés, vigueries on gouvernances, selon les dénominations usitées dans chaque province.

Outre douze patiemens, non compris celui de la Dombes qui subsite encore, & la cour souveraine de Nancy, on compte deux conseils supérieurs, un conseil provincial, deux cours des monnoies, abstraction faite des tribunaux compris sous la dénomination de sable de marbre, & de tous autres tribunaux supérieurs conternant le commetee & le gouvernement des sinances. On compte environ 808 sidges & jurisdictions immédiares, sous les dénominations de présideux, sénéchaussies, bailliages, prevôtés & autres qui resortissent nuement & sans moyens aux cours de parlement & aux conseils supérieurs, non compris plus de cinquante mille justices seigneuriales. Voyez les nomm de chacun de ces tribunaux. Voyéz aussi amirauté, tabié de marbre, connétablie, eaux et forêts, consuls, &c.

Dans l'administration civile on suit le droit Romain on le droit écrit, dans les articles auxquels ne déroge pas une

loi plus particulière.

Dans les provinces méridionales on juge conformément au droit Romain ou droit écrit. Dans toutes les autres provinces du royaume on suit dans les jugemens les contemes ou loix particulières à chaque province. Outre la coutume d'une province, qui n'est autre que les anciens mages rédigés par écrit, et aunquels les rois ont donné force de loi, il y a entore des coutumes particulières à des villes, bourgs ou villages, et qui dérogent quelque fois à la coutume générale du pays. Il y a d'ailleurs les ordormances de nos rols, les édits, les arrêts et déclavations qui ont aussi force de loi; et dans les cas où une loi parssiculière déroge à une loi générale, on suit toujours la

Digitized by Google

etemière, & non la loi générale, à laquelle on ne se conbrine qu'aurant qu'une loi particulière n'y déroge pas,

Pour le gouvernement des finances, le toyaume est dissilé en dissétens départemens, selon les dissétentes sortes d'impôts que l'on a coutume d'y lever. Il y a des divisions particulières pout les droits que lèvent les fermiers généraux; il y en a d'autres pour la perception des tailles, vingtième de capitation. Cos derhiers départemens ne regardent que les recevours généraux des sinances. V. les mots sinances, généralités, intendances, élections, pays d'états, sermiers généraux. des chambres des comptes, cours des aides, dec.

On compee vingt huit tribunaux souverains; savoir, 14 chambres des comptes, y compris celles de Nancy & Bar, & 14 cours des aides, où l'on juge en dernier ressort tous faits concornant l'administration & la police de la finance.

On estime que tous les revenus du roi perçus d'abord dans environ cinq cents recettes particulières, puis versés dans près de 150 caisses de recette générale, & de-là au trésor royal, peuvent momer à 500 millions pour une année, non compris les frais de régle.

La France est un des plus anciens royaumes de l'Europe; sa monarchie a commencé l'an 420. Depuis Pharamond jusqu'à Louis XV, il y a eu soisante-six rois sous trois races. Voyez Mérovingiens, Carlovingiens, Capetiens, Valois, Orléans-Valois & Bourbon; à chacun de ces mots on trouvera une suite de l'histoire de France en abrégé.

FRANCE, On donne ce nom à une petite contrée de l'isse-de-France proprement dite, qui elle-même est un des petits pays du gouvernement général de l'isse-de-France. Elle est consondue avec le Parisis ou territoire de Paris, et il n'est pas aisé d'en déterminer les limites. On peut seulement assurer qu'elle est située au septentrion de Paris, et s'étend vers Senlis, Saint-Denis en est la capitale, et c'est ce qui fait dire au peuple que Saint-Denis est la capitale, et c'est ce qui fait dire au peuple que Saint-Denis est la capitale de la Prance. C'est dans certe contrée que l'est place Montmorenci avec sa vallée, le château de Vintentes, Charenton, Chelles, Lugarches, Dammartin, Gonnesse, Escouen, et piusieurs autres lieux. On lui donne six lieues de longueur sur quatre de largeux: èlle est artosée

par les petites rivières de Vieille-mer, de Rouillon, Crou & une antre, & par un coude qu'y fait la Seine. Li forêt de Montmorenci y fournit bezucoup de bois. Il y de belles carrières de pietres de taille; mais son princil pal commerce eit en bled. Voyez ISLE-DE-FRANCE.

FRANC-FIEF. C'est, suivant la signification propre de mot, un fief tenu franchement, fans aucun devoir of prestation annuelle; mais l'usage a restreint ce terme au droit de franc-fief, dont nous parlons au mot fief.

FRANCHE-COMTÉ, dite aussi la haute Bourgogne, le camté de Bourgogne, & souvent la Comté. Cette province, qui revint au domaine de la couronne par la paix de Nimègue en 1678, est un des grands gouvernement militaires du royaume, situé entre le vingt-troissème & le vingt-quatrième dégré trente-neuf minutes de longitude, & entre le quarante sixième dégré seize minutes & le quarante-huitième de latitude. Il est borné au levant par la principauté de Montbéliard, la Suisse & le Sundtgaw, au midi par la Bresse, le Bugey & le pays de Gon; au sepgentrion par la Lorraine; au couchant par le duché de Bourgogne & le Bassigny en Champagne. On lui donne environ quarante-cinq lieues de longueur du septentrion au midi, sur trente de largeur du levant au couchant. Besançon en est la capitale.

Cette province est divisée en quatre grands bailliages, qui sont ceux d'Amont, d'Aval, de Dole & de Besancon. La nature de son terrein donne lieu à une autre divition, qui est celle de pays plat & pays de montagnes. Le pays plat renferme les bailliages de Vesoul, Gray. Dole, Lons-le-Saulnier & Poligny. Il est fertile en grains, vins, fourrages, chanvres, novers, &c. Le pays de montagnes peut être subdivisé en franche montagne & en montagne. La première comprend le bailliage de Pontarlier & d'Orgelet, Saint-Claude & une partie des bailliages de Salins, Ornans & Baume. Il ne croît dans cette partie que des menus grains: c'est cependant le plus riche pays de la province, à cause de la quantité de bestiaux que l'on y nourrit. L'autre partie de la montagne dans laquelle sont Befançon, Quingey, Arbois, & une partie des bailliages de Salins, d'Ornans & de Baume, produit des bleds & bezucoup de vins. Les hivers y sont plus longs & plus rigoureux que dans le reste du royaume, à cause des neiges dont les montagnes y sont couvertes jusqu'au mois d'Avril, & à cause des vents & des pluies froides qui leur succèdent.

Cette province est principalement arrosée par les rivières d'Ognon, de Doubz, de Louhe ou Loye, de Dain &c de Saône. De ces cinq il n'y a que la dernière qui soit navigable. Au reste elles sont également poissonneuses. On y pêche quantité d'ombres, de truites, de brochers, de carpes, de barbeaux, de lamproies, d'anguilles, de vilains, d'aloses, de perches, &c. Il y a encore plusieurs autres rivières moins considérables, qui aident admirablement à la fertilité des prairies & des pâturages. Ces pâturages ne sont pas bons aux bêtes blanches. On y recueille par conséquent très-peu de laine. Cette laine est d'ailleurs de très-mauvaise qualité; ce qui fait qu'il n'y a point de manufactures de draperies. Les pâturages sont ordinairement consommés par des vaches, par les chevaux des haras établis dans cette province, & par la cavalerie du roi, laquelle consomme encore d'autres denrées, qui sans ce secours ne se débiteroient presque point.

La Franche-Comté a un grand nombre de forges où l'on fabrique une quantité prodigieuse de fer, des boulets & des bombes pour l'artillerie & pour la marine. Quelques-unes de ses villes ont des fabriques de lames d'épées, de cuirasses & d'armes à seu. On y trouve de belles & riches salines, des eaux minérales, &c. Ses bois sour, nissent quantité de gibier. Les pierres à chaux, à plâtre, les marnes, les glaises, les sables propres à saire du verre, le rencontrent par-tout ce pays, excepté dans un canton

appellé la Bresse, où il n'y a pas une pierre.

La Franche-Comté est un des plus riches pays en minéraux & en fossiles. Ses montagnes sont remplies de pierres sur lesquelles il semble qu'on ait peint des arbres, des oiseaux ou des posssons. Ses marbres & ses albâtres sont curieux: on en voit des blocs si grands, qu'on en peut faire des colonnes de douze à quinze pieds de haut. On y trouve plusieurs mines d'argent, de cuivre, de plomb & de fet. Il y croît beaucoup de sapins & de très-bon buis.

Le principal commerce de cette province confif bleds, avoines, vins, bestiaux, & sur-tout en cheval trait, en fromages, beurres sondus & autres, en salpêtres, sers, bois de construction pour la marine charpente & de merrein, toutes productions du pay

Les Lorrains enlèvent ordinairement les vins des liages de Veçoul, de Gray & de Dôle. Ceux des liages de Poligny, d'Arbois, de Salins, & d'Orm font transportés dans la franche-Montagne, où il point de vignes. Partie des grains se transporte à Li & le reste est enlevé par les Buisses & les Génevois. Sont aussi une grande consommation des sels. Les seu ges qu'on apppelle vachelins, passent presque tous à D & dans le reste de la Bourgogne: il en vient aussi be coup à Paris, que l'on y débite sous le nom de gray

Les haras réussissent si bien dans cette province, sur-tout à la Montagne, que c'est sans contredit ce apporte le plus d'argent dans le pays. Ils produisent, née commune, environ cinq mille poulins, dont la p part sont achetés à un an, & même moins âgés, par marchands de la Brie, de la Champagne, de la Be gogne & de Berry. Les rouliers de ces mêmes provis enlèvent chaque année de celle-ei au moins cinq ca ehevaux entiers. La eavalerie & les dragons, qui dans temps de guerre se trouvent en quartier d'hiver dans pays, y font leurs remontes; & on a éprouvé que ce pouvoir faire l'objet de deux mille chevaux certaines a nées. Quant aux bois, la plus grande partie se met à fl sur les rivières de Doubz, d'Ognon & de Louhe, ju qu'aux embouchures où elles se jettent dans la Saône qui les porte ensuite à Lyon.

Cette province a été nommée Franche Comté, de qu'originairement ses habitans étoient francs de tous tr buts envers le souverain. Sous les rois d'Espagne elle confențit de sournir un don gratuit d'environ cinquante millécus tous les trois ans, à condition toutefois que cett somme seroit employée au payement des garnisons ou l'entretien des sortifications, ou enfin à l'acquit des det tes des communautes de la province. Après que Louis XIV eut rendu cette province, selon le traité d'Aix-la-Cha-

He, le roi d'Espagne lui demanda huit cents mille lies en forme de prêt, pour le payement des troupes angères qu'il y fit venir, & pour le rétablissement des rifeations. Cette somme fut levée chaque année jusqu'en 674, temps auquel Louis XIV s'en rendit maître pour seconde fois. Alors les huit cents mille livres que B Francs-Comtois étoient dans l'usage de prêter tous les m'à leur souverain, passèrent en imposition ordinaire, si fut augmentée de trente mille autres quelques années mà. La capitation devint ensuite une autre imposition ndiraire, qui augmente les charges de cette province de plus de sept cents mille livres. Ajoutez à ces sommes wiron fix cents mille francs que peuvent être affermées s falines, avec les domaines qui ne font pas un grand biet dans cette province, vous tronverez à peu près les rvenus que le roi en retire.

On compte dans cette province dix-huit cents cinquantinq communantés, tant villes, bourgs, que villages. Les lieux principaux, après la capitale, sont Dôle, Salins, Gray, Vezoul, Arbois, Pontarlier, Lons-le-Saulnier, Saint-Claude, Orgelet, Arlay, Saint-Amour,

Luxeuil, Baume, Omans, &cc.

Pour ce qui concerne le gouvernement occléfiastique, sur province 2 deux sièges épiscopaux; celui de Besangua, qui est métropolitain, de celui de Saint-Claude.

Outre les paroisses de la Pranche-Comté, ces deux diotifes en renferment quelques-unes de l'Alface, de la Bour-

jogne & de la Champagne.

Quant au gouvernement civil, il y a un parlement qui fice à Besançon, & une chambre des comptes à Dôle.

Cente prevince a une courume particulière, rédigée en

Outre le gouverneur général, la prevince de Franche-Centé a un lieutenant général pour le roi, qui ordinal-rement est commandant de la province; quatre lieutement de la province; quatre grands baillis d'épée, dent les districts ont été désignés plus haut; quatre lieutement des maréchaux de France qui résident à Besançon-femilier, Vepoul & Ornans.

Les gouvernemens de place qui dépendent du gouvernement général de la Franche-Comté, sont Besançon avec la citadelle & le fort Grifson, qui forment deux autres gouvernemens; le château de Blamont, le château de Joux & Pontarlier, Dôle, le fort Blin, Salins & le sont Saint-André, Vezoul, & toutes les autres villes closes érigées en gouvernement par l'arrêt du conseil d'état du roi du premier Juin 1766.

En conséquence de l'ordonnance pour la formation des milices, la Franche-Comté fournit cinq bataillons pour son contingent; savoir, ceux de Vezoul, Dôle, de Lons-

le-Saulnier, Salins & Ornans.

La maréchaussée de cette province est composée depuis 1720, d'un prevôt général, de trois lieutenans, cinq exempts, quatre brigadiers, quatre sous brigadiers, cinquante deux cavaliers & un trompette, le tout divisée en treize brigades. Besançon est la résidence du prevôt général & d'un lieutenant, avec un assesseur, un procureur du roi & un gressier.

Vezoul & Lons-le-Saulnier sont la résidence des deux autres lieutenans, avec un assesseur, un procureur du roi

& un greffier.

Besançon est la résidence de deux brigades; les onze antres brigades sont dans les résidences de Dôle, Baume, Pontarlier, Vezoul, Luxeuil, Bray, Lons-le-Saulnier, Salins, Poligny, Orgelet & Ornans.

Les cinq premières résidences ressortissent à la prevoté générale de Besançon, les trois suivantes à la lieutenance de Vezoul, & les cinq dernières à la lieutenance de Lons-

le-Saulnier.

Il y a un directeur du génie & une école d'artillerie à Besançon; un ingénieur en ches, avec des ingénieurs ordinaires dans toutes les autres places de la province.

FRANC-LYONNOIS, est une petite contrée dépendante du gouvernement général du Lyonnois. Elle confiste en une petite langue de terre qui s'étend depuis le village de Riottiers, le long de la rive gauche de la Saône, jusqu'aux deux portes de Lyon nommées de la Croix-rousse de d'Alincourt; & qui est coupée par le territoire de Trévoux & toute la partie de la Dombes qui s'étend endeçà

decà ou au-deflous du ruisseau de Forment, depuis sa source jusqu'à son embouchure dans la Saone. Ce petie pays a environ trois lieues de longueur du septentrion au midi, & une de largeur réduite, attendu qu'elle est fort inégale par-tout. Il est borné au levant & au septentrionpar la Bresse & la Dombes; au couchant, par la rivière de Saône; au midi par la ville de Lyon. La petite ville de Neufville en est le principal lieu. Les autres lieux, que l'on nomme communément Marches ou Massages, sont Cuires, Caluires, Fontaines, Rochetaillée, Flurien, Genay, Bernoud, Civrieu, Saint-Jean de Turignieu; & audelà du territoire de Trévoux, de l'autre côté du ruisseau de Forment, Saint-Bernard, Saint-Didier, & Riottiers. Les habitans de ces lieux sont exempts de toutes impositions généralement quelconques, excepté des deoits de traite foraine, qu'ils payent pour toutes les marchandises & denrées qu'ils tirent de Lyon & du Lyonnois. Ils payent aussi de leur plein gré, de huit ans en huit ans, la somme de 3000 livres, par forme de don grațuit, pour res connoître la protection du toi.

Cest le sénéchal de Lyon qui en règle & ordonne la levée, sans qu'il soit tenu d'en rendre compte, soit aux trésoriers de France, soit aux élus du Lyonnois ou à la coux des aides de Paris, dont soute jurisdiction est interdite

pour fait de finances.

Pour ce qui est de l'administration civile, ce petit pays est régi, dans les matières civiles & séodales, par les sta-

tuts de Bresse, sa loi primitive.

Quant aux causes concernant la conservation & la manuention des privilèges & franchises des habitans, poun sait de la justice, police & finances, elles sont attribuées en première instance à la sénéchaussée de Lyon, d'où l'on appelle au parlement de Paris.

Il y a pour les treize paroisses de cette petite contrée un syndic général & un procureur syndic. Cela n'empêche pas que la plupart des communautés n'aient leur syndic

particulier.

FRANÇOIS I, II, tois de France, v. Orléans-Valois, FRANC-SALÉ. On appelle pays de franc-salé, ceux qui sont exempts de gabelle. Voyez Gabelle.

Tome III.

On appelle auffi de ce nom une certaine quantité de les accordée à quelques officiers pour leur conformation.

moyennant un prix très-modéré.

FRANQUEVAUX, abbaye commendataire d'hommes, ordre de Cîreaux, dans le bas Languedoc, au diocète de Nîmes, à cinq lieues au midi de cette ville. On fixe l'époque de la fondation de cette abbaye vers le milieu du douzième siècle. Elle vaut 20 à 22000 liv. de rense à son prélat. Sa taxe en cour de Rome est de 400 flot.

FREISTROFF, forte paroisse de la Lorraine Allemande, située sur le penchant d'une coltine, au bas de laquelle coule la Nied, que l'on y passe sur un pont de bois, à une demi-lieue au midi de Bouzonville; bailliage & recette de ce bourg, diocèse de Metz & intendance de Lorraine. On y compte près de 300 habitans. Il y a quastre petits villages ou communautés qui dépendent de cette paroisse. Ce village est terminé du côté de la Nied par une très-belle abbaye d'hommes de l'ordre de Cîteaux, & en règle. Son église est fort propre, & ses bâtimens sont un sort bel esset du côté de la prairie. Ils sont accompagnés de beaux & vastes jardins, auxquels la Nied sert de canal. Un peu au-dessus est un château accompagné d'une belle métairie. La paroisse est à l'autre bout du village, sur le haut de la colline.

FRÉJUS, ancienne ville de la basse Provence, avec un évêché sustragant d'Aix; le siège d'une Amirauté & d'un bureau pour les einq grosses fermes; parlement & intendance d'Aix, viguerie & recette de Draguignan, sur la rivière d'Argens, dans des marais qui en rendent l'air mal sain; à une demi-lieue de la mer, à six au levant d'hiver de Draguignan, à huit au couchant d'hiver de Grasse, à dix au même point d'Antibes, à seize au levant d'été de Toulon, à environ vingt-quatre au levant d'Aix, & à cent quatre-vingt-cinq de Paris; au vingt-quatrième dégré vingt-cinq minutes de longitude, & au quarante-troisiè-

me dégré vingt-sept minutes de latitude.

Route de Paris à Fréjus, par Ville-Juif, Juvisi, Estone, Chailly, Fontainebleau, Nemours, la Croistère, Montargis, Nogent-le-Rotrou, Briare, Cosne, Pouilly, la Charité, Nevers, Magny, Chantenay, Moutins, Van

rennes, la Pacaudière, Royanns - sur - Loire, Tarrare, Lyon, Vienne, Saint-Valier, Tournon, Valence, Montelimant, Viviers, Pont-saint-Espris, Orange, Avignon, Cavaillon, Lambeso, Aix, Saint-Maximin, Luc, ec de-là à Fréjus. On y compte 1099 habitans.

Les armes de Fréjus sont d'argent à la croix de guenles. Cette ville députe aux états de la proyince. Elle est ceinte de murailles, & sorme par conséquent un gouyernement de place, depuis l'arrêt du conseil du premier

Juin 1766.

La ville de Fréjus n'est pas à heaucoup près aujourd'hyi ce qu'elle étoit autresois. Une lettre égrire à Cicéron par le général Plancus, nous prouve qu'elle étoit une place considérable dès ces rempt-là. Elle ayoit le port le plus beau & le plus sur de la province; mais la met éétant retirée peu-à-peu, il s'est comblé insensiblement. Les restes de son aquédus & de son amphishéante nous dopnent encore aujourd'hui une idée de son ancienne spèque deur & de la magnissence des Romains.

Quant à son gonvernement, elle a subi les mêmes révolutions que le reste de la province. Les Sarrasins l'ayant détruite de fond en comble vers la fin du neuxième siècle, elle fut longremps déserre. Guillaume, comte d'Arles, ayant enfin chassé ces barbares de la ville épiscopale, l'évêque Riculfe la sir entourer de honnes murailles, & Guillaume céda la moitié de la ville & de son territoire à l'église de Fréjus. Un des successeurs de Riculfe se révolta avec ses diocciains contre le 191 d'Arragon, alors comte de Provence, qui le dépouille de son domaine, qu'il mir à la couronne; mais Ildephonse, l'un des successeurs d'Alphonse, rendit en 1205 à l'église de Fréjis la seigneunie entière, avec la justice de la ville & de fon territoire. Les évêques de Fréjus, après ayoir longtemps reconnu les archevêques d'Arles pour leurs métropolitains, ont reconnu depuis le neuvième fiècle ceux d'Aix, après que cenx-oi out été en possession de la signité archiépiscopale.

Le siège de Fréjus est en ester un des plus considérables de la province, cant pour son antiquité que pour le nombre de terres sé de droits qui lui appartiennent. Il rappone 25000 livres de rente, de l'évêque, outre la ville

Digitized by Google

de Fréjus, qui, comme nous l'avons die, lui appartiemen propre, possède encore six belles places; Fayence, Ragnols, Saint-Raphael, Agnès & le Puget, ainsi que plusieurs autres seigneuries en partage, & quelques prieurés qui sont unis à l'évêché. Tous les bénésices de son diocèse sont à sa nomination, à la réserve de quelques uns qui sont affectés au chapitre de la cathédrale. La régale n'a point de lieu dans cette église, & pendant la vacance du siège le vicaire général consère de plein droit les bénésices qui seroient à la nomination de l'évêque. La taxe en cour de Rome, est de 1000 florins.

Le diocèfe renferme quatre-vingt-huit paroisses. La cathédrale est dédiée à faint Etienne & à sainte Léonie, &
son clergé est composé de douze chanoines, y compris les
quatre dignités; de douze bénésiciers, deux curés & deux
vicaires, attendu que l'église cathédrale est en même
temps paroissale; d'un capisol, un sacristain, deux discres, un maître de musique & six ensans de chœur. Le chapitre jouit de voco livres de revenu; & la dépouille des
évéques, évaluée par arrêt du parlement à 4800 livres,
lui appartient en cas de mort.

Jean XXII a été du nombre des évêques de cette ville avant son exaltation au pontificat, & ce pape lui a accor-

dé de grands privilèges.

Il y a aussi dans cette ville un couvent de Cordeliers, un de Dominicains, & un de religieuses de l'ordre de saint

Dominique.

Le séminaire de Fréjus est dirigé par des prêtres séculiers. Cette maison a été commencée par les soins & les biensaits de Charles de Tassi, chanoine de l'église cathédrale, & achevée au moyen d'une pension de 1500 liv. que M. Ondedei, évêque de Fréjus, obtint du roi en 1664 pour son entretien. La ville a un Hôtel-Dieu desservi par les sœurs de la Charité.

Fréjus enfin est célèbre pour avoir donné naissance à Agricola, beau-père de Tacire, fameux historien Romain; à Junius Gracinus, recommandable par sa probité, à Valère Paulin, qui rendit de grands services à l'empereux Vespassen dans la Gaule Narbonmoise; à Cornelius Gallus, poète ami de Virgile.

Parmi les illustres modernes de Fréjus, on compte entrantres François Mourem, connu sous le nom de marquis de Villeneuve, qui sur général des trouges de l'empereur au siège de Candie; Joseph Antelmi, qui a écrit sur les origines de cette ville; & Charles Odavien Antelmi, frère du premier, & prevôt de l'église cathédrale de Fréjus, grand-vicaise & official de ce diocèse.

FRENADE (la), sabbaye commendaraire, d'hommes, ordre de Cîteaux, fille d'Obafine, en Angoûmois, sur la rivière de Nay, à six lieues au levant d'été de Saintes, diocèse de cette ville. On sixe l'époque de la fondation de cette abbaye vers le milien du douzième siècle. Elle vaux environ 1500 livres à son prélat, qui paye 200 florins à la cour de Rome pour ses bulles.

FRENAYE (12), petite ville du haut Maine, sur la rive gauche de la Sarthe, à trois lieues au midi d'Alençon, & à huit au septentrion de la ville du Mans; diocció 
& élection de cette ville, parlement de Baris; simendance de Tours. On y compte environ 1200 habitans. Il s'y tient chaque semaine un marché, qui est un des plus considés tables de la province. Il s'y fait un grand commèrce, sur-tout en bestiaux.

FRESQUATY, maifon de planance de l'évêque de Metz, à cinq quarts de lieues au couchant d'hiver de cette villé, dans la plaine du fablon, à environ un quart de lieue de la rive droite de la Moselle. Le château constite en un grand pavillon quarré, auquel on monte de chaque côté par vingt ou trente dégrés. Le perron qui l'environne est orne de grouppes & de grands vases dans lesquels on entretient des sleurs. Les bâtimens qui accompagnent le château sont fort grands. Le plus considérable est celui de l'orangerie, qui est toujours rrès bien entretenu. Le jardin qui accompagne le roit est immense. Il est en potagers du côté de la Moselle, & du côté opposé il est en bosquets & en labyrintes, ornés de statues & de grouppes de pierre & non de marbre, comme le dit M. Expilly. Entre plusieurs pièces d'eau, on remarque celle qui est entre deux grandes altées, & de la même longueur.

11d FRETEVAL, bourg du Dunois ; dans la Beauffe, au gouvernement général de l'Orleandis; diocèse de Blois ; partement de Pafts; Intendatite d'Orleans, election de Châteaudun, Mir le Loif, a trois lieues an levant d'été de Vendome, & d'eing au-deffous de Châteaudun, vets le midi. On y compre environ 300 habitais. C'est le liège d'une châtellente qui reffortit au bailliage de Blois.

FROMBRIES gres bourg de l'Amiénois, au gouvernement général de Picardie, for la fibhtière des trois provinces de Normandie, de l'Iste de France & de Picardie, à la leparation des trois dixeccies. Rouen, Amiens & Beauvais, & du la route de bené dernière ville à Dieppe, deux bettes tienes au levant de Gaillesontaine : & à grois au midi d'Aumale; diocèfet intendance & élection d'Amiens, parlament de Paris, dovenné de Poix. On y compre 1500 habitans; Il s'y tient un marché le mercredi,

dans la Guienne; diocèle, parlement, intendance & Election de Bordeaux, sur la rivière d'Ille, près de son confluent, avec la Dordogne, à six lieues au levant de Bordeaux. On y compte environ 1800 habitans, On prérend que ce bourg a été fondé par Charlemagne.

La terre de Fronfac est très-belle: elle a été érigée en duché par Henri IV, en 1608, en faveur de François d'Orléans-Longueville, comte de Saint-Pol. La pairre à été éteinte à la mort de ce prince, & elle a été rérable en 1634, en faveur du cardinal de Richelieu. C'est ans jourd'hui le fils de M. le marechal duc de Richelien qui

est duc de Fronsac. FRONTIGNAN, petite ville du bas Languedoc; sur le bord de l'étang de même nom, ou de Maguelone, à une lieue an levant d'été de Balarue, à deux au même point de Cette, & à quatre au couchant d'hiver de Montpellier; diocèle, intendance & recette de cette ville. On y compte près de trois mille habitans.

La maison de ville est le bâtiment le plus remarquable de Frontignan. Ce lieu est très-connu par les excellens vins muscats qui en viennent, & par l'eau de Cette. Rien n'en si charmant à voir que la décoration singulière de certe

petite ville, dans le temps qu'on fait sécher les raisins muscats qu'on appeile passerilles. On les attache à de grandes perches depuis le grenier jusques dans la rue, à hauteur d'homme, & ces espèces de tapisseries naturelles sont un ornement agréable sur les devants des maisons, jusqu'à ce que ces raisins étant séchés au soleil, on les serve dans des caisses, & on les envoie en dissérent lieux de l'Europe.

Le vin de cette ville est le plus parsait de tous les vins de liqueur du Languedoc, & celui qui se conserve le mieux & le plus longtemps: plus il est gardé, meilleur il est.

Cette ville est aussi fort connue pour ses caux miné-



FABARDAN ou GAVARDAN, petit pays de la Gascone, avec titre de vicomté, faisant partie du Condomois, fitue entre le pays de Marfan, le duche d'Albres & l'Armagnac. Il a pris son nom de Gabaret, son chef-Jieu. Il y a eu des vicomtes de Gabardan des le temps des ducs de Gascogne, vers l'an 1050, & ces viconités Iont devenus par la luite des temps vicomres de Béarn.

Le pays de Gabardan n'a guère que six lieues dans fi plus grande longueur, & cinq dans sa plus grande largeur. Quoique son terroir ne soit pas avantageux, on ne laisse pas d'y recueillir un peu de bled, du vin, & d'y

nourrir des bestiaux.

Le Gabardan forme un destrict particulier, pour ce qui concerne la taille: c'est un de ceux qu'on appelle pays abonnés. On y compre quinze paroisses, contenant

environ 4000 habitans.

GABARBF, petite ville, chef-lieu du pays de Gabardan, dans le Condomois, en Gascogne; diocèse & intendance d'Ausch's parlement de Toulouse, recette de Marsan; située à une lieue de la rive gauche de la Gelise, & à sept lieues au couchant de Condom. On n'y compte

pas 300 habitans.

CX

GABELLE. On entend par ce mot l'impôt sur le sel, ou les droits du roi qui se prennent sur les deniers provemans de la vente du sel. Ce mot vient de gabel, qui en langue Saxonne fignifie tribut. Le terme de gabelle étoit autrefois générique, & détignoit toutes fortes d'impôts, de même que celui d'aides. Il y avoit des gabelles sur les draps, sur les épiceries, & on distinguoit les droits mis sur Ie fel par le terme de gabelles de sel.

Par la suite des temps le mot gabelle, auparavant commun à toutes fortes d'impositions publiques, mises sur diverses espèces de denrées, est devenu particulier à l'impôt mis sur le sel; de même que le mot aides, d'abord finérique, est devenu propre aux droits qui se lèvent sur le vin.

L'impôt sur le sel commença en France sous le règne de Philippe-le-Long. Philippe de Valois augmenta cet impôt. Alors le sel étoit encore marchand, comme on le voit par un réglement du 13 Janvier 1350, sur ce qui doit être observé par les marchands de sel; & ce ne sut que depuis la bataille de Poitiers, & vers le commencement du règne de Charles V, que le roi se réserva à lui seul le droit de la vente du set dans son royaume, en établissant des greniers ou tout le sel fut porté. C'est depuis cette époque que le commerce du sel, pour la consommation des sujets du royaume seulement, est entre les mains du rai. La gabelle fut mise en ferme par Henri II, comme on le volt par une adjudication qu'il fit faire en son conseil le 15 Janvier 1548, pour un premier bail de dix ans. Depuis ce temps (2, Majesté cède son droit à un adjudicataire, pour en faire la régle; & aux conditions portées dans le contrat d'adjudication; en sorte que la vente du sel n'est pas libre en France, & ne peut être faite que par les sermiers & les officiers du roi. Chacun doit prendre du sel dans le plus prochain grenier de son domicile; & personne n'est exempt des gabelles, à l'exception des habitans, de quelques provinces libres, qui le nomment pays de franc-salé, pays exempts de gabelles ou pays rédimés.

Louis XIV, par une ordonnance du mois de Mai 1680, a divisé la Rrance en pays de grandes gabelles, pays de petites gabelles, et pays exempts de gabelles, autrement appellés, comme nous avons dit, pays de franc-salé ou pays rédimés.

Les pays de grandes gabelles sont ceux où le sel se vend au plus haut prix. Ils comprennent la plus grande partie de la France; savoir, les douze généralités de Paris, Soissons, Amiens, Châlons, Orléans, Tours, Moulins, Bourges, Dijon, Rouen, & ensin Caën, pour les élections de Caën & de Baieux seulement, attendu que dans le reste de cette généralité on ne paye que le droit de quart-bouillon pour le sel blanc sabriqué par les samiers.

Les provinces de Franche-Comité, Lorraine, trois il chés de Alface, sont aussi réputées pays de grandes gabelles.

Dans les pays de petites gabelles le sei se veite à ple bas prix que dans les autres. Les provinces qui joud sent de cet avantage sont le Roussillon, le Languede avec le haut Vivarais sculeinient, dans les Cévennes; le Rouergue, l'Auvergne, le Lyonnois, la Provence; l'Dauphine & une partie du gouvernement général militaire de Bourgogne; savoir, le Méconnois y la Bresse, la Buggy, le Valromey & pays de Gex.

On appelle pays de frané-fale on pays exempts de gabelles, les provinces de Poltou, Aunis, Saintonge, Amgoumois, du haut & bas Limofin, de la haute & baste
Marché, parceque les habitant y ont la libeité d'achteur
& revendre le sel sans payer aucune imposition au roi.
Elles ont achteté ce privilège de Henri II. Les Boulonneis,
la ville de Calais, le comté d'Arrois & la Fluadre Prun-

tolle, one sull obrens le même divit. 🗸 🗸 🗸 📈

Poor empêcher que les habitans des pays libres en exempts de gabelles ne l'affent des fraudes ou consechandes, la provision de sei est sixée à deux boldieux par an, melare rale de Brouage, pour chaque seu ou ménage compost de huit personnes, et ainsi à proportion. Ils sout oblegés d'avoir des certificats des curés de leur parodife, et de les déposer au bureau de la ferme des gabelles, pour y recevoir un billet oit congé.

On entend par droit de Fant-full, coin en veren dequel plasseurs officiers royaux & autres personnes ne payens le minor de les qu'une prévoles

Le sel se distribue de différentes manières, same dans les pays de grandes que de petres gabilles : il y a des grenière de vente voloncaire; il y en a d'implies:

Les greniers de vente voloriume, tont deux où les parriculiers font libres de prendre la quantité de sel que ben leur femble, & quand us le fugent à propus. Le fei sy vend ordinairement à quelque chose de mailleur marche que dans les greniers d'imports.

Dans tel greniers d'impôts, au contrate, le 1814 e 18partit comme la taille; de chaque paroisse est obligée le faire enlever du grenier de son ressort, la quantité de ette dentée sixée par son imposition.

Cette quantité est évaluée à un minot pour quatorze ersonnes, ou à raison de 50 livres pesant pour sept peronnes par an, & à proportion, par la déclaration du 9 tvril 1745. Le sel d'impôt n'a lieu que pour l'usage du sot & de la salière; il est toujours de vente volontaire sour les grosses salaisons, & dans bien des greniers à reaucoup meilleur marché, sur-tout pour le salage du soisson.

La distribution du sel d'impôt se fait aux habitans par es collecteurs particuliers, chargés d'en recouvter le prig & d'en compter aux receveurs du grenier à sel. C'étoit i raison de 39, 40, 41, 42 livres le minot, ou peu au-lesses, en 1726 & 1727, selon les édits & déclarations le ce temps-tà; mais ces taxes doivent être considérablement augmentées actuellement, attendu que toutes les denrées se vendent aujourd'hui à plus staut prix, & que d'ailleurs le bail des sermes unies est augmenté de plus de quarante-quatre millions. Le prix du sel à Paris, quoi-qu'il y soit de vente volontaire, en est une preuve convaincante. Il y est depuis plusieurs années au prix de 14 livres 12 sois le minot. Cet exemple sussit pour faire juges du prix du sel dans les autres gréniers de France.

On payolt le mimot de sei, en 1726, depuis 6 susqu'à 36 livres, dans les greniers de vente volontaire: le port de Cette, en Languedoc, étoit le seul où le sel ne se payoit que 6 livres, pour le salage du possson, quoique la même ville payât 20 livres le minot de sel pour le pot & la salière. Dans les churchors du bas Languedoc, il falloit ajouter au prix sité les frais de volture par terre, qui se montoient depuis 2 liv. 10 s. jusqu'à 3 liv. 15 s. pour le minot; non compris encore quelques autres droits, mais qui étoient peu considérables. Le meilleur marché pour les autres sieux & cantons, étoit de 6 liv. 10 s. 8 liv. 16 s. 9 liv. 10 s. & 10 s. 10 s. & 10 s. 4 su-desses, jusqu'à 36 liv. sans comprer les frais de voiture par terre pour quelques tantons, & quelques droits, à la vériré peu considérables. Aujourd'hui tous ces prix sont bien changés.

Le prix du fel n'eft différent que d'un grenier à l'autres

à moins que ce ne soit pour les grosses salaisons; ainsi in n'y 2 au plus que deux prix pour le sel du même greniet. Au reste, l'achat, la vente & la distribution du sel sont réglés, aussi-bien que les dissérens prix auxquels il se vend, par des arrêts, des déclarations & des édits ou lettres patentes.

Pour ce qui concerne la jurisdiction économique des gabelles, les sermiers généraux ou cautions de l'adjudicataire tiennent leur bureau ou leurs assemblées dans l'hôtel royal des sermes à Paris. Ils y examinent & y règlent les comptes que leur rendent les directeurs, les receveurs & les contrôleurs des directions & départemens généraux dans lesquels le royaume est divisé, pour faciliter la régie des droits sur le sel.

Ces premiers directeurs, receveurs & contrôleurs généranx, ont sous eux d'autres directeurs, receveurs & contrôleurs particuliers, chargés du détail de chaque dépôt ou grenier à sel. Il y a encore, outre ces derniers officiers, un nombre infini de commis & employés subalternes, tels que les capitaines, les lieutenans & les aichers des gabelles, répandus dans les districts de chaque grenier à fel, & principalement dans les lieux situés au passage des provinces où l'on craint le versement & le commerce du faux sel. Viennent ensuite les jurés mesureurs & les porceurs de sel , les uns & les autres pourvus en titre d'office; les manouvriers, les magasmiers, comme remueurs, briseurs; & enfin les voituriers, tant par terre; que par eau, tous entretenus aux dépens de la ferme. Voyez FERMES GÉNÉRALES. Sall o

Dans tout ce qui concerne l'ordre & l'économie de la serme des gabelles, pour les achats : la vente & revente des sels, pour leuts chargemens, voiuses, modurages & déchets; les fermiers & tous leuts employés sont obligés de se conformer à ce qui est present par l'ordennance du roi Louis XIV, donnée à Saint-Germain-en-Laye au mois de Mai 1686. C'est la dernière de nos rois sur le fait des gabelles.

Il est aussi traité dans cette ordonnance des impôts sur les sels qui se vondent à l'étranger .. & sur seux qui se débitent dans l'intérieur du rayaume, pour les pays exempts

de gabelles. Non seulement elle détermine la manière de faire le sel, la qualité qu'il doit avoir, & les lieux où l'on peut en faire des dépôts & des magasins; mais elle sixe encore le prix auquel les propriétaires des marais salans sont obligés de le donner aux fermiers généraux pour la provisson de leurs greniers.

Les droits du roi sur le sel gris sont fixés par la déclaration de 1680, à 2 liv. 2 s. 9 den. le muid, mesure rase de Brouage, pour celui qui s'enlève de ce canton; à 2 liv. 1 s. 3 den. pour celui qui sort de l'île de Ré, & à une livre 18 s. 6 den. pour celui qui se débite dans le pays d'Au-

nis & dans le Poitou.

L'impôt mis sur le set blanc de Normandie, est le quart du prix de tous les sels qui se fabriquent dans cette province, & que l'on y appelle sels de bouillon, à cause de la manière dont on les sait : c'est pour cette raison que l'on nomme quart de bouillon, les droits qui se lèveux sur les sels de Normandie.

Il n'y a que les fermiers généraux qui ne payent point de droit sur le sel: ils l'achetent au prix du marchand, sixé à vingt livres la charge du poids de 6720 livres, que le le roi permet de revendre plus ou moins, suivant les besoins de l'état. Les sauniers sont obligés d'en sournir chaque année quinze mille muids du plus sec & du mieux épuré, au prix ci-dessus, pour remplir les greniers, tant des provinces libres & de vente volontaire, que des provinces d'impôt.

Les étrangers achetent le sel, année commune, depuis 20 jusqu'à 30 liv. & même 35 liv. chaque charge qu'ils enlèvent du Brouage & du comté Nantois. Les sels de Bourgneuf & de Guérande sont ceux qui se vendent à plus haut prix, parcequ'ils sont de meilleure qualité, plus blancs & plus légers; ensuite ceux du Croisic, & les autres en proportion.

Quoique les propriétaires des marais salans, ou les sauniers de sel blanc, fassent le commerce de cette magchandise, ce trasse toutesois n'est pas libre, ni partout, ni à toutes sortes de personnes; & il y a divers officiers établis, comme on le verra plus bas, tant pour la police de la fabrication, commerce & distribution du sel, que pour juger les contestations qui peuvent s'élevés à cette etch

Les fauniers de sel blanc de Normandie, que l'en nom me autrement sel de bouillon, ne peuvent vendre les sels qu'aux habitans des paroisses spécissées dans l'ordon nance des gabelles. La même ordonnance contient de réglemens auxquels sont obligées de se conformer tous personnes faisant commerce de sel, soit gris ou blanc.

Les sels de France sont gris ou blancs, & ils ne s'y son que de deux manières; savoir, les premiers par la chaleur du soleil; & les seconds, par l'évaporation au moye du seu.

Les sels gris se sont dans les marais salans: ces marais consistent en des quarrés longs, enduits de glaist tout autour, dans lesquels on sait entrer l'eau salée de la mer jusqu'à la hauteur de demi-pied ou environ, dans les jours de l'été les plus secs de les plus chauds. Cette eau s'évapore en peu de temps, & se convertit en une liqueur épaisse, dans laquelle se trouve un assemblage de crystaux de sel marin qu'on casse avec des perches, puis on les retaits avec des pelles trouées, & on en sorme des tas qu'on laisse égoutter sur la terre seche dans des parcs; ensuite on le transporte dans les dépôts ou magasins, pour y être gabellé encore deux ans avant qu'on puisse le mettre ca vente.

C'est ainsi qu'on fait le sel sur les côtes de Normandie, de Bretagne, de Saintonge & du pays d'Aunis. On en sait aussi sur celles de Languedoc & de la Provence; mais les salines les plus abondantes sont celles de la baye de Bonramens, de Guérande & du Grotsic, dans le comté Nantois; & celles de Brouage, de Marans & de l'île de Ré, dans le pays d'Aunis & la Saintonge.

Le sel que les Languedociens sont au Pescais, dans les seles Maguelones, est plus blanc que celui des autres marais salains: la manière de le faire est aussi dissérente. Le ouvriers de ces salines jettent dans les étangs salés des branches de bois, arrangées de manière à représenter une étoite, une couronne, une crosse, de le sel se explassife sutour de ces branches de la manière la plus agréable.

La feconde manière de faire le fel confilte à faite (va-

pret sur le seu, dans de grandes chaudières de plomb ou de et, jusqu'à siccité, l'eau des lacs, des puirs & des sontaines alées, dont quelques-unes contiennent jusqu'à vingt livres le sel par cent pintes d'eau. Cette dernière manière se ratique en Franche-Comté & en Lorraine, & ne produit que du sel blanc. Elle est encore en usage en Normandie, lam les élections d'Avranches, de Coutances, de Valopne, de Carentan, de Baïeux & de Pont-l'Evêque.

On fait aussi du sel blanc par le rassinement du sel gris, lans des chaudières plates de douze à quinze pieds en quarré, & d'un pied de hauteur, qu'on nomme paielles. Ces rassineries sont sur-tout en usage dans la Flandre Françoise & dans l'Artois, & y donnent lieu à un commerce sort étendu de sel blanc. Dunkerque & Saint-Omer som les deux villes où il y a le plus de ces rassineries. Il y en a aussi dans les provinces où se trouvent les marais salans.

Les pays du Nord sont privés de la chaleur nécessaire pour saire le sel; & ceux situés au-delà du quarante-deuxième dégré de latitude, comme l'Espagne, le Portugal; &c. sont un sel trop corrosis, qui mange & détruit les chairs au lieu de les consetyer. La France seule se trouve dans un climat tempéré, & le plus propre à faire le sel: aussi cette denrée est-elle une des grandes richesses de ce royaume. Le cardinal de Richelieu, dans son testament politique, dit que les surintendans les plus intelligens qu'il avoit connus, estimoient le produit des gabelles de France égal à celui que les Indes rapportent au roi d'Espagne. En estet, ce seul objet sorme environ le quart des revenus du roi.

Par le bail de 1726, passé avec l'adjudicaraire des fermes unies, les fermiers généraux ou caurions de l'adjudicataire, payoient au roi la somme de vingt millions de livres pour les grandes gabelles, et six millions cinq cemes mille livres pour les petites; la somme totale à payer pour tous les droits des fermes unies, ne se montant encore alors qu'à quatre-vingt millions de livres. Aujourd'hui que le produit des fermes unies se monte à cent vingt-quatre millions six cents mille livres, le revenu des grandes éc

perites gabelles doit être augmenté dans la même propus

Les Anglois & les Hollandois, pour tâcher de se passet des sels de France, ont souvent tenté d'ôter à ceux d'a pagne & de Portugal l'acteté qui leur est naturelle. Mais ce qui prouve que leur raffinage ne rend pas ces sels plus propres au salage des chairs & du poisson, c'est leur empressement à venir se fournir des sels de France. Pour tout ce qui concerne les différences fabrications du sel, le lecteur peut consulter le Didionn. des arts & métiers, qui se vend chez le même Libraire.

Pour ce qui concerne les contraventions à l'ordonnance, & les autres différends sur le fait du sel, il y a un certain nombre de jurisdictions établies, sous la dénominazion de greniers à sel, dans les différens districts ou départemens dans lesquels la France est divisée, pour facili-

ter la régie des gabelles.

Le grenier à sel de Paris est composé de deux présidens, de deux conseillers grenetiers, trois contrôleurs, deux lieutenans, deux avocats du roi, deux procureurs du roi, deux greffiers, deux huissiers : tous ces officiers servent chacun alternativement, de deux années l'une, à l'exception des avocats du roi & du premier huissier, qui sont toujours de service. Quant aux greffiers, ils ne servent que de trois années l'une. Outre ces officiers, il y 2 en-core au grenier à sel de Paris un garde contrôleur des mesures, un vérificateur des rôles, un receveur, deux infpecteurs, un capitaine, un lieutenant & treize gardes.

Les greniers à sel départis dans les provinces ont les mêmes officiers, mais seulement un de chaque rang. Dans les villes où il y a élection en chef, le grenier à sel ne fait qu'un même corps avec cette jurisdiction. On y juge en dernier restort les surtaux ou prix excédent les taxes d'un quart de minot & au-dessous, & les demandes pour faire prendre du fel à l'extraordinaire, qui n'excèdent pas non plus le quart d'un minor; les instances sur les contes rations qui arrivent au sujet des gabelles, de la diffriburion du sel & des droits du roi, sont portées par appel aut cours des aides.

Ce font les juges de ces tribunaux supétieurs qui reçoi-

les officiers des greniers à sel; & quoique ces jurisles soient royales, il n'est cependant pas nécessaire les gradué pour être revêtu des offices dont elles sont passes.

Comme la procédure qui se fait dans les greniers à sel matieres de leur ressort, n'est point absolument la me que celle que l'on suit dans les tribunaux ordinaitre s'iordonnance de 1680, la déclaration du 17 Février s', & celle du 16 Octobre 1743, contiennent les sémens que les officiers de ces tribunaux doivent suivre se leurs jugemens concernant le sausaunage, la punitades saussauniers, les consiscations, les amendes & restions, les droits des gabelles, les visites & les rechcre

Le siège de cette jurisdiction se tient ordinairement au lême endroit où se fait la distribution du sel; c'est pour tute raison que la dénomination de grenser à set est comme à l'un et à l'autre. On donne aussi ce nom au lieu a l'on met gabeller le sel avant de le vendre.

La France est divissée en différent directions, comprises de quatre département pour les pays de grandes gabelles, checunes desquelles contient un certain nombre de gre-

rien à fel, de dépôts & contrôles.

| Durctions. Greniers.  | DIRECTIONS. Greniere. |
|-----------------------|-----------------------|
| ADEVILLE 12           | LE MANS               |
| Auricon               | MOULINS               |
| Anjon                 | ORLEANS               |
| lanii                 | ROUEN                 |
| 6 dépôts & contrôles. | SAINT-QUENTIN         |
| CAIN2                 | SOISSONS              |
| CHALONS9              | Tours                 |
| Dijon                 | 7 dépôts & contrôles. |
| LAVAE9                |                       |

Ce qui fait 244 greniers, 36 dépôts & contrôles, dans léquels se distribue près d'un million de muids de sel paran.

Tome III.

Dans le quatrième département sont aussi comprie de provinces de Franche-Comté, Lotraine, trois Evêchés & Alsace, qui forment en tout cipq directions; savoir, celles de Besançon, Nancy, Metz & Alsace, pour deux directions.

Les pays de petites gabelles sont divisses en huit dépattemens.

| DEPARTEMENS. Greniers. | DEPARTEMENS. Granish |
|------------------------|----------------------|
| AUVERGNE & ROUERGUE 13 | MONTPELLIER          |
|                        | NARBONNE             |
| VALENCE en Dauphiné7   | PROVENCE             |
| EYON40                 | Toulouss             |

GABIAN, paroisse du bas Languedoc, sur la perite sivière de Tongue, à trois lieues au couchant d'hiver de Pézénas, & à cinq au levant d'été de Béziers; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, intendance de Montpellier. On y compte environ soo habitans.

Il y a auprès de Gabian une source d'eau minérale, près de laquelle est un rocher d'où découle le pétrole nois, nommé communément huile de Gabian, & très-propre pour guérir dissérentes maladies. Il y a aussi des mines de charbon de terre & des carrières de marbre. Sur une montagne voisine on trouve de petites pierres transparentes, d'un beau rouge, naturellement tailléés en cylindre, & se

terminant par chaque bout en pointe de diamant.

GACÉ, & GASSÉY fur les carres de Robert de Vogondy, bourg du pays d'Auge, dans la basse Normandie, près de la rive droige de la Touque, à deux lieues au levant d'été d'Hicxmes, & à cinq vers le même point d'Argentan; diocèse & élection de Lisseux, chef-lieu d'un archidiaconé & d'un des doyennés de ce diocèse; parlement de Rouen, intendance d'Alençon, sergenterie du Sap, avec un château. On y compte 1000 habitans. Il s'y tient un marché très-fréquenté le samedi. Cette seigneurie appartient aujourd'hui aux descendans du maréchal de Matignon.

GAEL, paroisse de la haute Bretagse, diocèse & reegte de Saint-Malo, parlement & intendance de Reunes, à huit lieues au couchant de cette ville. On y compte près de 100 habitans. Il y avoit une abbaye commendataing de Rénédictins, sons le titre de saint Méen, sondée vers le milieu du sixième siècle; mais elle sut donnée aux prêtres de la Mission vers le milieu du dix-septième siècle, pour y établis un séminaire. Le titre abbatial subsiste encore, et l'abbé jouit d'environ 7000 livrés de rente. La taxe en cour de Rome n'est que de 200 storins.

GAGNI, paroific au midi de la forêt de Bondy, vers le levant, à trois pétites lieues au midi de Páris:

Ce village est remarquable par une maison de ptaisant ce renommée pour ses eaux jaillissantes. On voir dans le parc un amphishéaire du dessein de le Nostre; beaucoup de charmilles, des bosques; et une grande ptèce d'eaus d'où s'élèvent un grand norstore de jets.

GAILLAC, petite ville du haut Languedoc, dans l'Albigeois, fur la rivière de Tam., à fix lieus au deprentejon de Labour, & à envison la même distance su couchant d'hiver d'Alby; diooffe de recette de cette ville; parlement & intendance de Toulouse. On y compte environ 7000 habitans.

Cette ville a une églife collégiale dédiée à faint Michel, qui étoit ci-dovant une fameuse abbaye sous le réglé de saint Benoît, sondée par Raimond I, comté de Toulouse, en 950; sécularisée & érigée en collégiule par le pape Paul III, avec la confervation du titre abbatial. Son chapitre est composé d'un abbé séculier, qui a environ 5000 livres de tente, d'un doyen, de douze chanoines, quatre semainiers, dix prébendiers, deux clercs, & d'un maître de musique avec quutre enfans de chœur. La taxe en cour de Rome est de 506 storins.

La ville de Gaillac a de grands faintbourgs, deux pasoiffes, faint Michel & faint Pierre; un prieuré de Bénédichns, un couvent de Capacins & deux hôpitaux, dont l'un dédié à faint Jacques, pour les pélerins, & l'autre pour les pauvres. Elle est regardée comme la deuxième ville de l'Albigeois, & la première justice du pays.

Louis XI étant encore dauphin, a tenu à Gaillac les trats de Languedoc.

C'est le terroir de Gaillas qui produit les feuls vins da

GAMACHES, gros bourg du Vimeu, firué for les eonfins de Normandie & de la basse Picardie, provinces ensre lesquelles il ost partagé, une partie érant du diocèse de de la généralité d'Amiens, & l'autre du diocèse de Rouen. Ce bourg, avec tirre de marquisar appartenant à la maison de Roueut, est sur la Bresses, à trois lieues de la ville d'Eu, cinq d'Abbeville & de Saint-Vallery, quatorze d'Amiens, dix-huit de Rouen & trente-trois de Paris. C'étoit autresois une ville, ainsi qu'il parost par les vestiges de ses murs & seux d'un château son; mais elle sur ruinée par les Anglois en 1500.

La petite rivière de Vime qui le traverse, a donné le nom à la partie de cette province qu'on appelle le Vimeu. L'air y est sain, quoique dans une vallée, parcequ'elle est très-ouverte. On y voit une halle qu'on estime

la plus belle du royaume.

Il y a bailliage du marquisat pour la justice, hôrel-deville dont les officiers sont nommés ou approuvés par le

feigneur marquis.

Quant au spirituel, le château de Gamaches renserme une collégiale dont le nom est l'Assumption. Son chapitre est composé de dix canonicats à la nomination du seigneur. Ce chapitre a sa justice particulière. Outre cette église, il y a les paroisses de saint Nicolas & de saint Pierre. Cette dernière contient un prienté, deux chapelles & un hôpital.

Ce bourg soune grande manufacture de poterie. Il s'y sient le promier mercredi de chaque mois un gros marché franc de chavaux, la plupart doftinés pour Paris, Chatres & Lyon, & un marché ordinaire arois fois par semaine.

C'est la patrie du savant & célèbre François Vatable.

GANDÈLU les Granges; bourg de la Gallevesse ou Brie Ponillouse, avec tirre de marquisat; diocèse de incendance de Soissons, parlement de Paris & élection de Château-Thierry. Il est situé à trois lieues vers le couchant de Château-Thierry, & à une égate distance au septentrion de la Fetté, sous-Jouaire. On y compte environ 700 habitans.

GANGES, perité ville avor ritre de basonie, dans le bas Languedoc, à deux lieues au levant d'été de Vigan, t hale su septention de Montpellier; diocète, recette & sénéralité de cette ville. On y compte environ 2100 habitans. Cette baronie donne entrée aux états de Langue-doc. Il y a dans cette petite ville beaucoup de tanneurs; qui four un commerce très-confidérable en Italie & en Efpagne, principalement en Catalogne. Les moutons que l'on élève dans les pâturages du territoire de cette ville, fout fort délicats.

GANIAC, bourg dans le haut Quercy, diocèse & élection de Cahors, parlement de Toulouse, intendance de Montamban, ayant environ 670 habitans. Son territoire

est très-abondant en toutes sortes de dentées.

GANNAT, petite ville du Bourbonnois, au midi de Moulins, & la dernière du côté de l'Auvergne, près des confins de cette province; diocèse de Clermoht, parlement de Paris, intendance de Moulins, chef-lieu d'une élection, à quatre-vinges lieues de Paris. On y compte environ 3150 habitans.

Cette ville a un chapitre composé de douze Chanoines; un couvent d'Augustins, un de Capueins, & un de filles de Notre-Dame. Elle est une des dix-neus chârellenies royales dépendantes du baillage & sénéchaussée de Moulius. C'est aussi le siège d'un grenier à sel & d'un bureau pour les droits des fermes.

L'élection de Gannat renferme cent quatre-vingt-qua-

torze paroifics.

GAP, ancienne ville du haut Dauphine, avec un évêché suffragant d'Aix, capitale du Gapergois, située au pied d'une montagne, sur un ruisseau que l'on nomme Benne, à huit lieues au conchant d'Embrun, à vingt au levant d'hivet de Grenoble, et à cent quarante de Paris. Route de cette dernière visse à Gap: Par Villejuif, Juvify, Essone, Challly, Fontainebleau, Nemours, la Croisière, Montargis, Nogent-le-Rotrou, Briare, Cosne, Pouiss, Varennes, la Pacaustière, Magny, Chantenay, Moulins, Varennes, la Pacaustière, Royamne-sur-la-Loire, Farrare, Lyon, la Verpillière, Rives, Grenoble, Mirebel, Saint-Julien, & de-là à Gap.

Cette ville est lé siège d'un bailliage, le chef-lieu d'une élection, d'une recette; parlement & intendance de Grenoble. C'est sussi un gouvernement de place, & se saige d'une lieutemance de la maréchaussée, dont dépendent in brigades qui résident à Gap, Aspres, sorps, Nyons is Orange. On y compte environ 3100 habitans.

L'évêché de Gap a été érigé dans le cinquième fiécles il renferme dans fon diocèse 229 paroisses, dont il y en a 150 en Provence. Le chapitre de la cathédrale, église nouvellement réparée, & sous l'invocation de Notre-Dame, est composé d'un doyen, d'un akchidiacre, d'un prevôt, d'un facristain, d'un théologal, de huit chanoines & de quatorze autres bénésiciers de bas, chœur; favoir, un précenteur, onze bénésiciers de deux ourés, avec un marare de musique & quesques ensans de chœur. Les dignités & les canonicats sout à la nomination de l'évêque & du chapitre. Le prétat du diocèse est comte de Gap; il jouit d'environ 2000 livres de rente, & la taxe en cour de Rome est de 1400 florins. Ce diocèse no renferme qu'une abbaye d'hommes & un chapitre; celui de la cathédrale.

Le séminaire de la ville est dirigé par les prêtres de la

Doctrine Chrétienne.

Outre les pasoisses de Gap, il y 2 dans cette ville des Dominicains, des Capucius & des Utsulines. Les Cordeliers ont leur monastère hors de la ville, avec une assez jolie église.

A une lieue de la ville de Gap est un grand péteringe, sous le nom de Notre-Dame-du-Lait. L'église est fort ornée de marbre. Il y 2 une squrce d'eau minérale

spécifique pour la fièvre quarte.

La ville de Gap a appartenu aux comtes de Forcalquier, ensuite à ses propres évêques. Dans le seizième siècle elle prit le parti de la Ligue; mais elle se sommit depuis à Henri IV. Elle sut brâlée en 1692 par Victor Amedée, duc, de Savoie, & elle a été rebâtie mieux qu'elle n'étoit.

La ville de Gap n'est ni belle ni considérable : elle est ceinte de murailles & elle a un château.

L'élection de Gap comprend cent quarante-six communau, és, divisées en deux recettes; savoir, celle de Gap & celle de Briançon. La première renserme, cent vingsept communautés, & la seconde dix-neus. i-GAPEAU, petite rivière ou misseau qui prend son orine de deux sources, dont l'une est dans le territoire de 
ignan, l'autre dans celui de Beaugenier. Elle se jette dans 
a mer entre Toulon & Hieres, en divisant les deux vigueies de ce nom. Il y a à son embouchure une habitation 
pù loge un commis chargé de vérisser les lettres de merdes bâtimens qui viennent mouiller à la plage d'Hières.
M. Expilly-fait observer, dans son Dictionn. des Gaules 
b de la France, que ceux chargés de cet office ne remplissent pas toujours leur devoir, & qu'il a été dans le cas 
de l'éprouver: que cependant le public y est assez intéressé pour méritez toures les attentions que de telles visites 
que examens peuvent exiger.

GAPENÇOIS, petit pays faisant partie du haut Dauphiné, avec titre de comté, dont l'évêque diocésain a
droit de se qualisser. Gap en est la capitale. Situé entre le
vingt-troissème & le vingtquatrième dégré de longiude,
& entre le quarante-quatrième & le quarante-cinquième
dégré de latitude, il confine à la partie septentrionale de
la Provence. Il est borné au septentrion par le Grésivaudan; au midi, par les Baronies, par les diocèses de Sisteton & de Digne; au levant, par l'Embrunois, & au couchant par le Diois. On lui donne 12 lieues dans sa plus
gtande longueur, sur huit dans sa largeur. Les rivières
de Durance, de Buch & de Benne y prennent leur source.

Ce pays n'est, pas à beaucoup près un des meilleurs du Dauphiné; cependant les montagnes dont il est rempliabondent en pâturages & en gibier. On y trouve même des bois de construction, & propres aux mâtures. L'air y est sain, vis & froid, & on y recueille assez de bled dans

les vallées, qui en général sont très-belles.

GARD (Îe), abbaye commendataire d'hommes de l'ordre de Cîteaux, fille de Charlieu, dans la haute Picardie, près de Pecquigny, non loin de la rive gauche de la Somme, & à deux lieues au couchain d'été d'Amiens; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. Elle a été fondée en 1189 par Gérard, vidame d'Amiens & seigneur de Pecquigny. Cette abbaye vaut 11 à 12000 livres de rente à son présat, & elle a est point taxée.

Digitized by Google

GARDE. On entend par ce mot, en terme de julices, la faculté ou le droit accordé par la couranne aux pères de mères de jouir en tout ou en partie des blens appartenant à leurs enfans mineurs, à la charge de les faire inflraire felon leur qualité, de payer les dettes du prédécédé, d'acquitter les charges, de de faire faire les réparations viagères.

Les charges auxquelles on est temu pendant la garde des mineurs, & le temps pendant lequel cette garde penedurer, sont presents par la coutume, qui n'est pas par-

tout la même.

On distingue quatre sortes de druit de garde: 1º la garde noble; 2º la garde bourgeoise; 3º la garde royale; 4º la garde seigneuriale.

La garde noble est celié désérée aux poses de aux mères nobles des mineurs, ou à leurs autres plus proches pa-

sens au défaut des premiers.

La garde bourgeoise est celle déserce aux pères & aux mères non nobles, en donnant caution.

La garde royale est cette qui appartient au roi sur les ensans mineurs, à cause des siess nobles qu'ils possèdent relevant immédiarement de la couronne on de son desaaine.

La garde seigneuriale appartient sux seigneurs particuliers des siess sur les mineurs possédant siess mouvans d'eux immédiatement. Voyez le Didionn. de Jurisprud. qui se vend chez le même libraire.

A Paris la garde noble finit à vingt ans pour les mâles,

& à quinze ans pour les filles.

L'une & l'autre garde finit par le second mariage du gardien ou par celui du mineur. Dans le premier cas les meubles restent au gardien.

Le gardien ne peut ni aliéner le bien de ses mineus,

ni l'engager.

Le mot de garde forme partie d'un grand nombre de titres à l'occasion de la justice, ou plusieurs autres choses données en garde. Par exemple, il y a des juges gardes, des gardes d'une prevôté ou autres justices semblables. On dit gardes des docrets, gardes des livres: gurdes des corps & communautés. Voyez leurs articles. GARDE-DIEU (12), abbaye commendataire l'hommes de l'ordre de Cîteaux, fille d'Obasine, sondée m 1150 par Etienne, abbé d'Obasine. Elle est au diocèse k comté de Cahors, dans la sénéchaussée de Montauban, ut terriroire de Mirabel, dans un beau vallon du bas Quercy de long du petit ruisseau de Lambons, qui se jette lans le Taru; à six lieues au levant d'été de Montauban.

Cette maison avoit été bâtie dans la vallée de la paroisse de Saint-Martin d'Esernac, qui en est à huit lieues; & c'est de-là que l'abbé de la Garde - Dieu présente encore aujourd'hui à la cure d'Esernac. L'abbé jouit de 6000 livres de rente ou environ. La taxe en cour de Rome est de 500 storins.

GARDE DES SCEAUX DE FRANCE, officier qui 2 la gatde du grand sceau du roi, du scel particulier en usage pour la province de Dauphiné, & des contrescels de ces deux sceaux.

Sa charge, en qualité de garde des sceaux, n'est qu'une simple commission que le roi donne à qui il lui plast. C'est ordinairement le chancelier qui est le garde des sceaux de la chancellerie; & avant Louis XII on ne voit pas qu'un autre que lui ait eu la garde du sceaux royal. Ce prince est le premier qui ôta la garde des sceaux à son chancelier pour les remattre en d'autres mains; & il le sie pour le soulagement de ce magistrat, dont la santé-commençoit à être altérée. Sous François I les sceaux furent souvent en d'autres mains qu'en celles du chancelier.

En 1551 le roi Henri II érigea un garde des sceaux en titre d'office, par édit ensegistré au parlement. Depuis cette époque la charge de garde des sceaux a plusieurs sois été érigée en titre d'office; mais par un édit du mois de Février 1737, régistré au grand conseil et au parlement le 7 Mars suivant, cette charge, alors entre les mains de M. Chauvelin, ministre et secrétaire d'état, sut supprimée.

En 1750 les sceaux furent confiés à M. de Machault ; mais ils lui furent ôtés quelques années après, & le rob les tint lui-même pendant quelque temps.

Aujourd'hui les sceaux sont encue les mains de M. de Maupeou, vice-chancelier de France. Le garde des sceaux prête serment entre les mains de roi. Ses provisions lui donnent le titre de chevalier: elles sont enregistrées au parlement, au grand conseil, en la chambre des comptes & en la cour des aides.

La principale fonction du garde des sceaux est de sceler les édits, les déclarations, les lettres paremes, tant celles qui concernent la justice & la concession des doss & des graces, que celles qui concernent la finance, & généralement tout acte public qui émane de la grande chancellerie.

Le grand sceau représente d'un côté l'image du roi, & de l'autre les armes de France: l'on en scelle tous les actes qui sont censés partir immédiatement du roi, tels que ceux que nous venons de citer.

On le met surcire verte pour les édits, les lettres d'érection d'une terre en duché, marquisar, comté, &c. & sur cire jaune pour les déclarations & les autres actes publics de même nature.

Le sceau particulier dont on scelle toutes les expéditions pour la province de Dauphiné, représente d'un côté l'image du roi à cheval, armé de toutes pièces, & ayam à son col l'écu de France écartelé de Dauphiné, & de l'autre les armes de France & de Dauphiné. On le nomme le sceau-dauphin. On l'imprime sufficire verte pour les expéditions accordées à perpétuité, & sur cire jaune pour celles qui ne sont que pour un temps.

Il y a un troisième grand (ceau, qui est aussi entre les mains du garde des sceaux de la grande chancellerie. Il a été établi par Louis XIV pour la nouvelle France, & les

Indes orientales & occidentales.

Le contre-scel est une espèce de scezu qu'on applique à gauche des lettres scellées, sur un tiret qui attache les pièces qui ont servi de sondement pour les faire passer au sceau, asin d'empêcher qu'on ne les détache.

C'est chez le garde des sceaux que se tient le sceau pour les lettres de grande chancellerie. Il est le juge souverain de la forme & du sond de tontes les expéditions que l'on présente au sceau. Il dépend de lui d'accorder ou de resus set toutes lettres présentées au sceau, & le scelleur ne pour y apposer le sceau que pan son, ordre.

la aussi inspection sur toutes les autres chancelleries les près des cours supérieures, conseils & présidiaux levaume, parceque la garde du petit sceau, aussique celle du grand sceau de France, lui appareient, le par une suite de cette garde qu'il nomme à tous les les de ces chancelleries, & les principaux officiers sui leur, à leur reception, un droit de robe & de sert le, pour celui qu'ils prétent entre ses mains ou entre la de la personne qu'il commet à cet este sur les lieux, suit a fur ces officiers le droit de survivance & de cartié, en vertu duquel ceux dont les offices sont sujets à limit sui payent la paulette.

la gouverneurs particuliers de tous les gouvernemens blaces du royaume, à l'exception de ceux des maisons piles, prêtent serment entre les maigs du garde den mu. C'est de lui qu'émanent toutes les lettres de parte, rémission, abolition, commutation de peine, érect la en marquisat, comté, baronie & autres gratisies.

us dépendantes du sceau.

Lotique les sceaux ne sont pas entre les mains du chanbier, l'officier à qui la garde en est conside porte le mêm habiliement que ce magistrat. Il a séance immédiatement après lui au conseil du roi, & dans les cérémonies phisques son siège, ayant la même forme que celui du finacelier, est placé à sa gauche. Il porte les sceaux au mi, dans une boste d'or attachée à un cordon d'or, ou m moins il en porte toujours la cles sur lui. C'est en cette considération qu'il est toujours précédé de deux hoquetons, larqu'il va dans la ville ou en voyage, & accompagné dans son carrosse d'un lieutenant de la prevôté. Voyez CHANCELIER & CHANCELLERIE.

GARDE DES SCEAUX des chancelleries établies pres, les cours, confeils & présidiaux (le) est l'officier qui a.

la garde du sceau de ces chancelleries.

A Paris c'est toujours un maître des requêtes qui tient, le seau en la chancellerie du palais. Comme il y a rarement de ces officiers dans les autres villes du royaume, le sui y a établi en titre d'office un garde du petit sceaux. Ces officiers acquièrent la poblesse au premier dégré; ils ont droit de committimus, exemption de logement.

de gens de guerre; & plusieurs autres belles prérogative Lorsqu'il arrive un maître des requêtes dans une vili ed il y a une chancellerie, l'officier qui a la garde d sceau est obligé de le lui remeure; & l'andiencier, l' contrôleur ou le commis doir lui porter la cles.

On n'y peut sceller audune remission, si ce n'est por

homicide involontaire.

Quant aux ordonnances & aux jugemens rendus par l garde des sceaux des petites chancelleries, sur les con sestations survenues pendam la tenue du sceau, on le porte par appel au garde des sceaux de France. Voyez o mot.

Les gardes des sesaux des chancelleries présidales sen les officiers qui ont la garde du seeau dont on socile sos ses les lettres & jugemens de ces tribunaux. Ils ont les mêmes fonctions, & ils jouissent des mêmes prérogatives que les gardes des seeaux des chancelleries subalternes.

Les princes apanagistes ont aussi un garde des scesses, pour le scel de toutes les lettres qui émanent du prince concernant son apanagé. Ces officiers jouissent des mêmes privisèges que les commensaux de la maison du roi.

Les gardes des sceaux aux contrats, sont les officiers chargés du petit sceau dont on se sert pour le scel des actes passés devant les notaires & tabellions require.

Enfin toutes les jurisdictions royales subalternes ent m petit scel pour les expéditions qui en émanent, & l'office de conseiller garde-scel est uni au corps du tribunal, avec la faculté d'en jouit en commun, on de vendre la charge avec les droits qui y sont attachés.

GARDE-FRÉYNET ou FRAYNET (12), paroisse la basse Provence, à quarre Heues au couchiaire d'hivi de Fréjus; diocèse de cette ville, parlement & sinémala ce d'Aix, viguerie & recette de Draguignan. On y compenviron 200 habitans. On présume que ce lieu est l'ai cienne Fraxinet où les Sarrasins s'étoient fortisses dans huitième siècle, & d'où ils ont ravagé une parrie de Provence & des pays situés dans les Alpes. On prétenqu'il y a eu des mines d'or auprès de cette communant

GARDE-GARDIENNE, est le droit qu'ont certaine personnes de conserver leurs privilèges. Tel est le privi

lège accordé par le rei aux communautés & maisons éccléssattiques, d'avoir des juges particuliers par-devant lesquels soutes leurs causes soient commisés.

GARDE-MARINE ou gardes de la marine, gardes du

pavillon, voyez MARINE.

GARDE MARTEAU, officier établi dans les jurisdictions des eaux & forêts pour garder le marteau avec lequel on marque le bois à couper dans les forêts du roi. Il doit vaquer en personne au martelage, de ne pour confier son marteau à autrui que pour causes légitimes.

Le garde-marteau 2 droit d'assister aux audiences qui se tiennent en la chambre du conseil concernant les ventes de bois, & il a voix délibérative avec les autres officiers lorsqu'il est question de juger une affaire. Il a même

droit de tenir le siège en leur absence.

GARDES-COSTES ou milice garde-côte, troupes qui servent à la désense des pays maritimes, & composées des habitans de ces provinces. Voyez MARINE.

GARDES DE LA MANCHE: ce sont vingt quatre gentilshommes, gardes du corps de la compagnie Ecos-

soise, qui servent toujours aux côtés du roi.

GARDES DE LA MONNOIE. Co sont les premiers juges des monnoies : il y en a deux dans chaque hôtel des monnoies, pour veiller à ce que la monnoie soit battue selon les ordonnances. Leux jugemens sont portés par appel à la cour des monnoies. Voyez Hôtels DES MONNOIES

GARDES DE LA PORTE. C'est la plus ancienne compagnie de la maison du roi. Lour service consiste dans la garde de la principale porte du logis du roi. Voyez Marson pu Roi.

GARDES DE LA PRENOFÉ ou HOQUETONS DU ROI. C'est une compagnie de la maisen militaire du roi, établie pour la manutention de la police dans les lieux pà se trouve la cour, & pour connostre des contestations qui surviennent parmi touces personnes employées à la maison du roi.

GARDES DE NUIT & GARDES DE PORT. On appelle communément ainsi à Paris les soldats du guet établis pour veiller à la police des ports, & pour faire la patronille dans les rues de Paris, &c., voyez le didionne de Paris & des environs.

On donne encore ce nom à des personnes employée dans les fermes, dont les fonctions sont d'arrêter les contrebandiers; & aux sergens ou archers que le roi ou le seigneurs commettent à la garde de leurs chasses.

On nomme garde-noire à Bordeaux ; une escouade d'ar chers qui veille pendant la nuit pour empêchier qu'il n'est tre dans la ville ou qu'il n'en sorte en france aucune man

chandise.

GARDES DES CORPS DES MARCHANDS. On donne ce nom à des officiers qui sont élus dans l'assemblée du corps des marchands, en présence du procurem du roi, pour veiller aux assaires, à la discipline & à la police du corps pendant le temps que dure leur charge. Dans les communautés d'artisans ces officiers portent le nom de jurés.

GARDES DES ROLES des officiers de France (les), font des officiers de la grande chancellerie qui ont la garde des rôles arrêtés au confeil, for lesquels sont les taxes de tous les offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle création ou autrement. Ce sont eux qui reçoivent les oppositions que l'on forme au sceau ou au titte des offices. Ils jouissent des mêmes honneurs & prérogstives que les grands audienciers & les contrôleurs de la grande chancelleple.

GARDES DU CORPS, troupes à cheval de la maisse du roi : elles sont divisées en quatre compagnies de trois cents trente-six hommes chacune, outre six porte-étendants & six trompetres. Voyez Maison Du Roi.

GARDES - FRANÇOISES, régiment d'infanterie qui fait partie de la maison du roi. C'est le pressier cors des troupes d'infanterie. Il fait la garde chez le roi. Voya IMPANTERIE.

GARDES - SUISSES. C'est le premier régiment din fanterie des troupes étrangères. Il fair la garde chez l' roi comme le régiment des Gardes-Françoises. Il est ce sé faire partie de la maison militaire du roi. Voyez la EANTERIE.

GARDON ou GRAND GARDON, ou GARD (1c)

Re des Cévennes: elle prend sa source au Malpas, près mont de l'Ozère, dans le Gévaudan. Cette rivière se se en deux bras, dont l'un passe au Péage, au Masse à Alais, d'où il est surnommé le Gardon d'Alais. Inte bras dirige son cours vers le couchant d'hiver, & se par Anduze, d'où il est appellé se Gardon d'Anduzi, à Condet, à Cassinolle & à Rivalta, où les deux bras semissent en l'en forment plus qu'un, qui grossi d'abord s'l'Alson, & plus bas par l'Eysenne, va se perdre dans l'Rhône au village de Camps, près Monsrin, & vis-à-vis l'Valabregue, à une lieue au-dessus de Beaucaire, après son baigné les murs de Saint-Privat, Vaez & Châtillon. Le cours de cette rivière est d'environ trente lieues.

Le Gardon roule dans ses eaux des paillettes d'or en sa fande quantité, que les personnes qui s'occupent à les fanasser peuvent quelquesois gagner jusqu'à une pistole

par jour.

Il arrose Andouse & Renne - Moulin; & après avoir passe par le diocèse d'Alais & par une partie de celui d'Ules, qu'il sépare de Nîmes, il se rend dans le Rhône ses de Monsrin, à une lieue au-dessus de Beaucaire.

On voit encore sur cette rivière, entre Renne-Moulin & Saint-Privat, à environ trois lieues au levant d'Usès, le fameux pont du Gard en assez bon état. Il a trois rangs d'arches par étages l'un sur l'autte. Au haut du troissème il y avoit un aqueduc qui conduisoit les eaux de la sontine d'Aure auprès d'Usès, à Nîmes, pour servir aux speciacles & aux naumachies ou combats de vaisseaux. Cer envrage des anciens Romains est encore assez bien confervé. M. le duc de Bourgogne, père de Louis XV, a fait site quelques réparations à ce pont, mais on n'y passez plus.

GARDOUCH, bourg du haut Languedoc, à sept lieues un levant d'hiver de Toulouse; diocèse, parlement, intudance & recette de cette ville. On y compte environs 1350 habitans.

GARGANVILLE, petite ville de Gascogne, dans kbas Armagnac, à une lieue de la rive gauche de la Gastonne, à trois au couchant d'été de Verdun; diocèse & instendance d'Ausch, parlement de Toulouse, élection de

Tome III.

Rivière-Verdun. On y compte environ 1600 habitans. C'el

le siège d'une justice royale.

GARGENVILLE, bourg du Verin François, au gouvernement général de l'Isle-de-France, entre Mantes & Meulan, non loin de la rive droite de la Seine; diocèse parlement, intendance & élection de Paris. On y compuprès de mille habitans.

GARGILESSE, village avec un château, dans le Berry, diocèle & intendance de Bourges, parlement de Paris, élection de la Châtre. On y compte à peine 120 hai

bitans.

La terre de Gargilesse telève de celle de Châteaurouxa elle a été possédée longtemps par la maison de Naillac, d'où elle est passée en 1430 dans celle de Châteauneus, & puis en celle de Rochesort. Elle appartient aujourd'hui à celle de Bose du Breuil.

GARIDECH, paroisse du haut Languedoc, sur la rive droite de la petite rivière de Girou, à deux lieues au levant d'été de Toulouse; diocèse, parlement, généralité & recette de cette ville, intendance de Languedoc. On n'y compte pas 100 habitans. Il y a une commanderie de l'ordre de Malthe, de la langue de Provence & du grand prieuré de Saint Gilles. Elle vaut 5000 livres de rente ou environ.

GARNERANS, paroisse, avec titre de comté, dans la principauté de Dombes, à environ une lieue de la rive gauche de la Saône, à la même distance vers le midi de Pont-de-Vesse, & à deux lieues au levant d'hiver de Mâcon; diocèse de Lyon, parlement & intendance de Trévoux, châtellenie de Thoissey. On y compte plus de 1000 habitans.

La seigneurie de Gatnerans a été érigée en comté par lettres du 2 Août 1764, registrées en la cour en faveur de M. Cacher, consciller au parlement de Paris.

GARNISONS: on appelle ainsi les troupes qui habitent dans une ville ou dans une citadelle pour en faire la gar-

de, ou simplement pour y demeurer.

On appelle aussi garnison la main forte que l'on met chez un homme dont les meubles sont saiss, & qui ne yent point donner de caution. Ce terme est sort connu dans le district des tailles, parceque les receveurs des tail-les font mettre garnison chez ceux qui ne payent pas à temps, sur-tout lorsque les collecteurs ont fait tout ce qui dépendoit d'eux pour tirer les deniers imposés. Ces garnisaires sont des brigadiers, autrement appellés chefs, & des sous-brigadiers que le receveur des tailles emploie dans tout le ressort de son élection, pour aller d'une communauté à l'autre demeurer en garnison chez ceux qui ne payent pas, au nombre de deux, & pendant trois jours sculement, au bout duquel temps ils sont obligés de se retirer. Le chef a un écu par jour, & le sous-brigadier une livre dix fols, à la charge de celui chez qui ils ont été en garnison. Il faut encore observer qu'il n'y en a qu'un qui demeure dans la maison, pendant que l'autre est occupé à faire le relevé des rôles, le tout conformément à la déclaration du roi concernant le recouvrement des tailles & autres impositions, donnée à Versailles le 13 Avril 1761.

GARONNE, l'un des quatre grands fleuves du royaume. Ses sources coulent des Pyrénées, aux frontières de l'Espagne, du fondde la vallée d'Aran. Il est flottable dès l'endroit nommévieille de Cettes, en Catalogne, où est un port pour le bois de charpente. Il traverse le pays de Cominges, les diocèses de Rieux, de Toulouse, d'Agen, de Bazas & de Bordeaux, &il baigne les murs des villes de Cominges. Toulouse, Castel-Sartasin, Agen, la Réole & Bordeaux. Les marées se sont sentir dans la Garonne jusqu'à Saint-Macaire, huit lieues au dessus de Bordeaux, c'est-à-dire. environ trente lieues au-dessus de son embouchure dans la mer.

La Garonne reçoit plusieurs rivières qui grossissent ses eaux. Les principales sont la Neste, le Sarlat, la rivière de Save, le Gimont, le Tarn, le Gers, la Baize, le Lot & la Dordogne au Bec-d'Ambès, entre Blaye & Bordeaux. Elle forme ensuite une espèce de bras de mer ou grande baie, qu'on nomme la Gironde.

La Garonne entre en France au-dessus de Saint-Béat d'où elle continue de flotter en radeaux les marchandises & le marbre de Campan qui vient de Bigorre. Elle recoit à fa droite, entre Saint-Bertrand & Montrejan, la 'M ii

rivière de Neste, qui vient de la vallée d'Aure, & qui est stortable depuis Saint-Larry. Cette dernière amène dans la Garonne quantité de bois & de marbre de la vallée d'Aure, & sur-tout des mâts de vaisseaux & des rames pour les arsenaux royaux de marine. La Garonne repoit ensuite, au-dessous de Saint-Martory, la rivière de Sarlat, qui descend du Couserans, où elle est aussi flottable depuis Bonrepaux, & elle commence ensin à devenir tout-à-sait navigable à l'endroit nommé Casette. On avoit tonçu quelque dessein d'étendre ici la navigation de la Garonne, du moins jusqu'à Montréjan; mais sa rapidité augmentée par les montagnes & les rochers qui resserrent son lit, y a mis des obstacles invincibles.

La Garonne, après avoir passé à Toulouse, sépare les deux généralités de Toulouse & de Bordeaux jusqu'à Saint-Nicolas de la Grave, où elle se grossit du Tarn, après avoir reçu le Gimont un peu plus haut, & traverse la généralité de Bordeaux en y entrant près de Valence, d'où coulant entre l'Agénois & la Lomagne, grossie par le Gers, elle arrose la ville d'Agen, le port Sainte-Marie & Aiguillon, où elle s'enfle des eaux de la Baise & du Lot. Elle passe ensuite à Marmande, Saint-Baseille, la Réole, Langon, Cadillac, Riom & Bordeaux, d'où elle descend au Bec-d'Ambez. Là, après avoir reçu la Dordogne à cinq tieues de Bordeaux, elle se trouve groffie au point de porter les plus gros bâtimens : elle y prend le nom de Gironde, & va se jetter dans la mer vingt-deux lienes plus bas, à l'endroit où l'on a bâti la fameuse tour de Cordonan, qui sert de phare aux vaisseaux. La Garonne a quantité de ponts, qui la plupart sont de bois. Son cours est d'environ 140 lieues.

Ce fleuve procure une infinité de ressources à la province, & sa navigation est si avantageuse, qu'on peut dire qu'elle fait tout le commerce du Languedoc, des deux Guiennes & de tous les environs des Pyrénées, dont les denrées & les produits des manusactures passent à Bordeaux, & de-là chez l'étranger, tant par son moyen que par l'avantage qu'elle tire du canal de la jonction des deux mers.

GARRIGUES, bourg du bas Languedoc, diocèse de

Montpellier, parlement de Toulouse, intendance & recette de Montpellier. On n'y compte guère que soixante habitans.

Il y a auprès de ce lieu une forêt appellée Carrigue-

Clare, de 1180 arpens.

GARRIX ou GARRIS, bourg de la basse Navarre, à deux lieues au couchant de Saint-Palais; diocèse de Dax, parlement de Pau, intendance d'Ausch, recette du pays de Cize & châtellenie de Saint-Palais. On n'y compte guère plus de 280 habitans. C'est le ches-lieu d'une juris-diction où siège un lieutenant du bailli du pays de Mixte. Autresois cette paroisse sormoit une assez bonne ville, mais

qui aujourd'hui n'est plus qu'un petit bourg.

GARTEMPE ou CARTEMPE, petite rivière qui prend sa source dans le gouvernement général de la Marche, à environ deux lieues au midi de Gueret. Cette rivière traverse le milieu de la province, attose particulièrement la basse Marche, où elle reçoit le Vincou à sa gauche, audessous de Rancou: de-là elle entre dans le Poitou, où elle baigne les muss de Monmorillon & de Saint-Savin; puis elle entre dans la Touraine, où elle va se perdre dans la Creuse au-dessus de la Roche-Posay, après un cours de 40 à 45 lieues. Cette rivière ne porte que de petits batteaux.

GASCOGNE, province faisant partie du gouvernement militaire de la Guienne & de Gascogne. Cette province qui a pris son nom des Gascons, Vascons ou Vasques, peuples d'Espagne qui s'y sont introduits dans les sixième & septième siècles, malgré les François qui en avoient déja chassé les Visigoths; elle est quelquesois prise pour tout le pays compris entre la Garonne, les Pyrénées & l'Océan; & pour lors elle renferme à - peu - près l'ancienne Aquitaine, telle qu'elle a été décrite par Jules César. En ce sens cette province est composée du pays des Landes, des Basques, de la Chalosse, du comté de Bigorre, du Comminges, du Couserans & de l'Armagnac : il n'y manque , pour former l'ancienne Aquitaine, que le Bordelois qui est de la Guienne, & le gouvernement de Béarn & Navarre, qui a été démembré de le vraie Gascogne par des princes particuliers.

M iij

On donne aussi quelquesois à la Gascogne une moint dre étendue; c'est-à-dire que l'on n'entend par cette dénomination que les pays qui restèrent aux anciens ducs de Gascogne en propriété, après le démembrement d'une partie de leurs états. En ce sens elle ne rensermeroit que les pays des Landes, de Chalosse & le duché d'Albret.

Quoi qu'il en soit, la première étendue que nous avont indiquée, répond mieux à l'idée générale qu'on s'en forme communément, &'à ce qui portoit autrefois le nom

de Novempopulanie.

Les Gascons avoient été assez bien soumis aux rois de France jusqu'en l'an 714, qu'à l'exemple d'Eudes, duc d'Aquitaine, ils tentèrent d'en secouer le joug & de se tendre indépendans; mais Pépin & Charlemagne les soumirent à leur obéissance. Ils devinrent dans la suite partie du royaume d'Aquitaine, dont le siège étoit à Toulouse. Sur ces entresaites les Normands ravagèrent leur pays, dont ils détruissrent presque toutes les villes.

Quant aux vrais Gascons, originaires d'Espagne, ils tiennent un peu du caractère Espagnol. Au reste, ils ont généralement beaucoup d'esprit, & sont sins, sont

adroits & très-bons soldats.

On comprend quelquesois, mais très-improprement, sous le nom de Gascons, les peuples de la Guienne, du Languedoc, & très-souvent tous ceux des provinces métidionales de la France.

La capitale de la Gascogne est Ausch, qui l'est aussi de l'Armagnac: ses autres villes principales sont Basonne & Aire. Ses rivières les plus considérables sont la Garonne, le Gers, l'Adour & les Gaves.

La Gascogne ne produit que du seigle & du millet: elle fournit d'excellens pâturages, & le bétail qu'on y es-

graisse est d'un goût exquis.

GASCOGNE PROPRE (12), voyez Chalosse.

GASTINE, petir pays du bas Poitou, entre Fontens & Niort, dont le chef-lieu est Cramand, selon d'autres. Parthenay. Ce pays renserme environ soixante paroisse; mais il est très difficile de fixer ses limites.

GASTINES, paroisse de la basse Touraine, à une lieut

lu couchant d'hiver de Château Renaud, & à cinq vers le septentrion de Tours; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. On n'y compte guère que 250 habitans.

Il y a une abbaye commendataire d'hommes de l'ordre de faint Augustin, & de la réforme. Elle a été fondée en 1138 par Húgues, archevêque de Tours. Son prélat jouit de 3000 livres de revenu ou environ. La taxe en cour de Rome est de 50 florins.

GATINOIS (le), province dont une partie est incorporee dans l'Orléanois, & l'autre dans le gouvernement général de l'Isle-de-France. Elle est bornée au septentrion par le Hurepoix & la Brie Françoise; au levant, par le Sénonois & la Bourgogne; au midi, par le Nivernois & le Berry; au couchant, par l'Orléanois propre & le pays Chartrain. Elle a environ vingt lieues de long, sur douze dans sa plus grande largeur. Ses principales rivières sont la Seine, le Loing & l'Essonne. Le canal d'Orléans & celui de Briare y facilitent la navigation. Sa capitale est Montargis.

Cette province est abondante en excellens pâturages & en forêts. Ses beurres sont fort estimés & on y recueille le meilleur safran de la France. On y sait du vin qui, à ce que quelques-uns disent, devient excellent, lorsqu'il a été conservé en bouteille 70 ou 80 ans.

La partie de ce pays renfermée dans l'Orléanois, se nomme Gâtinois Orléanois. Voyez son article.

Celle qui fait partie du gouvernement général de l'Islede-France, se nomme Gâtinois François; c'est la moins considérable: elle peut avoir douze sieues de long, sur neuf dans sa plus grande largeur. Elle est bornée au couchant & au midi par l'autre partie; au levant, par le Sénonois; au septentrion, par la Seine ou la Brie Françoise. La capitale du Gâtinois François est Nemours: ses autres villes principales sont Melun, Château-Landon, Milly & Fontainebleau.

Les vignes croissent en abondance dans cette contrée, aussi bien que les noyers. Ses belles sorêts y entretienneme du gibier de toutes sortes; ses étangs & ses rivières n'y laissent pas manquer de poisson. Les grès à paver les

grands chemins, & les bois propres à bâtir, sont etast portés de-là à Paris & ailleurs par le canal de Briare, & par la rivière de Loing qui tombe dans la Seine,

GATINOIS-ORLÉANOIS (le) contrée qui fait la principale partie du gouvernement général de l'Orléanois au levant. Elle est bornée au couchant par le pays Chartrain, l'Orléanois proprement dit, & une partie du Berry; au septentrion, par le Hurepoix; au levant, par le Gâtinois François, le Sénonois, & une partie de la Bourgogne, & au midi par le Nivernois. Ce pays est de figure longue & fort inégale, parcequ'il se rétrécit beaucoup à Puiseaux, & un peu moins vis-à-vis de Briare, Il s'étend depuis le septentrion de l'Orléanois jusqu'à son midi, & en forme toute la partie du levant. On lui donne environ vingt lieues de long. Sa largeur est trop inégale pour pouvoir Etre évaluée. Ses principales rivières sont la Juisne, l'Essonne & le Loing. Il a deux canaux; celui de Briare & celui d'Orléans, Quantité de ruisseaux l'arrosent entre la fource de l'Essonne & Châtillon. La Loire le sépare du Berri depuis Gien jusqu'à Cône,

Ses villes font,

Montargis, cap. & gouv. Châtillon.

Etampes , gouy.

Château-Regnard

Saint-Amand.

Puiseaux.

Malesherbes,
Bois-commun.

Gien , gouy. Saint-Fargeau.

Bonny.

Lorris. Cône.

Boilne. Briare.

On y compte environ fix bourgs.

L'on recueille beaucoup de satran dans le Gâtinois Ortéanois, & dont il se fait un grand commerçe avec l'étranger, parceque c'est le plus estimé de France pour la qualité. Ses pâturages sont excellens. Pour ce qui est des bois, il n'y a, pour ainsi dire, que la forêt de Montargis; mais elle est considérable.

GAUBREDE, village du Rouergue, diocèse de Leise toure, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, élection de Lomagne. On n'y compte guêre que trente habitans. C'est un bénésice de l'ordre de Malthe, qui est membre de la commanderie de Saint-Gorsiech. Son titulaire jouit de 6000 livres de rente ou environ.

GAUDENS, paroisse de la Gascogne, au pays des quatre Valtées, dans le Comminge, à deux lieues au couchant d'hiver de Saint-Bertrand; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, recette des quatre Valtées. On y compte environ 380 habitans. C'est le siège d'une justice royale.

GAUDONVILLE, bourg du bas Armagnac, au pays de Lomagne ou comté de Gaure, à cinq lieues vers le levant de Leictoure; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, élection de Lomagne. On n'y compte guère que 200 habitans. Ce lieu est l'un des quatre sièges de la judicature ou justice royale de Lo-

magne.

GAVE, nom synonyme de celui de rivière, dans le pays de Béarn. Les gaves ont tous leurs sources dans les Pyrénées, aux confins de l'Arragon, & leur rapidiré est cause qu'ils ne portent point de batteaux. Au reste, ces tivières sont très-poissonneuses; on y pêche des truites, des brochets, des saumons & des saumoneaux, qu'on appelle toquas, & qui sont d'un goût exquis. Les habitans des pays qu'arrosent ces gaves ont donné lieu au sobriquet de gavache, que les Espagnols donnent aux François. C'est chez eux un terme de mépris, dont ils ne se servent que quand ils sont en colère.

Le gave d'Aspe a deux sources; l'une au port d'Aragues (port signisse en Béarnois passage ou gorge entre les montagnes), & l'autre auprès de Sainte-Christine, sur les stontières de l'Arragon: de-là serpentant vers le septenttion, il reçoit les rivières d'Ansave & de Sanshese, qui se joignent auprès de Lescun; & continuant de traverser la vallée d'Aspe, qui lui donne son nom, il se charge de quelques ruisseaux, comme le Vert, la rivière de Bourdios, & arrive à Oléron, qu'il sépare de Sainte-Marie.

Le gave d'Ossau prend sa source au port d'Ossau, travessela vallée de ce nom du midi au septentrion, & arrive à Arudi; il circule & se détourne vers le couchant, puis vers le conchant d'hiver, pour arriver à Oléron, qu'il de pare de Marcadet. Au septentrion d'Oleron il rencontre le gave d'Aspe, avec lequel il se mêle: dès lors ces deux gaves perdent leurs noms particuliers & prennent celui de gave d'Oleron.

Le gave d'Oleron s'étant ainsi formé des gaves d'Aspe & d'Ossau, reçoit quelques autres rivières, telles que le Vest, la Lorune, le Jos; passe à Navarreins, reçoit l'Arancar; puis baigne Sauveterre, se grossit de la rivière de Soule, appellée le Suson, ou plutôt le Cesson, ensuite une autre rivière qui vient de Salliez; se joint ensin à Sordes au gave de Pau, avec lequel il se jette dans l'Adour.

Le gave de Pau a plusieurs sources dans les Pyrénées, sur les frontières d'Espagne. La principale est au port de Vic, aux environs de Gabernie: une autre se trouve auprès de Notre-Dame de Heas, & une troissème vient de la gauche. Ce gave reçoit auprès de Luz le ruisseau de Barèges, & continuant sa course vers le septentrion, il traverse la vallée de Lavedan, se replie ensuite vers le couchant d'été au dessus de Villelongue; s'enfle d'une rivière qui vient du port de Cautères, & plus loin d'une autre; puis traversant le val d'Azun, reçoit en passant le torrent de Bun: s'étant encore gross de quelques ruisseaux, il se détourne vers le septentrion jusqu'à Lourde; de-là il dirige son cours vers le couchant, & passe auprès de Peirouse, se gonste de quelques autres ruisseaux, passe à Nay, & forme plusieurs îles au-dessus de Pau, où il reçoit la Gourgue, qui vient de Pontac; forme encore plusieurs îles avant de recevoir la Blaisse, puis le Lau, arrose Orthez, Belloc & la Hontan; arrive à Sordes, où il se joint avet le gave d'Oleron, à six lieues au-dessous d'Orthez, & douze au-dessous de Pau.

Depuis long-temps on avoit reconnu la quantité immense de bois qui couvrent les Pyrénées; mais nous avons toujours été privés des moyens de les faire descendre des montagnes & de les conduire jusqu'à la mer. Un citoyen respectable (M. Megret d'Etigny, actuellement intendant de Pau & de Béarn) vient de rendre depuis deux à trois ans les gaves navigables jusqu'à l'Adour; & par son intelligence, jointe à une activité infatigable, il est venu à bout de

ilre déscendre les bois dans les gaves jusqu'à l'Adour,

ui les porte à Baionne.

GAÛJAC, petite ville du pays des Landes, en Gascone, non loin de la rivière de Luny, à cinq lieues au leant d'hiver de Dax; diocèse de cette ville, parlement de sordeaux, intendance d'Ausch, & élection des Landes, On n'y compte guère plus de 600 habitans. Son terroir est ablonneux, & cependant passablement fertile.

GAVRAY ou GAVREÝ, bourg avec titre de vicomté, dans le Cottentin, en basse Normandie, sur la rivière de Sienne, à quatre lieues au levant d'été de Grandville, & à environ pareille distance au midi de Coutances; chessieu d'un doyenné du diocèse de cette ville, le siège d'une letgenterie, parlement de Rouen, intendance de Caën & élection de Coutances. On y compte plus de 1000 habitans. Il s'y tient un grand marché tous les samedis & plusieurs soires par an, entr'autres une qui dure deux jours, & où il se sait un grand commerce de bestiaux, principalement pour les moutons.

Une grande partie des habitans de ce bourg sont chauderonniers ou sassiers; aussi le principal commerce de Gavray consiste-t-il en sas & en chauderons. Il se vend aussi une grande quantité de crin dans les environs, dont une bonne partie passe dans les autres provinces du royaume.

Le doyenné de Gavray ne comprend que treize pa-

toises.

GAURE, comté & pays du bas Armagnac, en Gascogne, borné au septentrion par le Condomois, au midi par le territoire d'Ausch, au couchant par une partie du Condomois & le territoire de Vic-Fezenzac. On lui donne six lieues de longueur, sur trois dans sa plus grande

largeur. Fleurance en est le chef-lieu.

Ce comté faisoit autresois partic de celui de Fezen2ac; aujourd'hui il fait partie du comté d'Armagnac. Ce
pays a eu ses seigneurs particuliers, dont les premiers
étoient cadets des comtes d'Armagnac, ensuite de la
maison de Casaubon, d'où il est revenu à la maison d'Atmagnac, & de-là à la maison d'Albret, avec les biens de
laquelle ce comté est ensin tombé à la couronne, & cagagé depuis au duc de Roquelaure.

GAVRE, bourg de la haute Bretagne, dans le come Nantois; diocèle & recette de cette ville, parlement intendance de Rennes, & le siège d'une maîtrise parté culière des eaux & forêts. Cette communauté n'est composée que d'environ 500 maisons.

GAY, paroisse de Champagne, dans la partie basse de la Brie Champenoise, à deux lieues de Sézanne; élection de cette ville, diocèse de Troyes, parlement de Paris, intendance de Châlons. On y compte 300 habitans.

Il y a un couvent de Bénédictins entouré d'eau, qui étoit considérable; mais il sut en partie ruiné par les Calvinistes en 1567, & il n'y reste plus aujourd'hui qu'un très-petit nombre de religieux, qui jouissent d'environ 5000 livres de rente.

GEAYE, bourg de la Saintonge, non loin de la Charante, à quatre lieues vers le septentrion de Saintes; diocèse & élection de cette ville; parlement de Bordeaux, élection de la Rochelle. On y compte environ 600 habi-

tans.

GEBWEILLER, petite ville de la haute Alface, avec un château sur un canal, non loin de Sultz, à une lieue au levant de Murbach, & à trois au couchant d'hiver de Colmar; diocèse de Bâle, conseil supérieur de Colmar & intendance d'Alsace, On y compte environ 1200 habitans. Il y a un monastère de Dominicains, autrement appellés Jacobins. Cette petite ville appartient à l'abbaye de Murbach; c'est pourquoi ses abbés saisoient autresois leur demeure dans le château de Gebweiller.

Le bailliage royal de cette ville renferme neuf paroiffes, y compris les seigneuries particulières de Lautenbach & de Lunthal, le bourg de Uffholt & la ville de Watt-

weiller.

GELISE (12), petite rivière de Gascogne ayant sa source dans l'Armagnac, auprès de Loupiac, d'où coulant vers le septentrion, & ensuite vers le couchant d'été, elle entre dans l'Eausan. Près d'Eause elle se replie vers le septentrion, puis au levant d'été. Au sortir de l'Eausan elle reçoit l'Iante, qui borde cette contrée au levant. Auprès de Pondenas elle se charge du Lauson, puis de la Losse à Audiran, & ensin se mêle avec la Baise à Lavardens, au-

arrose, comme on voit, une partie du bas Arma-, & divise le Condomois, en deux parties égales, du thant d'hiver au levant d'été.

ENDARMERIE DE FRANCE, cavalerie formant corps de troupes en dix compagnies d'un escadron cha-

a compagnie est composée d'un capitaine-lieutenant, n sous-lieutenant, d'un enseigne, d'un guidon, de six néchaux des logis, de trois brigadiers, trois sous-bridiers, un porte-étendart, trois souriers, quatre-vingt-re gendarmes, dont douze appointés & trois trommes,

Les six compagnies des chevaux-légers sont incorposchacune dans une compagnie de gendarmes dont elle me le nom. Voyez ce qui est dit de l'origine de la genmerie, à l'article MAISON DU ROI.

### Uniforme.

Habit, doublure & paremens rouges bordés d'argent; outons argentés; veste couleur de chamois, bordée, & outons argentés; manches en bottes & poches en travers alonnées d'argent; cocarde noire, &c.

#### Etat major de la Gendarmerie.

Major-inspecteur, major en second, deux aldes-maons, quatre sous-aides-majors, deux souriers-majors, un memier aumônier, un second aumônier & un timbalier.

## Appointemens & Solde.

| par a |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 9500  | 1.                                       |
| .6500 |                                          |
| .4000 |                                          |
| 300a  |                                          |
| 1230  |                                          |
| . 648 |                                          |
| . 540 |                                          |
|       | 9500<br>.6500<br>.4000<br>.3009<br>.1230 |

| e-                                            | •  |
|-----------------------------------------------|----|
| Fourier4                                      | 80 |
| Gendarme appointé                             | 78 |
| Gendarme                                      | 24 |
| Trompette                                     | 96 |
| Major-inspecteur                              | 00 |
| Major en second800                            |    |
| Chacun des deux aides-majors450               | ٥٥ |
| Chacun des deux premiers sous-aides-majors200 |    |
| Chacun des deux seconds sous-aides-majors 160 |    |
| Chacun des deux fouriers-majors               |    |
| Premier aumônier                              |    |
| Second aumônier72                             |    |
| Timbalian                                     |    |

Le major en second est subordonné au major-inspecteur: il a rang de sous-lieutenant du jour de son brevet & commande à tous les sous-lieutenans du corps. Les deu aides-majors sont subordonnés au major en second: ils es rang d'enseigne du jour de leur brevet, & commande à tous les enseignes du corps.

Les charges de capitaine-lieutenant sont fixées à 1,000 livres; celle de sous-lieutenant, à 120000 livres; celle d'enseigne & guidon des Ecossois, 80000 liv. & des au tres compagnies à 60000 liv. Les brevets de retenue per vent être de 80000 livres pour les capitaines-lieutena de 60000 livres pour les sous-lieutenant, & de 20000 vres pour les enseignes. Il n'en est point accordé aux g dons.

C'est le roi qui est seul capitaine de toutes les com onies de la gendarmerie.

Ce corps marche immédiatement après les compage d'ordonnance de la maison du roi; c'est par conséquent premier corps de la cavalerie proprement dite.

Par édit du mois de Mars 1720, les compagnies de sa réchaussées sont déclarées du corps de la gendarmes sous le commandement des maréchaux de France. A l'armée, la gendarmerie est commandée par celui ui fait les fonctions de brigadier de la gendarmerie. Après ni les capitaines des gardes commandent suivant leur ang, de même que les capitaines - lieutenans des gen-larmes.

### Compagnies de la Gendarmerie.

Première des gendarmes Ecosiois, créée en 1445. II. des gendarmes Anglois, créée en 1667. III. des gendarmes Bourguignons, créée en 1668. IV. des gendarmes de Flandre, créée en 1673. V. des gendarmes de la Reine, créée en 1660. VI. des gendarmes Dauphins, créée en 1666. VII. des gendarmes de Berri, créée en 1690. VIII. des gendarmes de Provence, créée en 1690. IX. des gendarmes d'Artois, créée en 1690. K. des gendarmes d'Orléans, créée en 1647.

GENDARMES DE LA GARDE, voyez Maison du Roi.

GÉNÉRAL D'ARMÉE, est l'officier général à la tête d'une armée, & qui la commande en chef,

Le mot généralissime a la même fignification, avec cette différence cependant qu'il semble avoir été imaginé pour en qualifier seulement les princes du sang, & pour les distinguer par ce titre d'un autre général qui n'est que gentilhomme; car il est d'ailleurs synonyme du terme général d'armée.

Général des galères, est l'officier qui commande tous les bâtimens qui portent voiles latines, & qui ne reconnoît de supérieur en mer que l'amiral. Il a une jurisdiction, une police navale indépendante de l'amirauté de France.

On entend par général des vivres, celui qui a l'infpedion sur tous les commis des vivres, & qui est chargé en chef de ce district.

GÉNÉRALITÉS: on appelle ainsi les districts ou départemens dans lesquels le royaume est divisé pour la perception des railles & autres droits du roi, en un mot, pour tout ce qui concerne la finance. Il y a un bureau ou charabre des trésoriers de France établie dans chaque dépattement qui a titre de généralité, pour en avoir la direction de pour la plus grande facilité de la régie des finances di tol.

La dénomination de généralité vient de ce que les tréforiers de France ajoutent à ce premier titre celui de gènéraux des finances. Ainsi une généralité est l'étendue de pays qui forme le ressort de la jurisdiction d'un bureat des sinances.

Les bureaux ou chambres des tresoriers de France généraux des sinances, sont tous sormés à-peu-près du même nombre d'officiers.

Chacune de ces jurisdictions est ordinairement composée d'un premier président, de quatre autres présidens,
de vingt-un trésoriers de France, qui en sont comme les
conseillers; de deux avocats du roi, d'un procureur du
roi & d'un gressier en chef, sans compter un certain nombre d'huissiers. Au reste, on trouvera à chaque articie des
villes où il y a un de ces bureaux, le nombre des juges
dont il est composé. Voyez Trésoriers de France généraux
des sinances.

Les receveurs des domaines, & plusieurs autres officiers, ont droit d'entrée & de séance, & font corps avec

la compagnie qui compose chaque bureau.

Les tréforiers de France connoissent des réparations des maisons royales, de celles des ponts & chaussées & autres ouvrages publics; en un mot, ils examinent les états de finances & les comptes par un bref état. On leur adresse les lettres d'annoblissement, légitimation, &c. celles des dons, pensions, & autres qui concernent le domaine du roi. C'est aux trésoriers de France que sont adressées les commissions pour la répartition & la levée des tailles, afin qu'ils y mettent leur attache.

Ils ont séance & voix délibérative dans les chambres des comptes & cours des aides, & ils jouissent des mêmes prérogatives & privilèges que les officiers commensaux de

**la m**aison du roi.

Les jugemens qui émanent des trésoriers de France, ne s'inscrivent que comme des sentences, n'y 2yant que les cours supérieures qui aient le droit de rendre des arrêts

Digitized by Google

On appelle grands bareaux des finances, ceux qui sont omposés d'un plus grand nombre d'officiers, & petits bueaux, ceux qui sont composés d'un moindre nombre:

Il y a dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances; auxquels les receveurs particuliers & receveurs des tailles des pays d'élection remettent les deniers de leur recette. Ces derniers sont aussi au nombre de deux dans chaque arrondissement de recette. Voyez receveurs des tailles & receveurs particuliers.

Les receveurs généraux des finances dont nous venons de parler, n'ont rien de commun avec les receveurs généraux des fermes unies, ceux du clergé, &c. ils forment un corps d'officiers de finance tout-à-fair séparé: leurs fonds sont directement versés dans le trésor royal. Voyez

receveurs généraux.

Outre les receveurs généraux; & plusieurs autres officiers pour la régie des droits des fermes; pour le payement & l'examen des dépenses concernant le service militaire, tels que l'artillerie, le génie, les fortifications, &c. il y a dans chaque généralité un intendant ou commifsaire départi, envoyé par le roi pour y connoître des affaires de justice & de finance qui concernent les intétêts du roi & du public dans tous les lieux de la généralité. C'est ce qui donne lien à la dénomination d'intendance, pour désigner le district d'un intendant; & ces deux mots, généralité, intendance, sont pris souvent l'un pour l'autte, quoiqu'ils n'aient rien de commun, attendu qu'il peut y avoir deux généralités dans une même intendance, comme en Languedoc, laquelle province n'a qu'un intendant, quoiqu'elle soit divisée en deux généralités, celle de Montpellier & celle de Toulouse.

Il y a d'ailleurs des départemens de finance qui n'ont point de bureau des trésoriers de France, mais un intendant seulement, tels que l'Assace, la Flandre Françoise, la Lorraine, & plusieurs autres provinces qu'on trouvera à la fin de la table des généralités. Ces derniers départemens doivent être appellés intendances, & non pas généralités; & c'est l'intendant, ou ses subdélégués en son nom, qui y connoissent des contestations qui surviennent sut le fait du domaine & sur celui des deniers royaux;

Tome III.

Les généralités du royamme ne sont pas toutes soit les généralités du royamme ne sont pas toutes soit sées de la même manière, pour la facilité des reparticulières.

Les unes sont partagées en un certain nombre d' tions, de on les nomme généralises des pays d'élect les autres comprennent des pays d'états, de sont sub sées en bailliages de recettes, en diocéses de recettes rigneries de recettes, en pays de villes abonnés, et cettes proprement dites, en gouvernemens, en disde villes, en subdélégations de en gouvernances. nomme les uns de ces demiers départemens généra des pays d'états; de les autres ne sont, à proprement let, que des intendances, attendu qu'il y a au non de ces derniers districts quelques provinces qui n qu'un intendant, sans bureau de sinances; de elles ne s' vent être regardées, comme nous venous de le dire p haut, que comme des départemens d'intendance.

On compte vingt généralités des pays d'élection dans deux on trois desquelles il se trouve quelques e tricts qui ne sont pas pays d'élections, tels que celle d'miens, où l'on compte quatre gouvernemens outre les életions; & celle d'Ausch, où l'on compte ; pays d'états pays & villes abonnés. Il y a pareillement des généralis de pays d'états où l'on trouve des élections: telle est généralisé de Dijon, qui renserme quatre élections.



## TABLĒ

# DES GÉNÉRALITÉS ET INTENDANCES,

à-peu-près selle que la donne M. Expilit.

| GENÉRALITÉS<br>des<br>mys d'élections. | ELECTIONS.                                           | PROVINCES.                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alençon:                               | 8 élections                                          | · ·                                                          |
| AMIENS                                 | 6 élections                                          | en Picardie.                                                 |
| AUSCH                                  | s élections<br>5 pays d'états<br>9 pays & vil. abon. | en Gascogne:                                                 |
| BORDEAUX                               | s élections,                                         | en Guienne & Gascogne:                                       |
| BOURGES                                | s élections  t élection  t élection                  | en Bourbonnois.                                              |
| CAEN                                   | élections                                            | en basse Normandit:                                          |
| CHALONS                                | 12 élections                                         | en Champagne.                                                |
| GRENOBLE                               | é élections                                          | dans le Dauphiné;                                            |
| LINOGES                                | ; élection                                           | dans la Marche.                                              |
| kyon                                   | 3 élections                                          | dans le Lyonnois propre,<br>dans le Forêt.<br>en Beaujolois. |
| MONTAUBAN                              | 3 élections                                          | en Quercy. en Rouergue. N i)                                 |

| GÉNÉRALITÉS<br>2¢s<br>pays d'élections | ELECTIONS.                                                  | PROVINCES.                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moulins                                | 3 élections 2 élections 1 élection 1 élection               | en Nivernois<br>dans la Marché.                     |
| Caléans                                | élections                                                   |                                                     |
| Paris                                  | 3 élections 5 élections 5 élections 3 élections 3 élections | en Champagne.<br>en Gâtinois.                       |
| POITHERS                               | 9 élections                                                 | en Poiton,<br>en Auvergne                           |
| ROCHELLE (la).                         | 1 élection 3 élections 1 élection                           | au pays d'Aunis.<br>en Saintonge.<br>en Angonmois.  |
| ROUEN                                  |                                                             | en haute Normandie.<br>au Vexin François.           |
| Soissons                               |                                                             | dans la haute Picardie.<br>dans la Brie Champenoife |

| FÉNÉRALITÉS<br>des<br>paya d'élections. |                                     | PROVINCES;              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Fours                                   | 4 élections 2 élections 6 élections | en Poitou.<br>en Anjou. |

Ce qui fait en tout cent foixante-quinze élections, quatre gouvernemens, cinq pays d'états, neuf pays & villes abonnés compris dans les vingt génétalités.

| GÉNÉRAZITÉS<br>des pays d'états<br>& autres. | DISTRICTS; DE RECETTE.                                                                                    | PROVINCES.                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ADL                                          | 23 vigueries ou rec.  1 recette de la val- lée de Barcelonn.  2 rec. des terr. adj.  1 rec. de Marfeille. | Proyence.                                        |
| Вијон                                        | 19 baill, ou recett.                                                                                      | Bourgogne, Bresse, Bugey, Vairomey & pays de Gen |
| MONTPELLIER                                  | 12 dioc. ou recet.                                                                                        | Languedoc.                                       |
| RENNES                                       | 9 dioc. ou recet.                                                                                         | Bretagne.                                        |
| Metz                                         | to dioc, ou recet.                                                                                        | Languedoc.<br>pour tout le pays Messin           |

Nota. Cette dernière genéralité n'est pas un pays d'états, & les département de finances qui suivent ne sont que des intendances.

Nij

| INTENDANCES des pays d'états & autres. | DISTRICTS DE RECETTES.                      | PROVINCES.                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Дезансон                               | 14 baill. ou recent                         | Franche-Comté,            |
| Č                                      | ro fubdélégations                           | Flandre Maritimes         |
|                                        | 3 subdélégations                            | Flandre Wallonne.         |
| Fritz                                  | 1 gouvernance, 9 bailliages                 | Artois,                   |
| <b>*</b>                               | 26 bailliages                               | Lorraine.                 |
| -UAAAINE.,,,,,,                        | ro bailliages                               | l e                       |
| MAUBRUGE OU SALENCIENNES.              | prevôtés ou rec.  gouver. ou rec.           | Hainaut.                  |
| 6                                      | 3 vigueries ou rec                          | Rouffillon.               |
| PERPIGNAN                              | r recerte                                   |                           |
| 1                                      | r recette                                   |                           |
| STRASBOURG OF                          | 6 distr. de villes.<br>15 baill. ou recett. | I                         |
| ALSACE*                                | 7 distr. de villes,<br>39 baill. ou recett. | } basse Alface & Sundgam. |
| TREVOUX                                | 12 châtell. ou rec.                         | Principanté de Dombes.    |

Ce qui fait en tout vingt - six généralités, dont vingt sont pays d'élections, cinq pays d'états, & une qui n'ek

<sup>\*</sup> Nota. Les réceveurs particulters de cette province versent les de pleus de leurs recettes dans la caisse des receveurs généraux de la généralité de Metz, sans cependant que le bureau des trésoriers de France, généraux des sinances de ce département, connoissent de contestations qui surviennent sur le fait du domaine de sur celui des denters royaux, attendu que la connoissance en est réservée à l'intendant de la province, & les appellations de ses jugemens portées 48 eonseil détat.

ni pays d'élections ni pays d'états, & sept intendances, en tout trente-trois départemens de finance, pour lesquel s il y a trente-deux intendans, attendu qu'il n'y en a qu'un pour les deux généralités du Languedoc.

D'après les détails que nous venons de donner, on pourra aisément évaluer combien il y a d'officiers de fi-

nance employés dans les trente-trois départemens.

GENEST, bourg de l'Avranchin, dans la basse Normandie, sur un ruisseau, au bord de la Grève, à trois lieues au couchant d'Avranches; diocèse & élection d'Avranches, parlement de Rouen, intendance de Caën, sergenterie du Hérault. On y compte 450 habitans. Il s'y sait

beaucoup de sel.

GENESTON, village de la haute Bretagne, avec une abbaye de l'ordre de saint Augustin, de la congrégation résormée de France; diocèse & recette de Nantes, parlement & intendance de Rennes; à environ quatre lieues au midi de Nantes; au levant du lac de Grandlieu, sur la rive droite de la rivière de Boulogne. On y compte 150 habitams. Son abbaye a été sondée en 1163: elle est en commende, & vaut 1200 liv. à celui qui en est pourvu par se roi. Elle n'est posint taxée.

GENETAY, maison de plaisance du Vexin Normand L dans la haute Normandie, non loin de la tive droite de la Seine, & à une liene au couchant d'hiver de Rouen, On y admire, entr'autres choses, la cour qui précède la façade du corps du logis. Elle est remarquable par les échos variés que l'on y entend, lorsque quelqu'un y chante on y parle; & ces échos ont cela de particulier, que celui qui les produit ne les entend pas, mais seulement sa voix; les autres au contraire n'entendent que l'écho, qui varie pour eux d'une manière surprenante. Selon les différens endroits où ils se placent dans la cour, l'écho se fait entendre près ou loin, plus ou moins haut, à droite ou & ganche, simple ou double, & quelquefois multiplié à l'infini. Ces effets finguliers viennent de la construction ovale ou circulaire du mur qui environne cette cour. Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, ann. 1692

GÉNIE. On entend par ce mot la écience qui a pour objet le dessein, la construction, l'hydraulique, la désente N iv

& l'attaque de tout ouvrage de fortification. Les is nieurs ou officiers du génie sont les surintendans des su sications, le commissaire général, plusieurs directer les ingénieurs en ches ou en second; les inspecteurs, seurs, entrepreneurs, &c. Voyez INGÉNIEURS.

GENILLÉ, bourg de la haute Touraine, à une li vers le septentrion de Loches; élection de cette ville, a cèse intendance de Tours, parlement de Paris. Or compte environ 1400 habitans, La paroisse de ce lest à la collation du chapitre de la métropolitaine.

GENISSAC, bourg du Rotdelois en Guienne, entre Garonne & la Dordogne; diocèle, Parlement, intendar & élection de Bordeaux. On y compte environ 1200 l birans.

GENITS, boutg du haut Limosin, à environ neuf lier au couchant d'été de Brives; élection de cette ville, pa lement de Bordeaux, diocèse & intendance de Limpg

On y compte environ 1500 habitans.

GENLIS, bourg du Noyonnois, avec titre de marque fat, dans la haute Picardie & au gouvernement génér de l'Isle de France, sur la route de Chauny à S. Que am, à deux lieues au couchant d'hiver de la Fère, & trois vers le levant d'été de Noyon; diocèse & élection dette ville, parlement de Paris, intendance de Soisson On y compte environ 600 habitans. Il y a une abbay commendataire de Prémontrés, dont le prélat jouit de 2000 livres de rente ou environ. Elle n'est point taxée.

GENNE, bourg ou petite ville du pays des Landes en Gascogne, non loin de la rivière de Bas, à deux lieut au couchant d'hiver de la rivière d'Aire, à environ treiz lieues vers le levant de Dax; diocése d'Aire, parlemer de Bordeaux, intendance d'Ausch, élection des Landes

On y compte 2500 habitans,

GENNES (Saint-Ensèbe de), beurg du bas Anjou dans le Saumurois, sur la rive gauche de la Loire, à troi lieues au couchant d'hiver de Saumur, & à six au levan d'hiver d'Angers; diocèse de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours, élection de Saumur. On peompte 100 habitans.

GENNES (Saint-Véterin de Gennes), bourg du bas on, dans le Saumurois, sur la Loire, à environ un un de lieue de Saint-Eusèbe de Germes; diocèse d'Ann, parlement de Paris, intendance de Tours, élection Saumur. On v compte près de 600 habitans.

GENOUILHAC, petite ville dans le bas Languedoc, occie & recette d'Uses, parlement de Toulouse, généralité : Montpellier, intendance de Languedoc, On n'y comp-

guère plus de 1200 habitans.

Cette ville est située dans les montagnes, à environ

cuflieues au couchant d'été d'Uzès.

GENOUILLÉ, bourg du haut Poitou, à une lieue au udi de Civray, à quelque distance de la rive gauche de Charente, & à environ douze lieues au midi de Poies; diocèse, intendance & élection de cette ville, parment de Paris, arrondissement de Civray. On y compte oo habitans.

GENOUILLÉ, bourg de la Saintonge, à quatre lieues ers le couchant de Saint-Jean-d'Angély; diocèse de Sain-8, parlement de Bordeaux, intendance de la Rochelle, lestion de Saint-Jean-d'Angély. On y compte environ

1000 habitans.

GENOUILLY, bourg du bas Berri, entre Meneton & Graçay,, & à une lieue de la rive gauche du Cher; dioesse & intendance de Bourges, parlement de Paris, élecnon d'Issoudun. On y compte environ 800 habitans. Ce bourg sut donné en 1404 par Jean, duc de Berri,

in chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges.

GENS DU ROI: ce sont les officiers de judicature établis dans les cours supérieures, telles que les parlemens, chambres des comptes, cours des aides; & dans les autres sièges royaux subalternes, tels que les présidiaux, sénéchaustes, bailliages, &c., pour veiller aux intérêts du public, qui sont ceux du roi, poursuivre les punitions des ctiminels, lors même qu'il n'y a point de partie civile, & requérir l'intérêt du public, lorsqu'il y a lieu. Les avocats & les procureurs généraux sont les officiers chargés de ce ministère dans les tribunaux supérieurs; mais dans les jurisdictions inférieures, ce sont les avocats & procureurs du roi.

& l'artaque de tout ouvrage de fortification nieurs ou officiers du génie font les furinten da fications, le commissaire général, plusieurs les ingénieurs en chef ou en second; les inspécurs, entrepreseurs, &c. Voyez INGÉNIEU

GENILLE, bourg de la haute Touraine vers le seprentrion de Loches; élection de ce cèse intendance de Tours, parlement de compte environ 1400 habitans. La paroi est à la collation du chapitre de la mét Tours.

GENISSAC, bourg du Botdelois en Gu Garonne & la Dordogne; diocèfe, Parlem & élection de Bordeaux. On y compte en bitans.

GENITS, boutg du haut Limofin, à en au couchant d'éré de Brives; élection de lement de Botdeaux, diocèfe & intenda On y compte environ 1500 habitans.

GENLIS, bourg du Noyonnois, avec fat, dans la haute Picardie et au gouve de l'Isle de France, sur la route de Crin, à deux lieues au couchant d'hiver trois vers le levant d'été de Noyon; diocette ville, parlement de Paris, intend On y compte environ 600 habitans. I commendataire de Prémontrés, dont 2000 livres de rente ou environ. Elle n'

GENNE, bourg ou petite ville du jen Gascogne, non loin de la rivière de la couchant d'hiver de la rivière d'Aire lieues vers le levant de Dax; diocése d de Bordeaux, intendance d'Ausch, élecon y compte 2500 habitans.

GENNES (Saint-Enfèbe de), bourg dans le Saumurois, fur la zive gauche de lieues au couchant d'hiver de Saumur, é d'hiver d'Angers; diocèfe de cette ville, p intendance de Tours, élection de

te 100 habitans



a cidre, &c. cenre dans le d'ouvrages. Picardie, dans pouvernement Tion de Beaule est fituée fur Beauvais & à 437; les Frant autrefois une us qu'un bourg

te terre des hérberoy, & l'ont collégiale fous tre est composé e plusieurs beaux la ville depuis le du lendemain. te du temps.

oujours maintenus égitime fouverain, ne voulut pas que présentoit : Il n'y a ce grand roi.

orraine, diocese de able qui a titre de me générale de Lorla Mortagne, qui la s de Lunéville, trois se paroissiale est dehapitre de S. George du prieuré de S. Uri, & dont il reste ena encore un couvent n de filles de la Con-

dans le district de adataire de Romont,

On comprend aussi fous cette dénomination les substituts des procureurs généraux & des procureurs du roi, parce qu'en bien des occasions ils font les mêmes fonctions on cux.

GENSSAC, bourg du Bazadois, en Guienne, à quelque distance de la rive gauche de la Dordogne, & à cinq lieues au levant d'hiver de Libourne; diocèle de Bazas, parlement & intendance de Bordeaux, élection de Condom. On y compte soo habitans. C'est le chef-lieu d'une jurisdiction du même nom.

GENTILHOMME, est un noble d'extraction, par opposition à celui qui est annobli par charge on let-

tres du prince. Voyez Noblesse.

GENTILSHOMMES DE LA CHAMBRE (premiers); ce sont quatre seigneurs qui font partie de la maison domestique du toi : ils servent par quartier auprès du roi. Entr'autres fonctions, en l'absence des princes du sang & du premier chambellan', ils donnent la chemise au roi, & désignent à l'huissier de la chambre les personnes qui peuvent entrer. Ce sont eux qui ont la police des spectacles de Paris, qui dirigent & commandent les réjouissances & fêtes publiques. Voyez MENUS-PLAISIRS.

Il y a quarante-huit autres gentilshommes, que l'on appelle gentilshommes ordinaires de la maison du roi. Îls servent par quartier auprès de la personne du roi. Ce sont eux qui reçoivent & portent les ordres de Sa Majesté.

Il y a encore deux cents gentilshommes dits au bec de corbin. Ils marchent à pied deux à deux devant le roi

dans les grandes cérémonies.

GER, bourg de la basse Normandie, diocèse d'Avranches, parlement de Rouen, intendance de Caen, paroisse & élection de Mortain. Il y a plus de 1800 habitans, & une manufacture de tuyaux de terre propres pour conduire des fontaines & pour faire des jets d'eau. Ils sont tomposés d'une terre excellente, & la cuisson en est parfaire. Le temps ne les altère en aucune façon. Les eaux n'y contractent point d'odeur désagréable, ni de qualité vicieuse, comme dans le fer ou dans le bois. On y fait aussi toutes sortes de pots & de vaisseaux propres aux travaux des chymistes & des apothicaires, & des bouteilles

qui télistent à la plus vive fermentation du cidre, &c. Cette manufacture n'est pas la seule en ce genre dans le canton; mais c'est celle où l'on fait le plus d'ouvrages.

GERBEROY, petite ville de la haute Picardie, dans le Beauvoisis, avec titre de vidamie, au gouvernement général de l'Isle-de-France; diocèse & élection de Beauvais, parlement & intendance de Paris. Elle est située sur une haute montagne, à quatre lieues de Beauvais & à vingt de Paris. Les Anglois la prirent en 1437; les François la reprirent d'assaut en 1449. C'étoit autrefois une bonne ville; mais aujourd'hui ce n'est plus qu'un bourg habité par moins de 400 personnes.

Les évêques de Beauvais ont acquis cette terre des héritiers du dernier seigneur vidame de Gerberoy, & l'ont réunie à leur domaine. Il y a une église collégiale sous l'invocation de saint Pierre, dont le chapitre est composé d'un doyen & de dix chanoines. Il jouit de plusieurs beaux privilèges, & entr'autres de la justice de la ville depuis le 28 Juin à midi jusqu'à pareille heure du lendemain. Cette justice appartient à l'évêque le reste du temps.

Les habitans de Gerberoy se sont toujours maintenus dans une si grande sidélité pour leur légitime souverain, que le bon roi Henri IV, en y passant, ne voulut pas que son échanson goutat le vin qu'on lui présentoit: Il n'y a rien à craindre ici pour nous, disoit ce grand roi,

GERBEVILLER, petite ville de Lorraine, diocèle de Toul, chef-lieu d'une terre considérable qui a titre de marquisat, avec prevôté sous la coutume générale de Lorraine. Sa situation est à gauche de la Mortagne, qui la sépare de son fauxbourg à deux lieues de Lunéville, trois de Rozières & de Charmes. Son église paroissiale est dédiée sous le nom de saint Pierre. Le chapitre de S. George de Nancy nomme à la cure, à cause du prieuré de S. Urbain de Gerbeviller qui lui a été uni, & dont il reste encore quelques vestiges. Gerbeviller a encore un couvent de Carmes Déchaussés, & une maison de filles de la Congrégation.

A demi-lieue de Gerbeviller, & dans le district de son marquisat, est le prieuré commendataire de Romont,

ordre de saint Benoît.

GERGEAU ou JARGEAU, petite ville de l'Oricanois proprement dit, & gouvernement de place du gouvernement général de l'Orléanois; diocèfe, intendance & élection d'Orléans, parlement de Paris, sur la rive gauche de la Loire, à environ cinq lieues au levant d'Orléans. On y compte à-peu-près 1100 habitans. Il y a une collégizle dont le chapitre est composé d'un doyen, d'un chantre & de huit chanolnes. Cette ville a un pont confidérable sur la Loire, lequel conduit à Saint-Denis qui est sur l'autre rive. Elle est renommée par deux sièges qu'elle essuya dans le quinzième siècle. Le premier sut formé par les Anglois en 1420; & l'autre l'année suivante, par Jean, premier du nom, duc d'Alençon, qui prit cette ville d'assaut. Le comte de Suffolck, & plusieurs autres chefs des Anglois, y étoient. C'est la patrie des trois frères Gaignières, qui, quoique de basse naissance, s'élevèrent pat leur mérite, dans le dernier siècle, aux premiers honneurs de la guerre; &, ce qui est plus glorieux pour eux, ne méconnurent jamais leurs parens, quelque pauvres qu'ils fussent.

GERIN, dans le bas Armagnac, diocèle d'Aulch, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, élection de Rivière-Verdun. On y compte environ 1100 habitans.

GERMIGNAC, bourg de la Saintonge, fitué entre deux petites rivières, à trois lieues vers le midi de Cognac; diocèse & élection de Saintes, parlement de Bordeaux, intendance de la Rochelle. On y compte environ 700 habitans.

GERS ou GIERS (te), rivière de Gascogne: effe prend sa source dans le Nebouzan, à quatre lieues an couchant d'éré de Saint-Bertrand de Comminges, passe Castelnau deMagnoac, à Masseoube, à Auseh, à Fleurance & à Leictoure : en un mot, elle traverse tout le comit d'Armagnae du midi au septentrion, & divise cette province en deux parties à-peu-près égales, aussi-bien que le pays d'Astarac.

Elle traverse encore la Lomagne, d'où elle va se jettet dans la Garonne à deux lieues au-dessus d'Agen. Son cons est d'environ trente lieues.

GERVESB, petite fle du Rhône, fituée entre Bet

caire & Tarascon. C'est dans cette île que les comtes de Toulouse & de Provence faisoient ordinairement leurs entrevues pour les différends qui s'élevoient entr'eux.

GERZAT, bourg de la basse Auvergne, au pays de Limagne; diocèse de Clermont, parlement de Paris, intendance de Riom, élection de Clermont. On y compte

environ 2300 habitans.

La terre & seigneurie de Gerzat appartient à la maicon de Bouillon.

GESNES & SAINT-AIGNAN, bourg du haut Anjou, fur la route de Château-Gontier à Sablé, à deux lieues au levant de la première ville; diocèle d'Angers, parlement de Paris, intendance de Tours & élection de Château-Gontier. On y compte près de 1200 habitans.

GEVAUDAN (le), pays des Cévennes, au gouvernement général du Languedoc, dans la partie basse de cette province. Ce petit pays est borné au septentrion par l'Auvergne, au levant par le Velay & le Vivarais, au midi par

le diocèse d'Alais, & au couchant par le Rouergue.

La rivière de Lot le divise en haut & bas Gévaudan. La première partie est située vers le midi, dans les montagnes des Cévennes, & l'autre vers le septentrion, du côté de l'Auvergne. Les autres rivières du pays sont la Trueyre, le Tarn, l'Allier, & plusieurs autres moins considérables. Toutes ces rivières, aussi-bien que le Lot, y prennent leur source. Le Gévaudan peut avoir vingt lieues dans sa plus grande longueur, sur environ quinze de largeur. Mende

en est la capitale.

Dès le temps des Romains, les peuples du Gévaudan ont été distribués par Auguste sous l'Aquitaine, & ils ont de tous les temps dépendu, pour le spirituel, de la métropole de Bourges, jusqu'à nos jours qu'ils ont été soumis à la nouvelle métropole d'Alby. L'ancienne capitale nommée Javouls, qui étoit aussi le siège de leur évêque, ayant été détruite par Crocus, roi des Allemands, le siège épiscopal sut transséré à Mende, qui devint la nouvelle capitale du pays. Les autres villes remarquables sont Flotae, Ispagnae, Langone, le Malsieu & Marvejols.

Les Visigoths qui s'étoient emparés de ce pays à la désadence de l'empire, en furent chasses à leur tour par Clovis. Ce pays eut ensuite ses comtes particuliers, qui en faisoient hommage à l'évêque de Mende, auquel le roi Philippe-le-Bel accorda, vers l'an 1306; le titre de comte du Gévaudan, pour lui & ses successeurs, & lui donna la moitié de la ville.

C'est de-là que le bailliage de ce pays est toujours en partage entre le roi & l'évêque de Mende, & qu'on y rend la justice alternativement en leur nom. Elle se rend pour le roi à Marvejols, & pour l'évêque à Mende,

Au reste, le Gévaudan est un pays couvert de montagnes & sort stérile; ce qui a toujours sorcé les habitans de chercher leur vie ailleurs par leur travail. Ils vont en Espagne pour y être journaliers, & on leur y donne le nom de Gavatcho, sobriquet qui est resté en Espagne aux François qui y vont travailler aux ouvrages pénibles. Ceux des habitans qui restent dans le pays, suppléent par leur industrie à l'ingratitude de leur sol: ils s'occupent à sabriquer des cadis, des serges, & plusieurs autres petites étosses qui leur sont un gain sûr, attendu que leur manusactures sont entretenues par les marchands de Mende & de Saint-Léger, qui sont teindre ces étosses, & en sournissent l'Allemagne, l'Italie, particulièrement l'île de Malthe, & même la Turquie.

On trouve dans le Gévaudan plusieurs catrières de

lais.

GEX, ville capitale des pays & baronie de même nom; diocèse de Genève, parlement & intendance de Dijon. Cette ville est stuée au pied du mont Jura, sur le torrent de Jornant, qui y est chargé d'un pont. Elle est à présent composée de trois parties. La première, sur une hauteur à l'occident, occupe l'endroit où étoit un château fort & considérable: la seconde, fermée au couchant de quelques restes d'anciennes murailles, & de tous les autres côtés par des clôtures de jardins particuliers, est proprement la ville de Gex: la troissème est au nord du château; on l'appelle Gex la vieille.

C'est un gouvernement de place sous le gouvernement

général & militaire de Bourgogne.

Le gouvernement civil pour l'administration de la justice, consiste en un bailliage, composé d'un bailli d'épée, le ses lieutenans civil & criminel, &c. pourvus par le oi, sur la nomination de S. A. S. M. le comte de la Marche, seigneur engagiste. La châtellenie ne connoît que des causes où il s'agit de sommes qui n'excèdent passivante livres. Le corps de ville n'a plus que deux syndics qui sont électifs. Ses autres officiers sont pourvus en titre. I y a de plus maréchaussée, grenier à sel, subdésegation & mairie qui a la police.

L'église de S. Pierre & de S. Paul est la seule paroisse qu'il y ait. On compte quatre couvens à Gex, qui sont ceux des Carmes, des Capucins, des Ursulines & des silles de la Propagation. Cette dernière maison; établie en 1681, ne subsiste que par les biensaits du roi. On y élève un grand nombre de filles nouvellement converties. On y voir aussi un établissement de sœurs de la Charité, dites Sœurs grises, qui desservent apparemment l'hôpital, lequel est fort pauvre; il y a aussi un petit collège.

A l'égard du commerce, cette ville n'a que quelques

tanneurs & autres ouvriers.

Gex est à quarre lieues de Genève, & à quatre-vingtdix de Paris.

Le pays de Gex n'a rien d'important que le pas ou passage de l'Ecluse, autrement dit de la Cluse, qui désend
l'entrée du Bugey & de la Bresse par un sort creusé dans le
roc, qui fait partie du mont Jura, escarpé en cet endroit, & borné par le Rhône qui coule au pied. Son commerce se fait avec Genêve, & consiste en fromages trèsestimés, un peu de vin & de charbon. Le peuple vir de
châtaignes quatre mois de l'année. Le Rhône qui cotoie
le pays de Gex, n'y est navigable en aucun endroit. Ses
cures peuvent aller au nombre de vingt-cinq ou vingt-six,
presque toutes du diocèse de Genève, & à portion congrue.

GHYVELDE, paroisse de la Flandre Maritime, près de la grande Moëre, à environ une lieue de la mer, eptre Furnes & Dunkerque; diocèse d'Ypres, parlement de Douay, intendance & subdéségation de Bergues. On, y compte environ 500 habitans. Une partie de ce lieu est de la recette de Dunkerque.

GIAT, bourg du Franc-Alleu, au pays de Combrailles,

fous le gouvernement général de l'Auvergne, à une lieu vers le levant de Croc; diocèse de Clermont, parlemen de Paris, intendance & élection de Riom. On y comptention 1000 habitans.

GIEN, ville du Gâtinois Orléanois, avec titre de com té, & gouvernement de place du gouvernement généra de l'Orléanois; diocèse d'Auxerre, parlement de Paris, in tendance d'Orléans, ches-lieu d'une élection, siège d'un prevôté; d'un bailliage, d'une justice royale non ressor tissante, d'un grenier à sel & d'une maréchaussée. Elle et située sur la rive droite de la Loire, à trois lieues au cou chant d'été de Briare, à vingt entre le midi & le levan d'Orléans, & à trente-quatre de Paris; au vingtième dé gré de longit. & au quarante septième de lat. Route pou Paris: par Montargis, Nemours, Corbeil. On y comprension 4260 habitans.

Il y a une église collégiale dont le chapitre est compos d'un chantre & de neuf chanoines; un couvent de Cor

deliers, un de Capucins & un de Minimus.

Glen est agréable par la belle vue qu'elle offre: elle un beau pont sur la Loire. Il y a des fabriques d'étamines de serges drapées, de strémières, de bonneterie & de ba drapés. On y apporte d'Orléans des draps & des drogues Cette ville a trois soires par an: il y en a une qui com mence le second lundi de carême, & dure huit jours, on l nomme le cours de Gien.

Son élection renferme 74 paroisses.

GIER (le), rivière du Lyonnois qui prend sa some dans le mont Pila, passe à Saint-Chamond, à Rived Gier, à Saint-Romain de Gier, & se jette dans le Rhôm un peu au dessus de Givors, après un cours d'environ se lieues. On prétend que ses eaux roulent quelques pailleur d'or.

GIF & COURCELLES, paroisse de l'Isle - de-Frant proprement dite, sur l'Yvette, à deux bonnes lieues à midi de Versailles, & à quatre au couchant d'hiver de P ris; diocèse, parlement, intendance & élection de cer ville. On y compte environ 600 habitans. Il y a une à baye de Bénédictines qui jouit d'environ 12000 livres se rente. Elle a été sondée par Maurice, évêque de Paris.

**GIGNA** 

GIGNAC, petite ville du bas Languedoc, à cinq lieues vers le couchant de Montpellier; diocèse & recette de Béziers, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier & intendance de Languedoc. C'est le ches-lieu d'une viguerie. On y compte environ 2400 habitans.

Ce lien a droit d'entrer tous les ans, comme diocésain,

à l'assiette, ainsi qu'aux états de Languedoc.

GIGEAN, paroisse du bas Languedoc, sur la route de Montpellier à Béziers, à trois lieues au couchant d'hivet de la première ville; diocèse, recette & généralité de Montpellier, parlement de Toulouse, intendance de Languedoc. On y compte plus de 600 habitans. Il y a une abbave de filles de l'ordre de Cîteaux.

GIGNY, paroisse de Franche-Comté, sur le Surain, à trois lieues au couchant d'hiver d'Orgelet; bailliage & recette de cette ville, diocèse de Saint-Claude, parlement & intendance de Besançon. On y compte environ 500 habitans. Il y a un prieuré conventuel de Bénédictins qui

sont obligés de faire preuves de noblesse.

GIMBREDE, bourg de la Lomagne, dans le bas Armagnac, en Gascogne, à trois lieues au levant d'été de Leichoure; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, élection de Lomagne. On y compte

environ 1010 habitans.

GIMONE (12), dite Gimont sur la catte de Robert de Vaugondy, petite rivière de Gascogne ayant sa source dans le haut Armagnac, auprès de Gensan, dans le Magnoac, d'où coulant vers le levant d'été elle passe à Bologne, de-là dans le bas Cominges; & serpentant vers le septentrion, elle coule quelque temps entre cette province & l'Estarac qu'elle sépare : de là traversant l'Estarac, elle atrose Villefranche & Simorre, bourgs situés sur sa gauche; puis Saramon, ville & abbaye au-defius de laquelle elle s'accroît du ruisseau de Borgon, & plus bas de celui de la Lause : elle traverse ensuite Gimont, passe de-là à Touget, où elle reçoit la Marcaone; puis entre Solomiac & Maubec elle prend le Sarampion, & se détournant vers le couchant d'été elle baigne Beaumont de Lomagne, & separant la Lomagne du pays de Rivière-Verdun, elle se perd dans la Garonne à une lieue de Castel-Sarrasin, à Tome III.

l'abbaye de Belle-Perche. Son cours est de vingt à vingt-

einq lieues. Cette tivière n'est point navigable.

GIMONT, petite ville du bas Armagnac, au pays de Rivière-Verdun, en Gascogne, sur la Gimone, à cinq lieues au levant d'Ausch; diocèse & intendance de cette ville, parlement de Toulouse, élection de Rivière-Verdun. On y compte près de 4000 habitans.

Il y a dans cette ville une abbaye de l'ordre de Cîteaux, fille de Berdoues, de la ligne de Morimont, fondée par Géraud, seigneur de Broglio, & sa famille. Elle sur commencée à bâtir en 1142, & achevée en 1144. Elle est en commende, & son abbé jouit d'environ 8500 liv. de rente; cependant la taxe en cour de Rome n'est que de 633 slorins. La rivière de Gimone sépare cette abbaye de la ville dont elle potte le nom. Gimont a un collège dirigé par les PP. de la Doctrine Chrétienne. Cette ville est le siège d'une justice royale ressortissante au patlement de Toulouse.

L'on trouve apprès de Gimont des mines de turquoises

fort peu différentes de celles de l'Orient.

GINESTAS, petite ville du bas Languedoc, non lois du canal royal, & à trois lieues au couchant d'été de Natbonne; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier & intendance de Languedoc. On n'y compte guère plus de 900 habitans.

GIRAISSENS, ville du hant Languedoc, sur la rivière d'Agout, à quelque distance de son embouchure dans le Tarn, à six lieues an couchant d'hiver d'Alby; diocèse & recette de cette ville, parlement & généralité de Toulouse, intendance de Languedoc. On y compte environ 1000 habitans.

GIRONDE (12) nom ancien & véritable de 12 Gazonne, que les anciens nommoient Girunda. On entend aujourd'hui par Gironde, le fleuve immense pour sa largeur formé par les canaux ou lits réunis des rivières de Garonne & de Dordogne, qui s'étant jointes au Bec-d'Ambèz entre Bordeaux & l'Océan, coulent ensemble jusqu'à ce dernier au-dessous de Royan, par un canal fort large & prosond, portant des hâtimens de trois à quatre cens puneaux, en un mot, de la plus sorte cargaison. C'est à

l'entrée de ce canal qu'on a élevé la tour ou le phare de Cordonan, pour servir de guide aux vaisseaux, tant de

jour que de nuit

La Gironde a plus de 3000 tolles dans sa plus grande largeur. Son entrée par la mer est affreuse, & ses rives ne présentent aux yeux que des rochers & des bruyères a mais lorsque l'on a passé Blaye, le tableau est bien dissérent; on ne découvre plus que de belles prairies, une campagne riante, & un rivage orné des plus belles maisons de campagne, jusqu'à Bordeaux & au-delà.

Dans le district de la maîtrise des eaux et forêts de Châtellerault, ville du haut Postou, il y a une forêt ap-

pellée Gironde, qui a 143 arpens.

GIROU, perke rivière dans le haut Languedoe, qui prend sa source auprès de Puylaurens, dans le diocèse de Lavaur. Après un cours d'environ douze lieues elle se perd dans le Lers, à quelque distance de son embouchure dans la Garonne.

GIRY, dans le Nivernois; diocète de Nevers, parlement de Paris, intendance de Bourges, élection de la Charité-fur-Loire. On n'y compte guère que 400 habitans. La cure, qui est à la nomination du prieur de Lurcy-le-Bourg, vaut 350 livres.

La seigneurie de Giry est une baronie mouvante du duché de Nevers. M. le marquis de Choiseul-la-Rivière en est seigneur. La paroisse de Giry a un beau château.

GISORS, ville capitale du Vexin Normand, dans la haute Normandie, avec titre de duché depuis 1742, & de pairie depuis 1748; diocèle, parlement & intendance de Rouen. C'est un gouvernement de place du gouvernement militaire de Normandie, le ches-lieu d'une élection, & le siège d'un des sept grands bailliages de Normandie, régi par une coutume particulière. Il y a des justissations de maréchaussée, d'élection, d'eaux & forêts, de mairie, de police, de grenier à sel, aussi-blen qu'une justice particulière de duché pairie.

L'an 1120 il y eur en cette ville une entrevue entre le pape Calixte II & le roi d'Angleterre Henri I. Le roi Philippe-Auguste en eut aussi une à Gisors avec Henri II, toi d'Angleterre, en 1188. Ce monarque se plut à l'em-

bellir en 1197, & s'y refugia l'année suivante étant poursuivi par Richard, roi d'Angleterre, après la perte d'une bataille donnée près de cette ville. La même année ce prince passant à cheval sur le pont, ce pont sondit sons lui, & cependant il ne sut pas blessé de cette dangereuse chûte. Ossors a plusieurs sois été pris dans les guerres des Anglois. Il y avoit un château dont on ne voir plus que des vestiges de ce qu'il sut autresois.

Cette ville où l'on compte environ 4000 habitans, est située sur la rivière d'Epte, dans un aspect riant & un pays très-sertile en bons bleds, entre Paris & Rouen, à seize lieues de la première de ces villes, à onze au levant d'hiver de l'autre; trois au nord de Magny, d'Estrapagny & de Chaumont; cinq au midi de Gournay en Bray, & six

de Beauvais.

L'air de Gisors est fort sain, & tous ses dehors sont des promenades agréables. La ville est bien peuplée pour son étendue, bien pavée, & séparée en deux par l'Epre, qui lave une partie de ses murailles & remplit une partie de ses sossés, grossie par les eaux d'une petite rivière qui a sa source au dessus de Chaumont en Vexin. Gisors a trois portes de ville, trois sauxbourgs, un hôtel-de-ville avec son horloge, une paroisse unique dédiée à saint Gervais & a saint Protais, un hôpital, un hôtel-Dieu pour les malades, un collège; trois couvens de religieux, Mathurins, Cordeliers & Récollers; & quatre de religieuses, qui sont Annonciades, Bénédictines, Ursulines & Carmélites.

Reprenons les objets qui méritent quelqu'attention. L'église paroissiale bâtie en croix, est grande, belle, large,
strès-dégagée dans son dessein. Elle a quarante deux piliets,
sans y comprendre ceux qui séparent les chapelles. La nes
est plus belle que le chœur. Sa voûte faite de pierres choises est fort élevée, & d'une belle ordonnance. Un rang de
chapelles règne tout à l'entour, avec un double corridor
bien voûté. Les sept piliers qui séparent le double corridor, sont tous de divers desseins, travaillés fort proprement: mais on distingue principalement un gros pilier de
sigure quarrée, qui est sous une tour, avec un corps d'architecture & de sculpture à quatre faces, devant une chapelle voûtée en dôme. Les sigures qui représentent dans

rette chapelle la généalogie de N. S. font d'un affez grand travail. Celles des autres chapelles, & leurs bas-reliefs, font aussi fort remarquables. Il y a sept chapelles de chaque côté de la nef, sans compter celles que l'on trouve aussont du chœus.

On estime foss une grande vitre de crystat qui est sous la voûte du corridor, près du sépulchre de N. S. & sur Laquelle sont peints tous les mystères de la sainte Vierge. Les stalles du chœur , tant au-dedans qu'au-dehors de la . grande balustrade, sont d'un dessein assez singulier. Les curieux regardent aussi avec plaisir la tribune qui porte l'orgue ; le portail qui est au croisillon du côté du nord : la belle tour élevée fur la gauche du grand portail, & où il y a de fort bonnes cloches; & le commencement de la magnifique tour demeurée imparfaite sur la gauche du même portail. Ils admirent la délicatesse du travail fair fur le pilier qui sépare les deux côtés de la grande porte, où I'on voit sur chaque pierre un corps d'ouvrage d'architecture & de sculpture en petits personnages, en façon de châsse à reliques. On attribues plusieurs de ces beaux ouvrages au fameux Jean Goujon, un des plus habiles sculpteurs que la France ait eus.

L'église des Carmelites est bâtie à la moderne, enrichie d'architecture & de sculpture, mais elle est petite. Le grandautel en est beau, & assez richement orné: le saint Sacrement y est suspendu dans un ciboire d'or de ducat, sous une custode d'argent doré, avec des pendans massis du même métal aussi doré.

Le collège de cette ville, dont en peut se promettre de grands avantages, est bien bâti, & a toutes sortes de commodités. Il y a un principal qui tient pensien, quatre régens, un préset des études, un portier & les domessiques nécessaires. On y enseigne les humanités depuis la huirième jusques & compris la rhétorique; & quand les parens le jugent à propos, en y donne aussi des leçons d'écriture, d'arithmétique, de géographie & de danse. Il s'y fait deux sois par an des exercices publics sur les auteurs Latins, à la fin de l'année classique: on y représente une pièce dont les frais peu considérables sont payés par les acteurs, & après laquelle on distribue les prix. La per-

Digitized by Google

314

Son est de 200 livres par un pour les pensionnalies dus vont en vacances, & de 225 livres pour ceux qui n'y von pas. Les autres dépenses, excepté l'entresion qui est à la charge des parens, n'excèdent pas so livres.

Les fabriques de cette ville consistent en serges & sources étoffes légères en laine. On y fait auffi des toiles pour les

manufactures de Rouen.

L'élection de Gifors comprend quarre-vingt-fix paroisses. GIVET & CHARLEMONT, ou Givet Notre-Dame; Givet-Saint-Hilaire & Charlemont, font trois villes fortifées qui dépendent du gouvernement général de la Flandre Françoise. Ces trois petites villes sont situées dans le diocèse & pays de Liège, sur la Meuse, & aux confins du Luxembourg, à huit lieues au levant d'été de Rocroi; parlement de Douzi, intendance de Maubeuge & recette de Charlemont. Les trois villes ne renferment guère que 4000 habitans.

· Deux de ces trois villes qui n'étoient, il y a soixante ans, que des villages, sont séparées par la Meuse, & on communique de l'une à l'autre par un pont de bateaux. Louis XIV bes a fait fortifier par M. de Vauban. Gelle qui est fur la rive gauche est la plus considérable, & se nomme Givet-Saint-Hilaire, du nom du patron de son église paroissiale: Fautre, qui est la moins peuplée, quoique beaucoup plus frendue, se nomme Givet-Notre-Dame, aussi du nom de fa paroisse, ou le petit Gives.

La première de ces deux villes, ou le grand Gèvet, est bâtie au septentrion, & au pied du rocher fur lequel est fituée la ville de Charlemont, dont les fortifications sont confidérables, mais qui ne consiste d'aitleurs que dans quatre rues ou environ tirées au cordean, en une place &

Plufieurs corps de casernes, &c. Voyez CHARLEMONT.
Les fortifications du grand Givet sont attenantes à celles de Charlemont. On y entre par quatre portes; savoir. La porte de France, la porte de Philippeville, celle des Récollets, & la porte du pont qui communique au petit Givet, & que l'on nomme par cette raison la porte du Pont. Cotte ville est la plus peuplée des trois, & la plus grande partie de ses rues sont régulières & bien alignées. H n'y a qu'une place devant la patoide, que l'on nomme

Digitized by Google

la place d'armes. Les édifices les plus remarquables de cette ville sont le corps de casernes, confistant en trois pavillons bâtis le long de la Meuse, ce qui allonge la ville du côté de Charlemont. Il y a outre cela un petit corps de casernes près de la porte des Récollets.

C'est dans cette ville que siège la justice royale, à la quelle ressortissent les trois villes & fix hameaux des environs. Cerre jurisdiction consiste en une prevoté royale composée d'un prevôt, d'un procureur du roi, d'un greffier, de quatre autres procuteurs, de trois notaires royaux & de quatre sergens. On y juge suivant la coutume de Luxembourg. Outre ce siège il y a une maîtrise d'eaux & forêts composée d'un maître patticulier, d'un lieutenant, d'un garde-marteau, d'un procureur du roi & d'un greffier. On en appelle à la grand maîtrife du Hainaut,

Les religieux de saint Hubert ont encore dans cette ville une jurisdiction soncière & seigneuriale, composée d'un mayeur, cinq échevins & un greffier, dont Givet-Notre-Dame ressortit en partie.

L'état-major du grand Givet consiste en un lieutenant de roi, sus les ordres du commandant de Charlemont, en un aide-major & un capitaine des portes.

Outre l'église paroissiale, dont la cure est à la nomination des religieux de saint Hubert, il y 2 au grand Given une communauté de Récollets fort nombreuse.

Le petit Givet est une place moins considérable que la première, mais plus étendue, comme nous l'avons déja remarqué. Elle est désendue par le mont d'Aure au midi. Cet ouvrage qui est vis-à-vis de Charlemont, en-deçà de la Meuse, sert aussi de boulevart à cette ville. Les rues du petit Givet sont assez bien alignées, & les maisons passablement belles, sur-tout autour de la grande place. Cette place est une espèce d'esplanade plantée d'arbres. & environnée de maisons : elle sert de promenade aux bourgeois de la ville. Le petit Givet est traversé par le ruisseau de Houille qui forme un canal bordé de quais, done une rive est habitée par un nombre assez considérable de tanneurs. Le cuir qui sort de ces tanneries est estimé, & forme presque la seule branche de commerce de cette ville.

L'église de Notre-Dame, qui est la paroisse de cette

ville, est en même temps collégiale. Il y a outre cel un couvent de Récollettes dont la communauté est son nombreuse.

L'état-major de cette place n'est ordinairement composé que d'un major, sous les ordres du commandant de Charlemont.

On trouve dans les environs de Givet & Charlemont des cailloux qui fe taillent comme çeux du Rhin.

GIVORS, bourg, paroisse & seigneurie du Lyonnois diocèse & intendance de Lyon, élection de Saint-Etienne. Il est situé sur le bord du Rhône, à trois lieues de Lyon & deux de Vienne. Cette position l'a rendu considérable, & en fait l'entrepôt naturel des fers qui vont à S. Etienne du charbon de terre & des bois de sapin qui se transportent à Lyon, par l'industrie des habitans qui font des voitures par eau & beaucoup de commissions. Cet endroit est encore remarquable par la verrerie toyale qui y a été établie en 1749. Elle fait subfister près de deux cents ouvriers. On y consume cent cinquante bannes de charbons par Jour, & il en fort cinq cents mille bouteilles par an. Il s'y fabrique du verre plat depuis 17:5. Le no bre des communians de la paroisse va à 1400. Son église est dédiée sous le nom de Saint Pancrace, & la cure est à la nomination du chapitre de Saint-Nizier de Lyon.

Les roches que l'on découvre aux environs de ce bourg font presque toutes talqueuses; seuilletées & de couleur de

plomb.

GIVRY, paroisse de la Bourgogne située près d'une sorêt de même nom, sur le ruisseau d'Orbize, à environ deux lieues vers le couchant de Châlons; diocèse, bailliage & recette de cette ville, parlement & intendance de Dijon, On y compte près de 1500 habitants. Ce lieu est remarquable par ses excellens vins; ils passent pour les plus délicats du Châlonnois.

GIVRY lez Loisy, paroisse de la Champagne propre, à une lieue vers le couchant de Vertus; diocèse, intendance & élection de Châlons, parlement de Paris.

La terre de Givry fut érigée en marquisat par lettres du mois de Décembre 1653, en faveur de Louis du Bois

Digitized by Google

Fiennes, grand bailly de Touraine, & lieutenant gé-

GLANDÈVES, maison de plaisance de l'évêque d'Enevaux, qui conserve le tirre de Glandèves de la ville de sême nom, autresois le siège de l'évêché qui est aujournui à Entrevaux, & ruinée depuis environ 800 ans. lous ne dirons rien d'une ville qui n'existe plus, & dont n'est resté que le palais épiscopal, qui est devenu la raison de plaisance de l'évêque, qui par cette raison en toujours conservé le titre, quoique la ville d'Entrevaux sit véritablement le siège de l'évêché.

Entrevaux est située à quelque distance de la rive gauhe du Var, dans la haute Provence, & sur les frontières u Piémont, à sept lieues au levant de Senès, à dix au ouchant d'été de Nice, à dix-neus au levant d'hiver l'Embrun, & à cent soixante au levant d'hiver de Paris; sailliage, viguerie & recette de Guillaume, parlement & ntendance d'Aix. On n'y compte guère plus de 2000 ha-

oîtans.

On fixe l'époque de l'érection de l'évêché de Glandèves au milieu du cinquième siècle. Saint Fraternus passe pour en avoir été le premier évêque. Le diocèse de Glandèves ne renserme que cinquante-six paroisses, dont une partie est dans les états du duc de Savoie. Son évêque jouir d'environ 10000 livres de rente, & sa taxe en cour

de Rome est de 400 florins.

L'évêque de Glandèves est suffragant d'Embrun. L'église cathédrale d'Entrevaux est dédiée à saint Just. Son chapitre est composé d'un prevôt, d'un archidiacre, d'un sactistain, d'un capiscol & de cinq chanoines. Le bas chœur
est composé d'un curé perpétuel, d'un secondaire & de
cinq bénésiciers. Nous n'avons pu nous dispenser de répéter ici une partie des choses dites à l'article Entrevaux,
assa de pouvoir amener les choses omises dans cet article,
& qui naturellement auroient dû y être placées.

GLANDIÈRES, dans la Touraine: les Chartreux y ont une maison considérable, fondée dès l'an 1217. Il n'y a

cependant que dix religieux.

GLATIGNY, hameau du bas Berry, près des confins de l'Orléanois, sur le ruisseau de Foison ou Touron, à près de trois lieues vers le midi de Romorantin; élection de cette ville, diocèle de Bourges, parlement de Paris, in tendance d'Orléans, & dépendance de la châtellenie de Graçay! Il y a un couvent de religieuses de l'ordre de Fontevrault, fondé par Agnès, première supérieure de prieuré d'Orsan.

GLENAN (iles de), ce sont 11 à 12 petites îles ou sont de la basse Bretagne, à environ deux lieues des côtes, vis-à-vis l'embouchure de l'Oder, vers le midi de Concarnau, & à environ six lieues au même point de Quimper. La plus considérable de ces îles est celle du Louc: elle est située entre celles de Brenvilie, Quiridon & Penfert au levant, celles de Princmon, Mimbrein & Melione au midi, & entre celles de Dronce, Saint-Nicolas & autres au septentrion. Ces îles ne sont point habitées.

GLISSOLLES, bourg du Dauphiné d'Auvergne, dans la partie haute de cette province, sur la rive droite de l'Allier, entre Issoire & Brioude, à cinq lieues au midi de la première, & à deux au septentrion de la seconde; diocèse de Clermont, parlement de Paris, intendance de Riom, élection d'Issoire. On y compte environ 1100 habitans.

GLOS-LA-FERRIÈRE, bourg du pays d'Ouche, dans la haute Normandie, à deux lieues au septentrion de l'Aigle; dioccse de Lisseux, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Bernai, ches-lieu d'une sergenterie. On y compte environ 700 habitans. Il s'y tient un marché le samedi.

GLUIVAS ou GLUIRAS, bourg des Cévennes, dans le Vivarais, sous le gouvernement général du Languedoc, diocèse de Vivlers, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. On y compte environ 1800 habitans.

GODERVILLE ou GODARVILLE, bourg du pars de Caux, dans la haute Normandie, à deux lieues & demie au midi de Fécamp, à trois au nord de Saint Romain, à une & demie au levant de Criquetot, & à quatre entre le nord & le levant de Harfleur, sur le chemin du Havte à Dieppe; diocèse, parlement & intendance de Rouen; élection de Montivilliers, chef-lieu d'une sergenterie, & le siège d'une jurisdiction. On y compte 200 habitans. Il

y tient un marché tous les mardis de chaque semaine,

plufieurs foires par an.

GODWELDE ou GODEWARSFEDE, paroisse de la landre Maritime, à près de quatre lleues au couchant l'hiver d'Ypres, à deux & demie au levant de Cassel; sub-lélégation & recette de cette ville, diocèse de Tournay, arlement de Douay, intendance de Lille. On y compte nyiron 1000 à 1100 habitans.

GOELLE, GOUHELLE ou GOHELLE (la), petite ontrée enclavée dans l'Isle-de-France proprement dire, in levant d'été de Paris, & au conchant d'hiver de la ville de Meaux.

Les bornes de ce pays sont aujourd'hui inconnues. Il comprend tout le territoire de Dammartin, qui en est e chef-lieu; c'est ce qui fait qu'on le nomme quelquesois Dammartin en Goelle. Ce petit canton produit en abondance de très-bon froment.

Il y a un autre petit pays de même dom dans l'Artois, mais fous la dépendance de la Flandre. Voyez ARTOIS,

FLANDRE FRANÇOISE,

GOILLE, abbaye commendataire d'hommes de l'ordre de saint Augustin, en Franche-Comté, à un quart de lieue de Salins; bailliage & recette de cette ville, diocèse, parlement & intendance de Besançon. Ce monastère n'étoit autresois qu'un prieuré conventuel de chanoines réguliers; mais il sut étigé en abbaye en 1199, par Gaucher de Bourgogne-Vienne, sire de Salins. Son abbé jouit d'environ 3000 llyres de rente, & la taxe en cour de Rome est de soixante six storins deux tiers.

GOMMERFONTAINE, abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, dans le Vexin François; à quelque distance de la petite rivière de Trouesne, & à une lieue & demie au levant de Gisors. Cette abbaye a été fondée en 1208 par Hugues de Chaumont: elle jouit d'environ 20000 li-

vies de rente.

GONCELIN, bourg du Gréfivaudan, dans le haut Dauphiné, sur la rive gauche de l'Isère, à six lieues au levant d'été de Grenoble; diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. On y compte environ 1300 habitans. GONDET, paroisse des Cévennes, au Velay, dans bas Languedoc, sur la Loire, à trois lieues au midi Fuy; diocèse & recette de cette ville, parlement de Tolouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. On y compte environ 600 habitans. Il y a un pri ré qui vaut 2500 livres de tente.

GONDOM, petite ville de Bigorre, en Gascogn fur la rivière d'Arroz, entre Tarbes & Castelnau-de-M gnoac, sur la route de l'une à l'autre ville, à cinq lier au couchant d'hiver de Castelnau, & à trois au leva de Tarbes; diocèse & recette de cette ville, parlement Toulouse & intendance d'Ausch. On n'y compte pas s

habitans.

GONDON ou GONDOM lez-Montastruc, abbase commendataire d'hommes de l'ordre de Cîteaux, dans une petite vallée de l'Agénois, en Guienne, près de Sainte-Livrade. On attribue la fondation de ce monastère aux seigneurs de Lausun. Son prélat ne jouit que d'environ 1 500 liv. de rente, & la taxe en cour de Rome est de 120 florins.

GONDRECOURT-LE-CHATEAU, ville du duché de Bar, dans les états de Lorraine; parlement de Paris, diocèse de Toul, bailliage de la Marche. Cette ville traversée par l'Ornain, est le chef-lieu du Blois & de l'Ornois. Elle est à six lieues au couchant d'hiver de Ligny, à deux au septentrion de Grands, à cinq au couchant d'été de Neuschâteau, à la même distance au levant de Joinville, & à trois au couchant d'hiver de Vaucouleurs. On la distingue en ville haute & ville basse. Dans la première sont les ruines du château & de la chapelle castrale de saint Blaise; l'auditoire & les prisons sont placés auprès. Le duc René la fortissa : il n'en reste qu'une porte & quelques tours en ruine.

Avant le changement arrivé dans les jurisdictions de Lorraine en 1751, il y avoit une prevôté royale dont l'étendue étoit considérable; mais à présent elle est du bailliage de la Marche, qui en est très-éloigné. Outre l'église paroissiale, qui est sous le titre de la Naivité de N. D. & dont la cure est à la collation de l'abbé de baint-Epvre, il y a un prienté actuellement en commende.

n Récollets & des religieuses de la Congrégation. On impre environ 1000 habitans à Gondrecourt.

GONDRECOURT, bourg du duché de Bar, sur un tang où le ruisseau d'Ottain prend sa source, à deux lieues a levant d'été d'Estain, & à un peu plus au couchant de riey; diocèse de Verdun, cour souveraine de Nancy, inmance de Lorraine, bailliage & recette d'Estain. On yompte environ 600 habitans.

GONDRECOURT, paroisse avec titre de comté, dans e Vallage, en Champagne, non loin de la rive droite de l'Aube, & à une lieue au levant d'hiver de Bar-sur-Aube; liocèse de Langres, parlement de Paris, intendance de Châlons, élection de Bar-sur-Aube. On y compte environ

100 habitans.

La terre de Gondrecourt fut érigée en comté par letres du duc de Lorraine données à Lunéville le 2 Mai 1726.

GONDREVILLE, bourg ou petite ville du duché de Lorraine; diocèse de Toul, bailliage de Nancy. On y compte 1000 habitans. Cette petite ville avoit anciennement une prevôté & une Grurie. Les évêques & les seigneurs s'y lièrent par de nouveaux sermens à Charles-le-Chauve en 870. Louis Carloman & Charles-le-Gros y tinrent une conférence en 880. Elle devint ensuite un fief de l'église de Toul; & Matthieu I, duc de Lorraine, sut excommunié par le pape Adrien IV, pour y avoir sait bâtir un château malgré l'évêque. Ses successeurs n'ont pas laissé que d'en jouir.

Gondreville est à droite de la Mozelle, à une lieue au levant d'été de Toul, & à trois au couchant de Nancy. Son église paroissiale est dédiée sous le titre de l'Assomption de N. D. & le chapitre de Toul est collateur de la cure. Les écoles de charité sont tenues par des sœurs. Le château, fort ancien, est situé au bord de la rivière, très-escarpé en cet endroit. Au bout des bosquets, entre la rivière & la chaussée, est un bel hôpital rétabli sous le nom de saint Léopold en 1726. Le roi Stanissa unit en 1751 cet hôpital, avec tous ses sonds & revenus, à la maison sondée à Nancy par Sa Majesté, pour être l'un & l'autre desseurs par les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, dits de la

Charité. sans rien distraire ni changer aux charges respet tives des deux fondations. Cet hôpital ne subsistoit plus de puis long-temps; mais on prétend que ses revenus étoien sidèlement distribués aux pauvres de la paroisse.

GONDREXANGE, forte paroisse du pays Messin, a Lorraine, remarquable par l'étendue de son terroir, par un étang qui produit environ 60000 livres par cha que pêche. On y compte plus de 300 habitans. Cette paroisse est située à trois lieues au couchant d'hiver de Sartebourg, & à la même distance au levant d'été de Blamont; parlement, intendance & diocèse de Metz, jurisdiction & recette de Vic, subdélégation de Sarrebourg.

GONDRIN, petite ville de Gascogne, avec titre de marquisat, dans le bas Armagnac, au comté de Gaures sur un ruisseau, à trois lieues au couchant d'hiver de Condom, & à huit au couchant d'été d'Ausch; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Toulouse & collecte de Vic. On y compte environ 600 habitans.

GONNESSE, bourg des environs de Paris, dans l'Illede-France propre, sur le ruisseau de Crould, à deux lieue au levant d'été de Saint-Denis, & à quatre vers le même point de Paris; diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. On y compte près de 2000 habitans.

C'est le siège d'une prevôté royale unie à sa châtelle nie, & dont les appels sont portés à la prevôté vicomté de Paris. Ce lieu est remarquable par la quantité de pain qu'on en apporte deux fois par semaine aux marchés de Paris. Il est fort blanc, & d'un goût que bien des personnes présèrent à celui du pain que l'on fait à Paris. M. Petit, médecin de la faculté de Paris, prétend que les boulangers de Gonnesse doivent la bonté de leur pain à l'eau du ruisseau de Crould, qui prend sa source aux puisaus qui sont sous une voûte près du village de Goussainville, du côté de Louvre, & à environ une lieue au levant d'été de Gonnesse Le même médecin a célébré la bonté de ces eaux dans un poème Latin que M. Mautour a traduit en vers François. Il peut bien être vrai que les boulanges de Gonnesse se soient servis autresois de cette eau por faire leur pain, & qu'elle ait contribué à l'accréditer. mais il est certain qu'aujourd'hui ils ne se servent point e l'eau du ruisseau de Crould ou de la sontaine des pui-

Il y a deux paroisses à Gonnesse; l'une sous l'invocation t saint Pierre, & l'autre sous celle de saint Nicolas. Il y aussi un hôtel-Dieu sondé avant l'an 1210 par un seineur du Tillet.

Gonnesse a deux marchés de bled par semaine, & une pire par an. Son marché de bled étoit déja considérable n 1164. Sa soire se tient le 15 Février, & dure quinze purs.

Philippe-Auguste naquit à Gonnesse en 1166.

GONNEVILLE, paroifie du pays de Caux, dans la saute Normandie, à un quart de lieue de la mer, & à leux lieues & demie au septentrion de Montivilliers; élection de cette ville, diocése, parlement & intendance de louen, sergenterie de Harsleur. On y compte 400 habians.

Il y a au septentrion de Gonneville un assez beau châcau, auprès duquel se tient toutes les semaines un marhé fort fréquenté.

GONNORD, bourg du bas Anjou, à six lieues au midi l'Angers; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte près de 1200 l'abitans.

GORDANS, ou SAINT-MAURIS DE GORDANS, paroisse du pays de Bresse, sous le gouvernement général de
Bourgogne, sur la rive droite de l'Ain, à neuf à dix lieues
au midi de Bourg; bailliage & recette de cette ville, diocèse de Lyon, parlement & intendance de Dijon. On y
tompte environ soo habitans. C'est le chef-lieu d'un
mandement de même nom.

GORDES, paroisse, avec titre de marquisat, dans la haute Provence, sur la rive droite du Calavon, à trois à quatre lieues au levant d'été de Cavaillon, & à la même distance au couchant d'Apt; diocèse, viguerie & recette de cette ville, parlement & intendance d'Aix. On y compte environ 460 habitans. C'est dans le territoire de cette communauté qu'est située l'abbaye de Senanque, de l'ordre de Citeaux.

GORDON ou GOURDON, petite ville du haut

Quercy, en Guienne, sur un ruisseau, un peu au-desso de sa source, à deux lieues & demie de la rive ganch de la Dordogne, à six au levant d'hiver de Sarlat, & huit au septentrion de Cahors, diocèse & élection de cett ville, parlement de Toulouse, intendance de Montaubar On y compte 1800 habitans.

L'abbaye de Notre-Dame de Gordon, vulgairemen appellée l'Abbaye nouvelle, est située sur la Ceuz, o Suau ou Sor, à une lieue & demie de Gordon. Elle est commende, & a été sondée par Guillaume de Gordon en 1241. Elle est presqu'entièrement détruite, à on n'y voit plus que da maison de l'abbé, qui n'a qu'un ou deux religieux avec lui. L'abbé jouit d'environ 1500 livres de rente, & la taxe en cour de Rome est de 66 so rins.

GORGE-DE-LOUP, parcelle de la paroisse de Vaisse diocèse, intendance & élection de Lyon. Ce petit canton est remarquable par une manusacture de mousseline bien montée, & assez considérable.

GORGUE (12), petite ville, chef-lieu du pays de l'Alleu, dans la Flandre Wallonne, sur la rive droite de la Lys, entre Armentières & Béthune, à cinq lieues au couchant de Lille; intendance, subdélégation & recette de cette ville, diocèse de Cambray & patiement de Douzy

On y compte 8 à 900 habitans.

Le chef du corps de magistrats de cette ville est appelle baillif. C'est lui qui, suivant le terme du pays, conjunt les échevins de la ville de rendre sa justice. Le baillif est en même temps gouverneur de la ville, dans saquelle se borne son pouvoir, puisque l'abbaye de S. Vast prétend avoir la justissitation de la campagne, qui est très-peuplée. Le conseil d'Artois exerce aussi la justice dans ce district; ce qui le rend dépendant de deux provinces pout la sinance, les aides & les subsides.

Il se fair dans ce lieu un grand commerce de toil ouvrées & unies, & il s'y tient le premier Mai une soil qu'on nomme la Mayolle. Il s'y débite une quantité pri digieuse de toiles blanches.

GORIAN, abbaye de Bénédictines, dans le bas La guedoc, à trois licues au levant d'hiver de Lodève; die e de cette ville. Elle a été fondée auprès de la ville de mont par Anglez, seigneur de Lozières, du temps du pe Clément VI. Cette abbaye n'a que 1200 livres de me.

GORON ou GORRON, gros bourg du haut Maine, la rivière de Colmont, à quatre lieues au couchant té de Mayenne; élection de certe ville, diocèse du ans, parlement de Paris & intendance de Tours. On y mpte environ 1500 habitans. Il s'y tient un marché utes les semaines, & deux soires par an. Ce lieu a un liteau avec titre de baronie.

GORZE, petite ville du pays Messin; diocèse, parlecent & intendance de Metz. Elle est située à la pente d'ucolline, sur un ruisseau de son nom, à-peu-près au micu de son cours, & à quatre lieues au couchant d'hiver
Metz. Cette ville, qui peut avoir 1100 habitans, doit son
signe à une cétèbre abbaye dont l'abbé a joui de tous
a droits de souveraineté. Le fameux cardinal de Lorcine, qui en étoit abbé commendataire, obtint du pape
sécularisation; de sorte qu'il y a aujourd'hui un chatre composé d'un doyen, curé de la paroisse, & de
sinq ou six chanoines dont les prébendes sont de peu
trapport. Pour l'abbaye, elle vaut au moins 30000 livres
te rente. Sa taxe en cour de Rome est de 1500 florins.

Toyez Metz.

GOUERS, bourg du bas Berri, avec titre de baronie, locèfe de Bourges, élection d'Issoudun, situé àtrois lieues e Châteauroux & d'Argentan, & à huit d'Issoudun. On y

ompte environ 900 habitans.

Ce lieu a deux paroisses; l'une appellée Neuvy-Saint-

GOUHELLE, petit pays de l'Isle-de-France propre.

Toyez GOELLE.

GOUIS, bourg du haut Anjou, sur la rive droite du Loir, à deux lieues au couchant d'hiver de la Flèche; section de cette ville, diocèse d'Angers, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte plus de 1000 tabitans.

GOULDOIS (Saint-André de ), bourg du bas Poitou, diocèfe de Luçon, parlement de Paris, intendance de Tome III.

Poitiers, élection de Maulcon. On y compte environ 11 habitans.

GOULFEICH, paroisse de l'Agénois, en Guienne, la rive droite de la Garonne, un peu au-dessous de V lence, & à cinq lieues au levant d'hiver d'Agen; diod & élection de cette ville, parlement & intendance Bordeaux. On y compte environ 1100 habitans, Il une commanderie de l'ordre de Makhe, de la langue Provence & du grand-prieuxé de Toulouse. Il rappor 800 livres de rente à celui qui en est pourvu.

GOULFER, ou SAINT-ANDRÉ-EN-GOULFER, 1 bave commendaire d'hommes de l'ordre de Cîreaux, pays des l'erches, en basse Normandie, à une lieue levant d'hivet de Falaise; élection de ceste ville, dioc de Séez, intendance d'Alencon, parlement de Rose Cette abbaye a été fondée en 1130 par Guillaume Ponthien, comte d'Alençon. Son abbé jouit de 7000 l vres de rente, & la taxe en cour de Rome est de 120 fe rins.

GOULLES, bourg, dans le Limofin; dincèse de Tu les, parlement de Bordeaux, intendance de Limoges, éle tion de Tulles. On y compte environ 900 habitans.

GOULT, village de la haute Provençe. V. AGOULT Nous ajouterons ici qu'on y a établi depuis peu d'année une manufadure de faience, dont les premiers esais me me ont en tout le succès possible. La qualité de la tent qui résiste au feu, la beanté des couleurs & de l'émail le bon goût des formes & l'élégance des ernemen ne laissent rien à desirer. On y trouve des affortimes complets, ainsi que des pièces de soutes formes, de mu grandeur & de toute nature.

GOURDAN, paroisse du Nébouzan, dans le Com minges, en Gascogne; diocèse de Saint-Bertrand, parle ment de Toulouse, intendance d'Ausch, recerse de Ne bouzan. On y compte environ 1260 habitans. C'est le siè d'une justice royale. Il y a un couvent de Cordeliers.

Cette paroisse est située sur la rive depite de la Garonse à une lieue vers le septentrion de Saint-Bertrand,

GOURDANS, paroifie du pays de Breffe, au gouver nement général de Bourgogne, for la rive droite de l'Ain it lieues au levant d'été de Lyon; dioocée de cette ville, stion, bailliage & recette de Bourg, parlement de instance de Dijon. On y compte suviron cent habitans. In le ches-lieu d'un mandement de même nom.

60URGÉ, bourg du haut Poiron, sur la rivière de lout, à deux petites lieues au levant d'été de Partheles arrondifierment de cette vitle, diocèle, intendance étation de Poiriers, patiement de Paris. On y compention 1200 habitans.

GOURNAI, bourg dans l'Mo-de-France, au gouverment général de même nom; diocète, parlement, inplance & élection de Paris; à trois lieues au levant let de cette ville, sur la rive gauche de la Marne, predevi-à-vis Chelle. Ce lieu est le siège d'une prevôté. Il un pont sur la Marne, & se fait remarquer par une laison de plaisance bâtie à la manière orientale, & trèsmaquable. On en admire les ameublemens, les peintures, es bosquets & la terrasse bordée par la rivière de Masne, GOURNAY, viste de la hause Normandie, au pays le Bray, vers les frontières du Beauvoisis; diocèse, parment & intendance de Rouen, élection d'Andely; siège fune mairie, d'un bailliage auquel est unte la vicomté, fun grenier à sel & d'une gruerie; à cinq lieues au septen-

La principale église est celle de Saint-Hildevert, colléfiele & paroissiale. Son chapkre est composé d'un doyen de de huit autres chanoines, y compris le cusé de le principal du collège. Foutes les prébendes en sont à la colladue pleine du seigneur de Gournay; & à la réserve du present du doyen, ceux qui en sont pourvus en prenaons des du doyen, ceux qui en sont pourvus en prenaons des du doyen, ceux qui en sont pourvus en prenaons des du doyen, ceux qui en sont pourvus en prenaons des dinons provisions de l'archeroché. Cette église est dipositaire du cœur de la piense reine Blanche. L'autre quoisse de la ville est Notre Dame, succursale du chapue, auquel le curé prête serment de sidélisé en qualité

tion de Gifors, à dix & demio au levant de Rouen. Elle Estituée sur la rivière d'Epte, & environnée de prairies, à

📤 chapelain.

ordre, des Ursulines, des religionses de S. Joseph; un ho-

pital général; & un autre petit hopital pour les passans à

pour les étrangers.

On compte à Gournay une quarantaine de métiers de ferges, façon de Londres, occupant plus de 500 ouvriers, & on y fait beaucoup de toiles pour les manufactures de Rouen, sans parler des tanneries qui y sont en grand nombre. Le marché qu'on y tient tous les mardis, est un des plus considérables de la province. Il s'y vend beaucoup de beurre & des fromages excellens. On vante sur-tout beaucoup le beurre de Gournay, & il fait le principal objet du commerce de son marché. Les tanneurs s'y trouvent aussi en nombre, de saçon que l'on peut dire cette ville très-marchande.

Elle'a donné la naissance à M. Guedier de Saint-Au-

bin, célèbre docteur de Sorbonne.

GOURVILLE, bourg du bas Poitou; diocèse de la Rochelle, parfement de Paris, intendance de Poitiers, élection de Niott. On y compte environ 1200 habitans.

GOUSSAINVILLE, paroisse des environs de Paris, dans l'Isle-de-France propre, sur le ruisseau de Crould, à une demi-lieue au levant d'été de Gonnesse; diocèse, parlement & intendance de Paris. On y compte 600 habitans. Les semmes s'y occupent à faire de la dentelle.

La terre de Goussainville sut érigée en marquisat par let-

tres de Mai 1645.

GOUVERNANCE: c'est le nom que l'on donne à quelques bailliages de l'Artois & de la Flandre Françoise, parce qu'autresois les gouverneurs de ces pays en étoient les

premiers juges, sous le titre de grands baillis,

GOUVERNEMENS généraux des provinces de France, sont des districts ou arrondissemens de pays, sous la dépendance d'un gouverneur général qui en est le premier officier militaire, pour y recevoir les ordres du roi, le faire exécuter aux commandans des places, & pour y contenir sous l'autorité du prince tous les sujets qui sont dans leur arrondissement.

Dans chaque gouvernement général il y a un certain mombre de gouvernemens de places, qui ont leur gouverneur particulier sous l'autorité du gouverneur général.

On compte en France trente-huit gouvernemens gé-

néraux militaires, sans compter les gouvernemens des

i. L'Alface.

I. L'Anjou.

III. L'Arrois.

V. Aunis (la Roch. & pays d').

V. L'Auvergne.

VI. Le Berri.

VII. Le Boulonnois.

VIII. Le Bourbonnois.

IX. La Bourgogne.

X. La Bretagne.

XI. La Champagne & Brie.

XII. Le Dauphiné.

XIII. La Flandre & Hainault.

XIV. Foix (le pays de).

XV. La Franche-Comté.

XVI. La Guienne & Gascogne.

XVII. Le Havre-de-Grace.

XVIII. L'Isle-de-France.

XIX. Le Languedoc.

XX. Le Limolin.

XXI. La Lorraine & Barrois.

XXII. Le Lyonnois.

XXIII. Le Maine.

XXIV. La Marche.

XXV. Metz & pays Messin.
Verdum & Verdumois.

XXVI. Navarre & Béarn,

XXVII. Le Nivernois.

XXVIII. La Normandie.

XXIX. L'Orléanois.

XXX. Paris (prev. & vicomté de),

XXXI. La Picardie.

XXXII. Le Poitou,

XXXIII. La Provence.

XXXIV. Le Rouffillon.

XXXV. La Saintonge & Angoum,

XXXVI. Saumur & Saumurois,

XXXVII. Toul & Toulois.

XXXVIII. Touraine,

Tous ces gouvernemens sont indépendans les uns des autres, sous le titre de gouvernemens généraux de provinces.

Le gouvernement de la principauté de Sedan est pareillement indépendant de tout autre gouvernement.

Le gouvernement de la principauté de Monaco est sous

la protection de la France depuis Louis XIII.

Les gouvernemens des Invalides & de l'Ecole militaire & autres maisons royales, ressortissent directement au roi, sans subordination à un autre gouvernement général.

GOUVERNEMENS généraux des îles & colonies Francoifes.

Saint-Domingue.

La Maninique & Sainte-Lucie.

La Guadeloupe.

Caïenne.

Et les gouvernemens de Corée, Bourbon & 1 The Saint-Maurice.

Outre les gouverneurs généraux, il y a dans chaque gouvernement général de province un ou plusieurs lieutenans généraux, un ou plusieurs lieutenans de roi. Ils ou chacun leur district, & commandent l'un & l'autre el l'absence du gouverneur. Voyez lieutenant général & province; kieutenant de roi.

Il y a d'ailleurs dans chaque gouvernement général militaire un certain nombre de lieutenans des maréchaus de France. Voyez lieutenant des maréchaux de France.

GOUVERNEMENS particuliers ou gouvernemens de place, sont les gouvernemens des villes & places inbordonnées au gouverneur général de la province ou du détrict dans lequel elles se mouvent rensermées. Chaque place ou ville érigée en gouvernement 2 son état-major plus ou moins complet, selon l'importance de la place. Voyez ÉTAT-MAJOR.

On crouvers à l'article de cheque province l'énunération des gouvernements particuliers qui dépendent des

gouvernemens généraus militaires.

GOUVERNEURS généraux des provinces : on donne ce nom à des officiers militaires établis dans une province du royaume, ou dans un district de plusieurs provinces réanies, pour y konneair fous l'autonicé du prince, les habitans dans toute l'étendue de leur gouvernement. C'est à eux que le roi adresse ses ordres pour ce qui concernt L'administration indicaire, afin qu'ils des communiquent & les fassens exégueer aux grouvebrounts, communicate de plantes de gueires que que iondres concurnant. Els secucent convoquer les divers ordres de la province, aun de su ordonner de qu'ils out à faire pour le bien du service du poi & dupublic : ils encendent les plaintes des habitens, & veillent à ce que les officiers de justice nomplissant leur charge: ils empêchent toutes affemblées qui poumment se tenir au préjudice de l'autorité royale & du repos poblic : ils répriment les révoltes, & donnent leurs onites itre l'ennemi: enfin, ils commandent à tous les gens guerre, & font observer la discipline militaire.

Voilà les principales fonctions d'un gouverneur géné, telles qu'elles lui font enjointes par ses provisions, 
is comme les gouverneurs généraux des provinces réent ordinairement à la cour, ils se trouvent rarement 
ns le cas de faire les sonctions que nous venons d'indier. D'ailleurs, un gouverneur de province n'y peut cominder, s'il n'en a reçu la commission du roi outre ses 
visions.

Dans les provinces qui sont pays d'états, le gouverneur néral assemble les états dans la ville qu'il lui plast de signer, en en donnant cependant avis au roi; & c'est

qui y préside.

Les gouvernemens & lieutenances générales des pronces sont donnés aux princes du sang, à la haute noesse, aux maréchaux de France, & autres officiers géraux auxquels l'expérience dans les armes a rendu l'art gouverner & de commander familier.

Les gouverneurs & lieutenans généraux des provinces

êtent ferment entre les mains du roi.

Les provisions de gouverneurs & lieutenans généraux nt adressées à ceux qui en sont pourvus, par le mistre ayant le département de la guerre. Autresois elles s'accordoient que pour le cours de trois années, après quel terme elles étoient ordinairement renouvellées en veur de celui qui avoit été mis en place; mais aujourabui il est passé en usage de laisser à vie la jouissance à lui qui est une sois en possession, sans autre sormalité. It a est de même des gouverneurs particuliers.

Les gouverneurs de province ont séance dans les parleiens auquel ressortissent les pays compris dans l'étendue e leur gouvernement; c'est pourquoi leurs provisions

ont vérifiées au parlement de la province.

Pour ce qui est des provisions des commandans & cutenans de roi, voyez commandant & lieutenant de roi.

Le roi accorde ordinairement une compagnie de garles aux gouverneurs généraux de province. Elle est plus u moins nombreuse, selon l'étendue ou l'importance de cur gouvernement. Sa vraie destination est de leur prêter main forte dans le cas où ils auroient besoin de l'employe pour faire exécuter les ordres du roi : mais comme le grande subordination des sujets de l'état ne met jamai les gouverneurs dans le cas de s'en servir, il n'y en a que quelques-uns qui entretiennent leur garde pour la décoration; les autres se contentent d'en tirer le revenu.

Le roi n'accorde jamais de servivance pour les place de gouverneur général: mais lorsque Sa Majesté veut se voriser le fils d'un gouverneur, elle lui accorde le gouver nement, en laissant au père le commandement avec le appointemens; & en cas que le fils meure avant le père ce dernier est rétabli dans son gouvernement.

On compte actuellement trente-huit gouverneurs genéraux, sans compter ceux de Sedan, de la principaux de Monaco & ceux des sles; douze commandans de provinces, cinquante-deux lieutenans généraux de province & soixante-dix-huit lieutenans de roi de province.

GOUVERNEURS particuliers (les), sont d'anciens officiens militaires que le roi établit dans une place pour commander à la garnison, lui faire observer les réglemens & ordonnances militaires, & pour maintenir l'union & la pai parmi les habitans de la place; pour veiller à sa sureté & la désendre, sous l'autorité du gouverneur & du lieutenant général ou du commandant en chef dans la province, sans qu'i puisse rendre la place, en cas qu'elle soit attaquée, qu'aprè avoir soutenu deux ou trois assauts, & qu'il y ait une brê che considérable. Il ne peut pas non plus s'en absenter et aucun temps, & sous quelque prétexte que ce soit, san un congé signé du roi & de l'un des secrétaires d'état.

Les gouverneurs de places ont quelquesois un distribute plus étendu que la place dont le gouvernement & la dé

fense leur sont confiés.

Les provisions des gouverneurs de place sont adresses par le ministre ayant le département de la guerre, à celui qui est pourvu du gouvernement. Pour ce qui est de autres officiers de l'état-major d'une place, voyez lieute nant de roi, major, &c.

Les gouverneurs de place prêtent serment entre le

mains du chancelier ou du garde des sceaux.

On compte environ quatre cents gouvernemens de pla



ces en France, son compris un grand nombre de gouvernemens municipaux, tels que le roi vient de les créer par édit du premier Juin 1766. Ces derniers n'ont que le titre de gouverneur, avec la rente de ce qu'ils ont sinancé pour ces offices, à raison de dix pour cent.

Les gouverneurs particuliers des maisons royales ne prennent des ordres que du roi ou de son ministre ayant le département de la guerre, & ils ne dépendent point du gouverneur général dans le district duquel leur gouvernement est situé: tels sont les gouverneurs de la Bastille,

des Invalides, de l'Ecole royale militaire, &c.

GOUX ou GOUTZ, paroisse du haut Armagnac, en Gascogne, sur la rive gauche de l'Adour, à six lieues au levant d'hiver d'Aire; diocèse de Tarbes, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch & collecte de Rivière-basse. Il y a une commanderie de Malthe qui a pour membre la Salvetat de Gaure, laquelle vaut 400 livres de rente.

GRAÇAY, petite ville du bas Berri, sur le ruisseau de Foizon, à une lieue & demie au septentrior de Vatan, à trois au levant de Valençay, à six vers le midi de Romorantin, & à dix au couchant d'été de Bourges; diocèse de cette ville, parlement de Paris, intendance d'Orléans & élection de Romorantin.

La ville de Graçay est entourée de murailles slanquées, de tours: celle que l'on nomme la tour du Derle est la plus grosse; elle est octogone, bâtie sur une hauteur, & souteaue par quatre gros murs sormés en arcades. Cette ville a deux paroisses, dont l'une est dédiée à Notre-Dame, & l'autre à saint Martin. La première est en même temps collégiale. Son chapitre est composé d'un prieur, de treize chanoines & de quatre sémi-prébendes.

La seigneurie de Graçay a de tout temps porté le titre de baronie, & les seigneurs ont pris celui de baron, prince on sire, jusqu'en 1371, que Regnaud de Graçay, septième du nom, vendit sa terre à Jean de France, duc de Berri, qui en sit don au chapitre de la sainte Chapelle de Bourges, sondée par lui même en 1404 ou 1405. Au reste, cette baronie est assezétendue; elle renserme 20 paroisses, au milieu desquelles la ville est située, dans un pays abondant, où il y a des bois, des prairies & des étangs.

GRACE DE DIEU (la), abbaye commendataire d'hommes, de l'ordie de Creaux, filiation de Claire vaux, fituée dans le pays d'Aunis, proche la forêt nommée le Bois-l'Abbé, paroifie S. Fierre de Benon, à cinquieues au levant de la Rochelle; diocèle, intendance de lection de cette ville, parlement de Paris.

Cette abbaye fut fondée du temps de saint Betnard par Guillaume, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. Les Ptotestans ont ravagé ce monastère, & totalement ruiné son église: il ne reste des anciens bâtimens que le résectoire, qui sert aujourd'hui d'église aux religieux. On a commencé tout récemment à construire à neuf des dortoirs & des chambres régulières, & on médite aussi de bâtir une nouvelle église. Cette abbaye vaut environ 6000 livres de rente à son présat, quoiqu'il ne paye que so fiorins à la cour de

Rome pour ses bulles.

GRACE DE DIEU, monzstère de siles, ordre & siliztion de Cîteaux, autrement appellé le Désert ou Leyme (lumen Dei), dans un pays de bois & de monzgnes du haut Quercy, en Guienne, à une lieue au midi de Saint-Seré ou Serein, & à environ dix sieues au levant de Cahors; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance de Montauban & élection de Figeac. On sixe l'époque de la sondation de cette abbaye vers l'an x213, & l'on prétend qu'elle doit son origine à Guillaume de Cardaillac, l'un des évêques de Cahors, qui ayant obtenu des religieuses Bénédictines de Sainte-Marie-Dorée de Cahors l'église de Leyme, y institua des religieuses de l'ordre de Cîteaux.

GRACE DE DIEU (12), on Saint Jean de la Castelle, abbaye régulière de Préurontrés, dans la Chalosse, sur
la rive gauche de l'Adour, à une lieue au couchant d'Aire;
diocète de cette visse, parlement de Bordeaux, intendance
d'Ausch. On prétend qu'este étoir autresois de l'ordre de
faint Benoît, & que ce sut en 1155 qu'elle passa à l'ordre
de Prémontré, par une nouvelle sondation saite par Pierre,
comte de Bigorre & de Marsan, & par sa famille, qui donnèrent ce monastère à des resigieux du couvent de la ChaiseDieu; d'où vient qu'on lit: La Grace de Dieu, Fiste de
la Chaise-Dieu.

10256 les Calministes mirent le seu à ce monastère, test les religieux, les attachèrent a un vieux orme & las les religieux, après avoir enercé sur eux d'autres crua upai sont frémir la nature. Cette maison jouit de 6000 la de revenu ou environ.

GRACE DE DIEU (la), abbaye d'hommes de l'ordre Greanx, dans la Franche-Comté, près de la glacière mille, et à cinq lieurs au levant de Befançon; diocèfe, lanent de interpdance de ceme ville, bailliage et relade Baume. Elle vaut envison 3000 livres à son abbé. Is sus regardent cette abbaye comme en commende, lutes la défent régulière; ce qu'il y a de cersain, c'est lute n'est point taxée pour la cour de Rome.

GRAFLIJEN, paroisse du pays des quatre Vallées, en lacogne, à une lieue de demie vers de midi de Sarrambin, de à six au couchant d'hiver de Saint-Bertrand; discrèse le cette ville, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, session de Comminges. On y compte plus de 3500 ha-

hians. C'est le siège d'une justice royale.

GRAINVILLE la Teinturière, bourg du pays de Caux, dans la haute Normandie, sur la rive droite de la rivière de Durdan; à trois lieues de la mer, à deux au levant de Valmont, à une au smidi de Barville, & à quatre au levant de Fécamp; diocèse, parlement & intendance de Rouen, élection de Caudebec, & le chef-lieu d'une sergenterie qui comprend quaranties une paroisses. On y compte plus de 800 habitans. L'église paroissale est dédice à Notre-Danne: elle est grande & tien bâtie. C'est l'abbé de & Vandsille qui nomane à la caue. Il s'y tient un marché le junii, de plusieurs seires dans l'année. On y voit les refaults vienn château assetz grand, enteuné de larges soffis remplis d'eau. La maison d'Ocqueville en est propiétaire.

GRAIREE; c'est se dessis que te roi assur les bois d'autres, en com de la jurischiction qu'il y fair exercer par ses officien pour la conservation de ces bois. Ces droits du roi le sans pas les mêmes dans non les lieux : ils consistent, dan quelques communes, en une cermine part dins les comes des bois , indépendamenten des droits de justice, timée, paidines de chasses. Dans d'autres communes en

perçoit une somme d'argent pour les droits de graite & en d'autres lieux ils sont encore différens.

Quoique le mot de grurie signisse ordinairement une jurisdiction des eaux & forêts, en certaines acceptions signisse la même chose que grairie. Voyez GRURIB.

GRAISIVAUDAN ou GRÉSIVAUDAN (le), par du Dauphiné ou territoire de Grenoble, qui s'étend entre les montagnes, le long de l'Ifère & du Drac; bomé au septentrion par la Savoye propre, au levant par le Briançonnois & le comté de Maurienne, au midi par l'Embranois, le Gapençois & le Diois, & au couchant par le Viennois & une partie du Diois. On lui donne dix-sept à dixhuit lieues dans sa plus grande longueur, sur quinze de
largeur. C'est un pays très-peuplé dans les vallées, mais
qui n'a de ville considérable que Grenoble, capitale da
Dauphiné. Les autres lieux remarquables sont,

La grande Chartreuse, Vizille,
Domaine, La Mure.

Lesdiguières, Mens,

Voiron, Le bourg d'Oilans;

Vorespe, Saint-Bonnet,

Saint-Guillaume; & le fort des Barreaux.

Les montagnes qui font la plus grande partie du Grafivaudan, sont affreuses & inhabitées: on y voit beaucoup de chamois & d'autres animaux sauvages. Dans les cautous susceptibles de culture, on recueille des grains & des charvres. Il y a de fort bons pâturages sur les montagnes & dans les vallées. Il y a sur-tout beaucoup de simples. Voya DAUPHINÉ.

Ce pays passa de la domination des Romains sous celle des Bourguignons: il sur ensuire soumis aux François, puis aux derniers rois de Bourgogne, qui le donnèrent aux évêques de Grenoble: mais les dauphins de Viennois obligérent dans la suite ces prélats à leur écder une partie de leur seigneurie. Les évêques de Grenoble ayant été remisen possession de leurs droits, & encore une sois dépositifs par les dauphins de Viennois, ces droits ont passé aux rois de

ance, & il n'en est resté aux évêques de Grenoble que

qualité de princes

GRAISSAC, bourg du comté du Rouergue, en Guien-;, du côté de l'Auvergne, à sept lieues au couchant hiver de Saint-Flour, & à douze lieues vers le septenion de Rhodès; diocèse & élection de cette ville, parletent de Toulouse, intendance de Montauban. On y compplus de 2000 habitans.

GRAMAT, bourg du haut Quercy, sur le ruisseau d'Alon, non loin de ses sources, & à sept lieues au couchant hiver de Figeac; élection de cette ville, diocèse de Caors, parlement de Toulouse, intendance de Montauban y compte environ 2400 habitans.

GRAMONT, petite ville du bas Armagnac, au pays le Lomagne, en Gascogne, sur la rivière d'Arroz, à trois ieues vers le levant de Leictoure; diocèse de cette ville, arlement de Toulouze, intendance d'Ausch, élection de comagne. On y compte environ 3000 habitans.

GRANCEY-LE-CHATEL, petite ville du Bassigny, en Champagne, sur les confins de la Bourgogne, à la descente d'une colline dont le bas est baigné par le ruisseau de Tille, à six lieues au couchant d'hiver de Langres; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Châlons. On y compte environ 700 habitans. Il y a une église collégiale dont le chapitre est composé d'un doyen, de neus chanoines & de quatre sémi-prébendés. Ce chapitre a été sondé par les seigneurs de Grancey en 1361.

GRAND, bourg du Vallage, en Champagne, sur la route de Neuschâteau à Joinville, à la source de l'Ornain, & à environ neus lieues au levant d'été de Chaumont; élection de cette ville, diocèse de Toul, parlement de Paris, intendance de Châlons. On y compte huit à neus cents habitans. C'est le siège d'une prevôté dans le ressort du bailliage de Chaumont. La paroisse de ce lieu est sous l'invocation de sainte Libérée.

Ce bourg est fort ancien; on y voit des restes d'un amphithéarre, & on y a trouvé plusieurs sois des médailles.

Il y a dans ce lieu beaucoup d'habitans qui s'occupent

à la clouterie, & ces fabriques forment un objet conficée

rable de commerce pour eux.

GRANDCAMP, paroiffe du Bessin propre, dans la basse Normandie, sur la mer, à une petite distancé au sei vant d'été de Mais, à deux bonnes lieues vers le septemtrion d'Isigny, & à six au couchant d'été de Baïeux; diocèse & élection de cette ville, parlement de Rouen, intendance de Caën, sergenterie des Vays. On y compte 500 habitans. On estime beaucoup les soles qu'on pêche le long des côtes de Grandcamp.

GRAND'CHAMBRE: on entend par cette dénomination la principale chambre de chaque cour de parlement, c'est à-dire, le lieu où toute la compagnie s'assemble pour quelque fait de justice que ce soit. On entend aussi souvent par ce terme les magistrats qui y tiennent leurs séances.

GRANDCHAMP, paroide du Mantois, dans le gouvernement général de l'Isle de France, sur l'Obton, à une lieue au midi de Houdan, & à trois au couchant d'hivet de Montsort-l'Amaury; élection de cette ville, diocèse de Chartres, parlement & intendance de Paris. On y compte environ 100 habitans. Il y a une abbaye commendataire de Prémontrés sondée par Simon IV, courte de Montsort-l'Amaury: elle vaut 2400 à 2600 livres à son prélat. Cette abbaye n'est point taxée.

GRAND-CONSEIL, voyez Conseils.

GRANDCOURT ou GRANCOURT, bourg du pays de Caux, dans la haute Normandie, au comté d'Eu, à une petite distance de la rive gauche de l'Yères, & à sir lieues au levant d'été de Dieppe; diocèse, parlement & intendance de Rouen, élection d'Eu. On y compte 400 habitans. Il s'y tient un marché tous les vendredis.

La cure est à la présentation de l'archevêque de Rouen.

C'est M. le comte d'Eu qui ca est Seigneur.

GRANDE-MORTRÉE, boutg du pays des Marches, dans la basse Normandie, entre la Thouane & la Sennevière, à une lieue & demie au couchant d'été de Sèez, & à trois lieues entre le midi & le levant d'Argentan, sur le chemin de cette ville à Sèez; diocèse & élection de cette dernière ville, parlement de Paris, intendance d'Alençon-GRANDEIEU, étang on lac bourbeux de la haute

 $_{\text{Digitized by}}Google$ 

Bretagne, dans le duché de Retz, à environ deux lieues entre le midi & le couchant de Nantes. Ce lac est formé par la chûte de trois petites rivières, l'Ogne, l'Augon ou le Logon, & la Boulogne. On lui donne dix lieues de tour. Il appartient au marquis de Crux-Courboyer, à qui il a passé par succession des seigneurs de Vieille-Vigne-Machecon.

GRAND-MAITRE DES CÉRÉMONIES, voyez MAI-

TRE DES CÉRÉMONIES.

GRAND-MAITRE DE FRANCE; c'est le premier grand officier de la couronne après le grand aumônier de France; il est le chef & le surintendant général de la maison domestique du roi. Cette charge subsiste depuis l'origine de la monarchie, mais sous différentes qualifications, &

avec plus ou moins de prérogatives.

Dans le temps de la première institution de cet office, le grand-maître étoit appellé comte du palais, c'est à dire, juge souverain de tous les officiers de la maison domestique du roi. Au commencement de la troissème race, il sur appellé grand senéchal de France; il sur depuis qualisé souverain maître d'hôtel, & ensin grand-maître de France, mais ne jouissant plus des mêmes ponvoirs & prérogatives qui étoient aurresois attachés à cette charge. Ce grand officier de la couronne a bien encore une sorte de jurisdiction sur tous les officiers de la maison domestique qui dépendent de lui, & ses prérogatives ne laissent pas d'être considérables, quoiqu'elles ne soient plus les mêmes qu'elles étoient autresois.

La plupart des charges de la maison domestique da roi émanent de la sienne; & cela vient de ce que l'office de grand-maître ayant été successivement possédé par des princes, leur dignité ne leur permettant pas de remplir toutes les sonctions de leur charge, ils étoient obligés de s'en remettre sur des officiers inférieurs ou des personnes qu'ils constituoient en leur place; ce qui donna occasion de créer en divers temps les charges particulières qui existent aujourd'hui, telles que celles de capitaine des gardes du sups, de capitaine des gardes de la porte, de grand prevôt de l'hôtel, de grand maréchal des logis, d'introducteur des asubassadeurs & de grand-maître, de maître &

d'aide de cérémonies, acc.

Pour ce qui est de la jurisdiction du grand-maître, elle s'étend sur les fix aumôniers du grand commun, sur le premier maître d'hôtel ordinaire, sur les maîtres d'hôtel servant par quartier, sur les maîtres de la chambre aux deniers, sur les contrôleurs généraux de la maison du rois fur les gentilshommes servans, contrôleurs & clercs d'office, & en outre sur les officiers d'échansonnerie & panneterie, & généralement sur tous les officiers des sept offices. Elle s'étendoit aussi sur le maître de musique de la chapelle; mais cet office a été supprimé en 1763, lors de l'union des musiciens de la chapelle-musique avec ceur de la chambre.

Tous ces officiers subalternes n'ayant été établis que pour soulager le grand-maitre dans les fonctions de nécessité, qu'il ne pouvoit remplir à cause de la dignité de sa personne, ils sont tous sous l'obéissance du grand-maître, de qui ils prennent leurs provisions, & entre les mains duquel ils prêtent le serment de fidélité. En outre, l'autorité du grand-maître sur ces officiers subalternes, confiste à pouvoir les faire arrêter & les faire remettre sous la iurisdiction du grand prevôt, à l'office duquel est aujourd'hui unie la jurisdiction contentieuse, civile & criminelle dont le grand-maître avoit autrefois l'exercice.

Comme les officiers dont nous venons de parler remplissent les fonctions de nécessité dépendantes de l'office du grand-maître, ce grand officier de la maison du roi ne s'est réservé que les fonctions de pure dignité: telles font celles qu'il exerce aux factes des rois, aux lits diustice, aux mariages des rois, aux festins royaux & aux enterremens des rois & des personnes qui constituent la maison royale, & aux autres cérémonies extraordinaires où il est obligé de se trouver en personne. La nature de cet ouvrage ne nous permet pas de rapporter ici en plus grand détail toutes les fonctions de dignité que le grandmaitre remplit en personne aux grandes cérémonies.

Au commencement de chaque quartier le grand-maitre, & en son absence le premier maître-d'hôtel, présentent au roi tous les officiers qui entrent au service : ceux qui ne s'y trouvent pas perdent leurs gages, & le grand-

maltre commet quelqu'un à leur place.

Louis-

Louis-Henri II, prince de Condé, est actuellement

und-maître depuis 1740.

Les provisions du grand-maître s'expédient par lettreatentes scellées du grand sceau, & elles s'adressent à jus ceux qui dépendent de cet officier, asin qu'ils le teonnoissent comme leur supérieur. Il est mis en possesion de sa charge par le roi même, qui l'installe en lui nettant en main, pour marque de sa dignité, un bâtou irolé d'or, dans le moment où Sa Majesté lui fait prêter e serment de sidélité.

GRAND-MAITRE de la garde-robe, un des preniets officiers de la maison domestique du roi. Cette harge est une des plus belles de la cour : c'est toujours un les grands seigneurs du royaume qui en est revêtu. Elle

i été créée par le roi Louis XIV en 1669.

Le grand-maître de la garde-robe a soin des habits, lu linge & de la chaussure du roi. Il fait les sonstions du hambellan & des premiers gentilshommes de la cham-

re en leur absence.

Entr'autres fonctions particulières à sa charge, au lever du roi il met à Sa Majesté la camisoité, le cordon bleu & son juste-au-corps. Au déshabiller du roi cet officier lui présente sa camisolte de nuit, & demande quel habit Sa Majesté mettra le lendemain. C'est aussi sui qui sui met le manteau & le collier de l'ordre les jouts de grandes sêtes.

Outre le grand-maîtré de la garde-robe, il y a chez le roi deux maîtres de la garde-robe qui fervent chacun ane année. Ils font toutes les fonctions du grand-maître

en son absence, & conjointement avec lui.

Les fonctions particulières du maître de la garde-robe confistent à présenter la cravate au roi quand il s'habille, son mouchoir, ses gants, sa canne de son chapeau. Lorsque Sa Majesté prend un nouvel habit, c'est le maître de la garde-robe qui lui présente les poches de l'habit qu'elle quine, pour les vuider dans celles de l'habit qu'elle prend.

Lesoir, au coucher du toi, cet officier reçoit les gants, le chapeau & la canne de sa Majesté; de quand le toi a priéDieu, le maître de la garde-robellui ête sen habit, Tome III.

GRA Pour ce qui est de la jurisdiction du gran s'étend fur les fix aumôniers du grand o premier maître d'hôtel ordinaire, sur le servant par quartier, sur les maîtres deniers, sur les contrôleurs généraug for les gentilshommes servans, con ce, & en outre sur les officiers & & terie, & généralement sur tous & ces. Elle s'étendoit aussi for chapelle; mais cet office a l'union des musiciens des de la chambre. Tons ces officiers pour soulager le grant. sité, qu'il ne pouvoi? personne, ils sont t Le produi de la vie de fer de qui ils prenne accert, propre à la duquel ils prête. qui l'habitent y menent torité du gran a nourriture que pour l'hab fifte à pouvoi iurisdiction . . emarquable par fon abbaye célèbre d'hui unie ' ordre fondé par saint Etienne en 10 dont le g ert de Muret, aux environs de Limoges Comr . Grandmont par fon fuccesseur Pierre, Lit plissent 1124. C'étoit d'abord un prieuré qui a été érig ne s' ye par le pape Jean XXII en 1316. son La basilique ou église de Notre-Dame sur bâtie

findenti L& Henri II, rois d'Angleterre. Richard fon farnommé, Cœur-de-Lion, fit revêtir de plomb les m da monastère & de l'église, & lui accorda, en Il des libertés, des privitèges, & la justice du lieu poli semporel. Enfin Henri III ajouta beaucoup à la magn cence des bâtimens, & les mit dans l'état où l'onles encore aujourd'hui. Ce monastère sur depuis combis Sienfaits par un grand nonshre de princes : & leignen & cette prédilection attira en ce lieu plusieurs particulie d'od s'est formée ped-12 peu la petite ville en question. "y a ordinairantent dans ce monastère riente-ping à qu . rates weligieux. Liabbe eft Elicon & togetiet , depends 34:06



muchant de Verdun, diocèse de Toulouse. Elle est de mir de Cîreaux, fille de Clairvaux. On fixe en 1114, loque de sa fondation. Elle vaut environ 16000 clivres tente à son abbé, & la taxe en cour de Rome est de tente à son Aorins.

GRANDS-JOURS, tribunaux extraordinaires & sou que le roi établissoir autrefois dans les provinces que le roi établissoir autrefois dans les provinces trains que le roi etablissoir pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement, pour réformer les abus qui loguées de seur parlement pour réformer les abus qui loguées de seur parlement pour les parlements de la contract de la contract

la veste, le cordon bleu, & reçoit la cravate. Ponte noître quels sont les autres officiers de la garde-robe roi, voyez Cour DE FRANCE.

GRANDMONT ou GRAMMONT, petite ville de Marche, à fix lieues au couchant de Bourganeuf, & à même distance au levant d'été de Limoges; dioccée intendance de cette ville, parlement de Paris, élection Bourganeuf. On y compte environ 1100 habitans.

La fituation de Grandmont est affreuse: elle est trisserile, sujette à des brouillards & des vents terribles, n'offre aux yeux que des ross; c'est pourquoi les pier propres à bâtir ne manquent pas dans les environs de ce petite ville; mais le bois pour ce même usage y est arêmement rare. Il y a au pied des hauteurs queiques gnes, prés, jardins, arbres fruitiers, & autres petits endre vultivés: mais il s'en saut beaucoup que le produit aerroir de ce lieu suffise aux besoins de la vie de ses bitans. En un mot, c'ost un vrai désert, propre à la so sude la plus pénible; & ceux qui l'habitent y mênent u vie très-dure, tant pour la noutriture que pour l'habillanent, &c.

Grandmont est remarquable par son abbaye célèbre, ches-lieu d'un ordre sondé par saint Etienne en 107 dans le désert de Muret, aux environs de Limoges, transsété à Grandmont par son successeur Pierre, Limin, en 1124. C'étoit d'abord un prieuré qui a été érigé abbaye par le pape Jean XXII en 1316.

La bassique ou église de Notre-Dame sur bâtie n' Henri Leo Henri II, rois d'Angleterre. Richard son si surnommé, Cœur-de-Lion, sit revêtir de plomb les mi du monastère & de l'église, & lui accorda, en rais des libertés, des privilèges, & la justice du lieu post temporel. Ensin Henri III ajouta beaucoup à la magni cence des bâtimens, & les mit dans l'étar où l'on les mencore aujourd'hui. Ce monastère sur depuis comblé biensaits par un grand nombre des princes & seigness & cette prédilection attira en ce lieu plusieurs particulie, d'où s'est sormée peu-à-peu la petite ville en question y a ordinairement dans ce monastère riente-cinq à que timbre religieur. L'albbé est étaché & téguliet, dépends

médiatement du faint Siège pour le spirituel. Il jouit 1142 15000 livres de revenu. La taxe en cour de Rome de 1500 florius.

Cest le roi qui nomme à tous les prieures dépendans lette abbaye, excepté aux quatre qui vaquent les preins après l'élection de chaque nouvel abbé.
Grandmont est la patrie de Marc-Antoine Muret, le licquent auteur Latin parmi les modernes. Il y nait en 1527. (Expilly).
GRANDPRÉ, petite ville du pays & forêt d'Argonnes us le Réthelois, en Champagne, sur la rivière d'Airè me lieue au-dessus de son constuent avec celle d'Asut, à tlieues au septentrion de Sainte-Menchould; élections de me ville, diocèse de Rheims, parlement de Paris, inindance de Châlons. On y compte envison 1200 habiis, y compris les hameaux qui sont dans le district de liparoisse.

Les environs de Grandpré abondent en excellens pâtuges, & on y recueille beaucoup de bled. On a trouvé

ins le voisinage de Grandpré une mine d'argent.

La seigneurie de Grandpré étois autresois un des septemtés-pairies de la province de Champagne : il en relèt vingt-huit siefs. Cette ville n'a plus aujourd'hui que le tre de comté, & appartient à la branche de Jean de oyeuse. Elle vaut environ 20000 livres de cente.

GRAND PREVOT, un des grands officiers de 12 coto

GRANDS AUDIENCIERS de France, voyag Abbiene

GRAND-SELVE, abbaye d'hommes; en comminéque, au pays de Rivière-Verdun, dans le bas Argangaao, n Gascogne, sur le ruisseau de Madasé, à deux inues a conchant de Verdun; diocèse de Toulouse. Etheus de ordre de Cîteaux, fille de Clairvaux. On suscentimes le poque de sa sondation. Elle vaut environ 1600 abbé, & la taxe en cour de Rompe estude son florins.

GRANDS-JOURS, tribunaux extraordinairei de sourenins que le roi établissoit autresois dans les provinces thomases de seur parlement, pour résormer les abus qui ay introduissient dans l'administration de la justijuger des affaires qui leur étoient attribuées par les ade leur établissement. Les dérniers grands jours qu ait vus ont été établis à Clermont en Auvergne, en depuis cette époque il n'y a plus eu de ces trib an France.

GRANDS OFFICIERS de la couronne. On dont jourd'hui cette qualité aux officiers servans auprès personne du roi de de la reine, avec le titre de grand

fout,

Le grand aumônier de France,

: Le grand-maître de la maison du toi,

- Le grand chambellan,

Le grand-maître de la garde-robe,

Le grand écuyer,

Le grand pannetier,

- Le grand veneur,

Le grand fauconnier,

Le grand louvetier,

The grand maréchal des logis,

- Lengrand prevôt, Sollisonico

Je gizad-maître des cérémonies,

ch Et le grand sumônier de la reine.

Il n'y 2 point aujourd'hui de grand échapson, à charge de grand-maître de l'artillerie est supprimée pois les nouveaux changemens que l'on a faits dans le certain de l'artillerie

Pour ce qui est de l'amiral de France, on ne lui de splus sejourdhui le titre de grand, ainsi il ne doir ditte negardé que commo un officier supérieur de l'a

anuté : & le chef des officiers de la marine.

vi. Quelques-un mettent le chancelier & les marécham Brance au nombre des grands officiers de la souron ceptudant, pour ne point se méprendre, il suffir d'Arrier que ni les uns ni les autres n'ont le titre de gra & que M. le chancelier étant le premier officier de la justice, il n'a point d'éga de ma au dessus de lui que le roi.

comme les premiers officiers militaires.

u reste, la dignité des grands officiers de la cou
d'aujourd'hui, n'est pas à beaucoup près la même
celle des officiers de la couronne des premiers temps.

winables premiers officiers de la couronne, abstracfaite du titre de grand, étoient autresois ceux qui, en
i de leur charge, avoient non-seulement le droit d'eer la justice, mais encore en possédoient la propriété
me sief à vie. Tels étoient les anciens ducs & comdont les titres d'officiers sont aujourd'hui convertis
teux de seigneurs, n'étant plus que des seudataires de
ouronne.

lous appercevons cependant encore aujourd'hui quelvestiges des droits & prérogatives annexés aux charges es premiers officiers de la couronne, dans le chance-, dans l'amiral & dans le tribunal des maréchaux de me: ils sont les seuls qui aient l'exercice & la propriété a justice annexée à leur charge pendant la vie. D'où s concluons qu'on ne doit pas confondre les officiers de puronne, avec ceux qui ont le titre de grands offide la couronne, qui ne sont, à proprement parler, des grands officiers de la maison du roi, attendu : les premiers possèdent des offices qui ont la proprié-& l'exercice de la justice, & que les seconds ne jouist que de la simple attribution du nom, titre & prérotive d'officiers, & ne sont créés que pour la pompe & dignité de la majesté royale. Parmi ces derniere il n'y que le grand prevde qui zit l'administration de la juu, & qu'il-n'exerce que comme une simple attribution a dienité.

GRANDS RAPRORTEURS, & correcteurs des lettres keau. On donne ce nom aux officiers de la grande, ancellerie chargés de sapporter au sceau les lettres qui u de leur compétonce. Il y a deux de ces charges, sous les deux affectées aux conseillers du grand-conseil.

GRAND-TORCY, gres bourg du pays de Gaux, dans haute-Normandie, sur la rive gauche d'Arques, 2 ois lieues au midi de Dieppe, du côté du Lévant, & à se petite lieue au levant de Longueville, & au couchant e Les-Grands-Ventes; diocèse, parlement & intendance e Rouen, élection d'Arques. On y compte 400 habitans.

Сщ

Il s'y tient un marché les mardis de chaque semaine. Ce M, de Torcy qui en est seigneur.

GRANÓVILLIERS, bourg considérable & le plibeau de la Pscardie; diocèse & élection d'Amiens. I position, dans une campagne sertile en grains, est de plus avantageuses, & son commerce des plus distingués il est à huit lieues d'Amiens, quatre d'Aumale, six à Beauvais & vingt-deux de Paris. L'abbé de Saint-Lucien Beauvais, qui en est seigneur haut-justicier, y a une provôté patrimoniale. Il y a de plus prevôté royale & gressi à sel.

L'église paroissiale est sous l'invocation de saint Gille & le monastère des Filles de S. François est dirigé par de Cordeliers.

Le marché se vient à Grandvilliers deux jours de la se maine : celui du lundi est très-considérable.

La foire de Grandvilliers se tient le premier Septembn

jour de la fête du patron de la paroisse.

On fabrique dans ce bourg & dans ses environs a grand nombre de serges connues sous le nom de Blicourd d'Aumale & de Tricot. Les unes servent en doublure d'autres usages qui demandent une étosse légère, & les autres present à faire des habits de résistance.

Les femmes & filles du village de Fromeries, près d Granvilliers, s'adonnent beaucoup depuis plusieurs anné à la filature du coton; travail où elles réussissent très-bien & qui par la suite deviendra fort avantageux au canton

GRANVILLE (la) bourg du duché de Bar, sur Chiers, à deux lieues au couchant d'hiver de Longvi diocèse de Trèves, cour souveraine de Nancy, intendant de Lorraine, bailliage & recette de Villets-la-Montage On y compte 200 habitaus. Il y a un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Hubert, sondé par Dodo, comte d'Chiny, & Hardwide sa semme, en 1088.

La baronie de la Granville fut érigée en marquilat p lettres du feu roi de Pologne, données le 3 Janvier 17

GRANVILLE, ville maritime avec un petit port, d le Cottentin, en basse Normandie, près de l'embose re du ruisseau de Bose, sur la frontière septentrionale l'Avranchin, à six lieues au couchant d'été d'Avranchi la même distance vers le midi de Coutances; diotéléction de cette ville, parlèment de Rouen, intene de Caën. On y compte neuf à dix mille habitans, apris ceux des fauxbourgs.

tte ville est le siège d'une vicomté, d'une amirauté, moyenne justice, d'un bureau pour les traites soraid'un autre pour les cinq grosses fermes, & d'un me pour le tabac; avec un corps-de-ville, une pour lieutenant parciculier pour la jurisdiction du maître des eaux & sorêts de Caën, & un gouverne-de place dépendant du gouvernement général milide la province.

ranville est situé sur le haut d'un rocher escarpé de côtés, & presque tour entier environné de la mer. Au lant cette ville est séparée de la terre ferme par une tochée qui a vingt pleds de large, & que l'on nomme saiement gueule d'ane: elle est taillée dans le roc, &

est facile d'y faire entrer les eaux de la mer.

Granville est de forme ovale, & ceint d'une simple maille. Cette ville a deux fauxbourgs qui s'étendent is le midi: ils sont à la suite l'un de l'autre: l'un se mme le grand fauxbourg, & l'autre le petit. Ce deriet est séparé du premier par le ruisseau du Bosc: il est rendez-vous des marchands forains, & le magasin de tets les marchandises qui se vendent à Granville.

Ce fauxbourg communique au premier par un mauvais fur fort étroit, & auquel il seroit très-à-propos d'en sub-

muer un autre qui ffit plus solide & plus large.

On n'entre dans la ville que par deux portes. L'une est pellée la grande porte, parcequ'elle est la principale deux; elle communique avec les sauxbourgs: c'est la sule qui donne accès à la ville du côté de la campagne. 1/2 entre cette porte & le grand saubourg une place l'entre : elle est plantée de deux rangs d'arbres. 16tt de promenade à la ville & aux sauxbourgs. C'est-là pe commence la tranchée dont nous avons parié.

La seconde porte conduit au port : elle se nomme la some des morts, parcequ'elle est située contre le cimesète. Cette porte donne aussi communication au roc que

me l'on nomme Cap de Likou.

Qiv

A sa pointe, vers le septentrion, est un petit soil y a un corps de garde. Du côté opposé à ce sort, le midi, est une batterie en ser à cheval.

Les maisons de Granville sont toutes bâties en piè un grand nombre sont même en pierres de taille, à sez bien bâties: mais les rues de cette ville sont erro

& vont toutes en pente.

La ville n'a qu'une seule sontaine publique, mais tes les maisons un peu considérables ont leur sont particulière. L'eau de toutes ces sontaines n'est paint table, & ne sert qu'à laver, en sorte qu'il saut aller d'cher l'eau potable hors de la ville; & quelquesois ma à un quart de lieue, lorsque les sontaines les plus prostarissent; ce qui arrive communément dans les gran chaleurs de l'été.

Presqu'au centre de la ville est un carresour qui sen place publique: un puits qui est au milieu la sépare deux parties, dont l'une se nomme la place d'armes: e dans cette dernière partie que se tient le marché derbes; la première est destinée pour le marché au poson.

A l'extrémité de la ville, du côté du levant, il se ti un troissème marché près d'un moulin à vent; c'est le p considérable de la ville: il est pour la vente du bled, la viande, de la volaille, du gibier & autres denrées r cessaires aux besoins de la vie. On y vend aussi du lin du chanvre, mais en petite quantité. Le sermier du go verneur & celui du droit de coutume y lèvent des dro qui causent souvent des altercations.

Pour ce qui concerne le spirituel, Granville, n'a qu'u église paroissiale: elle est sous l'invocation de Notre-D

me. Il y 2 un orgue qui est fort estimé.

A environ une demi-lieue de la ville il y 2, pour commodité des campagnards, une autre églife dédiée saint Nicolas: elle donne son nom à la campagne des e virons, & au lieu dans lequel elle est située.

Ces deux églises sont desservies par deux curés, que vont successivement, au bout de huit jours, d'une églis à l'autre pour y faire le service. L'un est à la nominatio de M. d'Argouges de Crasot, & l'autre à celle du seignes

le Granville, comme patron du lieu. Ils ont un presytère commun au village de la Houlle, à un quart de
ieue de la ville, & environ au centre de chacun des
ieux districts. Il y a en tout environ trente-six prêtres
pour desservir les églises de Notre-Dame & de S. Nicolas, & il réside toujours au moins un vicaire, tant à Granville qu'à S. Nicolas.

Les Cordeliers réformés ont une petite maison à un quart de lieue de Granville, d'où ils sont tous les ans, le quatrième dimanche d'après la Quasimodo, une procession solemnelle à l'église de Notre-Dame. Le clergé de Granville les reçoit hors la porte de la ville, à un reposoir qu'on a coutume d'y élever. Ce sont eux qui ce jour-là célèbrent la grand messe parossisale et qui sont le prêne, après quoi on les reconduit au même lieu où on les a été recevoir. Ces religieux sont cette procession en reconnoissance de ce que les habitans de Granville les reçurent avec bonté lors de leur expulsion des îles de Chausley qu'ils occupoient autresois, & dont ils ont été chassés par les Anglois.

Granville 2 un hôpital général fitué dans le petit fauxbourg. Il 2 été fondé en 1683 par Baubriant, bourgeois de la ville. On y reçoit les pauvres sains & malades de Granville, & les matelots en temps de guerre seulement. Sa chapelle est dédiée à Saint-Sauveur. Le revenu de cette maison est peu considérable. Il y a une manusacture d'étoupes à calsarer, à laquelle on occupe tous ceux qui sont en état de travailler. Les biens de cet hôpital sont régis par quatre administrateurs & un receveur. L'évêque diocésain, le gouverneur de Granville, ses deux curés, le vicomte, le procureur du roi & le premier échevin, en sont les directeurs nés.

Granville n'a point d'école publique pour les garçons, mais il y en a une gratuite pour les filles: elle est tenne par une sœur de la Providence, à qui la ville ne donne que le logement, dont elle profite pour prendre quelques pensionnaires qui la font subsister, aussi-bien qu'une retraite qu'elle sait tenir tous les ans ordinairement par les PP. Eudistes, missionnaires de Coutance.

L'état-major de cette place est composé d'un gouverneur & d'un commandant.

Les bourgeois sont en possession de faire eux-mêmes la garde de leur ville. Ils sont divisés en sept compagnies, composées de deux sergens, un caporal & un anspessade, & de plus ou moins de fusiliers, selon le nombre des habitans. Chaque compagnie est commandée par un capitaine & deux lieutenans.

Cette milice bourgeoise monte en tout temps la garde sous les ordres de celui qui commande en ches dans la

ville.

Son état-major est composé d'un commandant, d'un major bourgeois, & d'un capitaine des pottes: ce dernier est pourvu de sa commission par le gouverneur. En l'abfence du commandant, ce sont les échevins qui donnent le mot.

Il y a, outre les officiers dont nous venons de parler, un colonel de la bourgeoisse pourvu de provisions du roi. Tous ces officiers de milioe bourgeoise sont perpétuels, & à la nomination du gouverneur, depuis la suppression des charges.

Pour ce qui est de l'administration civile & de la police, la vicomté de Granville est composée du vicomte, d'un lieutenant général, d'un lieutenant particulier & d'un procureur du roi. Les offices de lieutenant général & de lieutenant particulier sont aux parties casuelles. Il y a un autre lieutenant général & un procureur du roi pour la police.

L'amirauté est composée d'un lieurenant civil, qui est en même temps lieutenant criminel, d'un procureur du soi & d'un greffier.

Il y a pour la moyenne justice un sénéchal & un procureur siscal. Cette jurisdiction dépend de l'abbé du Mont-

faint-Michel.

On suit dans toutes ces jurisdictions la coutume générale de la province, sans exception. Les appels de la vicomté & moyenne justice sont portés au bailliage de Coutance.

Les habitans de Granville souhaitent depuis long-temps voir une jurisdiction consulaire, attendu qu'ils sont obligés de porter leurs affaires concernant le commerce à la jurisdiction consulaire de Vire, éloignée d'environ douze Li cues.

- Depuis les nouvelles dispositions de l'édit du roi donné au mois de Mai 1765, contenant réglement pour l'administration des villes & principaux bourgs du royaume, le corps de ville est composé d'un nombre d'officiers fixé par cet édit. Voyez le mot Hôtel-de-ville, pour ce qui concerne les officiers municipaux de toutes les villes du rovaume.

A Granville ils ne connoissent que des affaires économiques de la communauté. Le roi n'a point encore accor-

dé d'octrois à cette ville.

Les habitans de Granville ne payent point de tailles. Ils étoient aussi autrefois exempts de tous droits; mais ils payent aujourd'hui les droits de traites foraines, les droits d'aides & du tabac, & les contrôles des actes des notaires & exploits.

Les fermiers généraux ont à Granville une patache qui

croile depuis Saint-Malo jusqu'à Castres.

Une partie du domaine du roi est aliénée à l'amiral de France, qui a dans cette ville un receveur de ses droits. Il y 2 2ussi un maître de quais pourvu d'office.

Il se lève, tant à Granville qu'à Requeville, un droit de deux sols par tonneau, tant à l'entrée qu'au retour des vaisseaux, barques & batteaux, pour l'entretien du feu du cap de Frehel, en Bretagne. Ces droits se perçoivent de manière qu'un bâriment les paye jusqu'à trois sois saus avoir déchargé ni rien changé à sa cargaison. Cependant il arrive par le fait que le feu que l'on entretient au cap de Frehel, n'est d'aucune utilité aux maîtres des gabarres & batteaux de Granville; c'est pourquoi ils aimeroient beaucoup mieux que le produit de ces droits fût employé à l'entretien d'un feu à la pointe du roc de Granville, autrement appellé cap de Lihou, aux environs duquel ils sont obligés de naviguer très-fréquemment & avec des risques, au point que l'entretien d'un feu y paroît indispensable pour la sureté de la navigation à la pointe de ce roc.

Le port de Granville est signé auspied du roc du coté du midi, entre la ville & la petite batterie dont nous avons parlé. Il est fermé par un grand môle ou une jertée de pietres seches qui a près de deux cens toises de longueur, cinq toises de hauteur & autant de largeur. Cette jettée met le port à l'abri de la tempête, & les bâtimes qui peuvent y aborder sont en sureté pour charger & décharger.

De grande mer l'eau monte à vingt-cinq pieds dans ce port ; mais elle n'y est qu'à neuf preds de morte eau.

Le port de Granville n'est propre que pour de petits navires; il en peut contenir jusqu'à soisante ou environ.

Pour l'entretien de ce port les habitans de Granville lèvent un droit sur tous les bâtimens qui y entrent. Ce droit est six à dix livres pour les bâtimens de cent tonneaux & au-dessous; à quinze pour ceux au-dessus jusqu'à cent cinquante, & à vingt livres pour ceux au-dessus de cent cinquante tonneaux. Les barques, gabaries & batteaux ne payent que quatre livres chacun. Quant aux bâtimens étrangers qui ne sont pas du lieu, ils payent deix sols par tonneau lorsqu'ils y viennent décharger; autrement ils ne payent qu'un sol par tonneau.

Il n'y a pour ce port que la rade de Cancale, qui en

est éloignée de trois lieues.

On construir tous les ans un affez son nombre de petits navires sur la grève qui est le long des deux faustourgs.

Il part chaque année du port de Granville un grand nombre de bâtimens pour la pêche de la morue en Amérique. Depuis la dernière paix jusqu'en 1766 inclusivement, il en est forti 253 vaisseaux, avec 10496 hommes

d'équipage pour le banc de Terre-Neuve.

Quans à l'industrie des habitans, nous ajouterons à ce que nous avons déja dit, que les hommes vont à la mer, et que les femmes & les filles du commun sont principalement employées au commerce des huîtres, dont la pêche est considérable. Le débit s'en fait à Paris, à Rouen & aux aurres villes du royaume; & on estiene que le commerce seul des huîtres produit, année commune, la somme d'environ 10000 livres.

Une autre branche de commerce non moins considérable que celle des hustres, est le commerce maritime de

cette ville, qui provient de la pêche de la morue séche à la grande baie, à l'Iste-Royale & à Gaspée; & dans la pêche de la morue verte sur le grand banc de Terre Neuve. Cette dernière est la plus considérable. Le surplus du commerce de Granville consiste dans le cabotage que font sur les côtes de Bretagne quelques barques, briganrins, gabarres, & batteaux. En un mot, cette ville eft le centre du commerce qui se sait dans l'élection de Coufance.

Les principales productions du terroir de Granville sont

les fruits à cidre, les seigles, l'orge & le lin.

Il v a dans les environs de cette ville plusieurs carriéres de pierres de toutes grandeurs. Les îles de Chaussey, à environ quatre lieues au couchant d'été de Granville, produisent du granit sort beau, mais disticile à polir. On l'emploie sous le nom de carreaux de Saint-Sévère, pour des linteaux de portes & des chambranles de cheminée. Tous les ouvrages des ports de Granville & de Saint-Malo sont saits de cette pierre, & il s'en fait un grand débit pour la province de Normandie & pour la Bretagne.

GRASSE, une des principales villes du second ordre en Provence, dans la partie basse de cette province, avec un évêché suffragant d'Embrun; siège d'une sénéchaussée établie en 1570 par Charles IX, & dans le ressort du parlement d'Aix; chef-lieu d'une viguerie & d'une recette générale dont les fonds sont versés dans les coffres de 12 province, & la résidence d'une sous-brigade de la maréchaussée qui est subordonnée à la lieutenance de Digne. Cest aussi un gouvernement particulier dépendant du gouvernement général militaire de la province.

Cette ville est située sur le penchant d'une colline, à trois lieues au septentrion de Cannes & du golphe de la Napoule, à quatre au couchant d'été d'Antibes, à trois au couchant de Vence, à six au même point de Nice, à vingt-fix au levant d'Aix, à environ pareille distance vers le midi d'Embrun, & à cent soixante-treize au levant d'hiver de Paris; au vingt-quatrième dégré trente-fix minutes de longitude, & au quarante-troisième dégré trente neuf minutes vingt-cinq secondes de latitude. On va de Grasse à Paris par la grande soute de Lyon, ou par des chemins de traverse dans les montagnes de Provence & du I

phiné.

La ville de Grasse est assez peuplée; & suivant le nombrement qui a été fait depuis peu, elle contient em ron 10000 habitans, tant dans la ville que dans territoire. Elle est ceinte de murailles, & l'on y enc par plusieurs portés. Ses armes sont d'azur à un agnes paschal, ayant son guidon ou étendart d'argent.

Cette ville députe aux états de la province, comme

chef-lieu de viguerie.

On lit dans le Dictionnaire Géographique attribué M. Vosgien, que Grafie est une jolie petite ville : il el vrai qu'elle est perire; mais elle n'a rien qui réponde au terme de iolie, ni pour les maisons ni pour les rues; ca elles sont au contraire étroites, irrégulières, sans ornemen & sans propreté. On peut dire de la situation de Grasse qu'elle est jolie. Cette ville est bâtie fur le penchant d'une colline, au pied des Alpes maritimes. Ces montagnes commencent à Aulps, & se prolongent au levant jusqu's Grasse; d'où elles vont se joindre à celles du Piernont, comme elles se joignent au septentrion à celles de la Savoye & du Dauphiné.

La colline sur laquelle est située la ville de Grasse, domine tout fon territoire. It est peu étendu, mais fertile par les soins d'un peuple laborieux, infatigable, & d'ailleuts fans industrie. C'est un bassin riant, fur-tour quand on l'appercoit du haut des montagnes arides qui le dominent au septentrion. Entre une quantité de sources qui sortent du pled de ces montagnes, une grande fournit à tous les besoins de la ville : elle fait non-sculement tourner un grand nombre de moulins, mais elle arrose encore, par une infinité de canaux, tout le fond du bassin, qui autour de la ville est ou en jardins ou en prairies.

Le reste du territoire est en amphitheatre, & attisse ment planté d'oliviers, de vignes, de figuiers & de mis riers, qui donnent de la verdure en tout temps. Celle de oliviers n'est pas gaie, mais elle dure tout l'hiver, de me me que celle des orangers, des citronlers & des co drats, qui y sont en pleine terre, & entoures de jasmil d'Espagne, de subcreuses, de cassis, ecc. Ces desnich

antes sont cultivées en bordure on en sillon, comme on iltive les asperges dans l'Isle-de-France, Tous les jardins ui entourent la visle en sont parsumés.

Malgré tous ces agrémens, la bonté du sol & la pureté e l'air, malgré la vue de la mer Méditerranée qui n'est u'à trois lieues au midi & à l'horison de cette ville, où lle sorme un magnisque canal, on ne peut pas dire qu'elle sit jolie: on pourroit plutôt, à cause du mêlange des onnes & manvaises odeurs, qui l'insectent d'un côté & la arsument de l'autre, lui appliquer l'épithete que M. Goleau, jadis évêque de Grasse & Vence, donnoit à la Procence en général, en l'appellant une gueuse parsumée.

M. l'Admiral n'a pas eu des mémoires plus sidèles que M. l'Avocat, vrai auteur du Dictionnaire Géographique, quand il a dit, dans son Dictionnaire du temps, qu'en 1746, à la dernière incursion des ennemis en Provence, M. de Surian étoit évêque de Grasse. Il n'a mis qu'onze lignes à l'article de Grasse, & il y en a six qui ne contiennent que des faussetés.

Il n'y a dans cette ville qu'une seule paroisse; c'est l'église cathédrale, qui est en même temps paroissiale. Elle
est sous l'invocation de Notre-Dame. Son chapitre n'est
composé que de neus chanoines. Les principales dignités
y sout unies aux canonicats; tous à la nomination du chapitre même. La dignité de prevôt a été unie sous ce règne à l'évêché: les autres sont celles de sacrissain, de capiscol ou ches du chœur, d'archidiacre, d'archiprêtre &
de théologal. Il y a outre cela, pour le service du bas
chœur, plusieurs ecclésiassiques prépendés, qu'on nomme
bénésiciers. Pour ce qui concerne le spirituel, il n'y a que
deux curés pour toute la ville & une grande partie de son
tentioire.

Le siège, épiscopal a été transséré dans cette ville en 1250, par le pape Innocent IV, de la ville d'Antibes, d'où une grande partie des habitants, ésoit retirée à Grasse, pour se mettre, à l'abri du pillage, des corsaires de Barbarie, auxincurssons desquels ils étoient propressons. Le diocèse de Grasse ne reprérence que vingt-deux paroisses, un chapitre de me abbaye, celle de Légins; le prélat qui est à la tête

jouit de 10000 livres de rente ou environ, & il paye 414 florins pour l'expédition de ses bulles.

Outre l'église cathédrale, qui est aussi l'unique paroisse la ville & d'une grande partie des environs, il y a un convent de Dominicains, un d'Augustins, un de Cordelieus un de Capucins, & une communauté de filles de la vistation. Il y a aussi des PP. de l'Oratoire, avec qui la vistation. Il y a aussi des PP. de l'Oratoire, avec qui la vistation contrat en 1765, pour avoir un collège en regle, attendu que jusques-là il n'y avoir eu que trois quatre classes informes, régies par des écosiers du sent naire, sans ordre & sans principal.

Cette ville n'a point de communauté de religieus Ur sulines, malgré ce qu'en dit M. l'abbé Expilly.

Quant auséminaire de Grasse, il a été établi par M. Anthelmi, prédécesseur de l'évêque actuel: il est dirigé par quelques membres du chapitre.

Grasse a trois hôpitaux; savoir, celui de la Charit post les vicillards, les insirmes & les orphelins; celui de la Miséricorde, pour les pauvres honteux; & l'hôpital des massades, dit l'hôpital Saint-Jacques. Le premier n'est point sondé; il n'y a que le travail des ensans & les charités des sidèles qui le fassent subsister. Le second a quelques rentes, qui suffisent à peine aux nécessités des pauvres honteux. Le troisième a beaucoup de peine à se souvres honteux. Le troisième a beaucoup de peine à se souvres non môniers gagés, & ils sont administrés par des directem tirés de tous les ordres de citoyens, ayant à leur tête l'évêque, les magistrats de justice & municipaux.

Plusieurs charges de la sénéchausse ayant été réunies ce tribunal n'est composé que de trois lieutenans & des gens du roi; les offices de conseillers sont restés aux parties ca suelles. On appelle de ce tribunal au parlement d'Aix.

La viguerié de Graffe étant unie à l'hôtel de ville, ells composée de trois confals, dont le premier fait les soitions de viguler : la sonction de maire est annexée au consulat, de même que celle de lieutenant général de police en sorte que chacun des consuls est maire de lieutenant général de police en même temps; de leute sent sont de police en même temps; de leutenant générals de police en même temps; de leutenant générals de police en même temps; de leutenant générals de police en même temps ; de leutenant générals de police en même temps ; de leutenant générals de police en même temps ; de leutenant générals de police en même temps ; de leutenant générals de police en même temps ; de leutenant générals de police en même de leutenant générals de leutenant général de police en même de leutenant général de police en même de leutenant général de le

péce. Les antres officiers qui forment le corps de ville, an tréforier, quatre conseillers, quatre auditents, peux sont experts, & quatre intendans de police. Ces is sont renouvellés tous les ans le jour de S. Simon 3. Jude: ils sont élus par la communauté ou conseil

officiers municipaux sont chargés de l'administrade biens de la ville & de la police.

riguerie de Grasse renserme trente-quatre commuis, y compris les villes d'Antibes, de Cannes, Grasse &

t; 13993 habitations, & 55900 habitans.

la quote-part des 700000 livres, tarif de la taxe appelle don gratuit, imposée sur la généralité de Provences monte à la somme de 48047 livres 16 sols a deniers

m la viguerie de Grasse.

La ville de Grasse a plusieurs branches de commerces ent la principale est celle des fabriques de cuirs tannés et la poudre de myrthe & de leutisque; ce qui les rend ends, & de meilleur usage que le cuir rouge tanné avec à corce ou la rapure de bois de chêne. Le cuir verd est les fort, plus nerveux; & comme il est graisse & desséché es grand air, il résiste davantage, soit à l'humidité, soit à faigue des chemins pierreux des montagnes: en un sox, les cuirs de Grasse sont si estimés, qu'il ne s'en fait les assets de les cuirs de Grasse sont si estimés, qu'il ne s'en fait les assets de les cuirs de Grasse sont si estimés, qu'il ne s'en fait les assets de l'étranger.

La seconde branche de commerce est celle de la soie, true qu'ouvrée en rubans, sleurers, silatures, &c.

La troissème est celle des fabriques de savons, de miel, de cire, de pommades, essences, savonnettes & parfums

connus dans toute l'Europe.

Le territoire de Grasse ne produit pas du bled pour six mois: on y supplée en tirant des grains de Marseille, où issont plus chers depuis la liberté de l'exportation. Si le termoir de Grasse n'est pas sertile en bled, les habitans y recueillent en abondance des vins & des huiles. Ces deux deuxes forment les deux objets les plus considérables de leur revenus.

Leur huile pourroit égaler celle d'Aix pour la finesse, à on la faisoit avec les mêmes soins & les mêmes attentions.

Tome III.

Tout le monde connoît les bergamottes de Grafie: a en rire l'estante, de l'en fait des rabatières de autres me bles parentiss de l'écorre de certe espèce d'orange.

Les parentages du canten sont excellens pour le mu

. Les paratages du canten font exections pour le mi bétail, et les prairies y produitent jusqu'à trois foins.

Il croît naturellement dans les cantons de la viguel de Grasse, besucoup de plantes médicinales & usuelle savoir, sur les montagnés voifines, l'angélique, la gents me, l'artistoioche, les voinétaires aussi bons qu'en Suisse voir les borés de la met, le mytthe, le lentisque, les gent vriers, la gentaité pour la teinture, & le bois de fuster pou la teinture & pour l'usage des ébénistes, lorsqu'il est agré-bioment veiné & d'un beau jaune; l'asclépias ou dompre venin pour l'usage de la médecine, &c. entre les plants aromatiques, mélisse, lavande, serpolet, thim, romains stéchas, & autres qui convrênt les montagnes & les visites.

On trous auss ser les montagnes des pyrites & despéenfactions de toutes espèces; hustres, nautiles, coms d'ammen, bésennaires, & des stalactites d'une grande beauté dans le saverne de Saint-Césaire, qui rensemn sout ce qu'én rapporté de curieux de la caverne d'Arcis;

en Boutgegie.

On lit dam Télimmed que les mutailles de Grasse sont incrustées de coquillages: cela s'est pas. Au midi elles sont basies de tuf, de sur le tuf, comme roure sa ville base; au septementon elles sont construires de pierre valeaire sont dans. Il est virit qu'à deux lieues de-là, de à Tourrenes-les-Vence, il y a de grandes roches plares, qui ne sont que des massifs de grandes coquisses bivaives de l'espèce des channes ou des peignes de Venus.

On a découvert depais dix ant des carrières de maibre blane, jaspé de divertes couleurs; & sur la même montagne qui domine la ville, on a trouvé un filon d'albane oriental précieux pour la finesse du grain, la beauté le variété des couleurs, la transparence des tranches & le beau poli qu'il prend. Quoiqu'aussi dur que le marbre, il est plus doux sous le ciscau; & comme le marbre il se dissont dans l'éau forte. On en trouve de grand blocs de quatre, cinq, six & jusqu'à huit pieds de long.

pur piod de plus d'épaineur, de aline lièges pour en le de grandes rables de des cheminées. Les blocs moyens leurs some recharchés pour en seulpuer des urnes, des les des seaux x ou des envertes de hassins de somaines les beaucoup d'éclar, de sont de la plus grande beaux les grandes tables de la galerie de Versailles attenant le gui ornent l'entre-deux de ces tables, ne sont qu'en les d'un albêtre des mêmes coulous de qualité; de la carrière de Grasse on en tire des tables de la mêslegundeux de d'une seule pièce.

La mer, outre la pêche du thon, de la donade, du sub, du surmulet, du denté, du maquereau, merlan, lineis, etc. soumit toute l'année plusieurs espèces de the possions qui som la ressource du peuple, comme surme, enchois, ecc. Ces poissons mangés frais en baisses, some délicieux et sort délicats. On y pêche aussi des litres, mais qui ne sont pas aussi bonnes que celles de Beéan. On en est dédommagé par les montes, les ouris et d'autres coquillages excellems. On trouve sur le sac le manife papyracé d'une grande beauté, les coquilles seppellés bécassines de mer, conteaux, etc.

Il y a deux îles entre Antibes & Gannes, à l'entrée du Diphe de la Napoule. La plus proche est celle de Saintelarguerite: Il y a un fort avec une garnison, od l'on entime des prisonniers d'état.

La plus éloignée de la côte est au midi de la première. C'est l'île & l'abbaye de Lerins, autrefois estèbre par ses sains personnages & ses manuscrits. Elle dépendoir du mon-Cassin, mais aujourd'hus elle est unie à l'ordre de Cuny, de l'ancienne observance.

GRASSE (12), petite ville dans le bas Languedot a distile de Carcaflomic, parlement et intendance de Tourbote, receive de Carcaflomic, fituée fur la prince sivière, d'Orbieu, au pied des montagnes de la Carbairte à quatre lieus au levant d'hiver de Cascaflonne, et à suivitui sumut de Narbonne vots le conchant. On n'y compas guère, plus de 1000 habitans.

Cette petite ville tieg fon mem d'une abbaye enumenda-

260 G R Á taire de Bénédichins, sous l'invocation de Notre-Dame d 14 Grasse.

Cette abbaye, qu'on appelloit anciennement Sainte Marie-Jur-Orbies, est de la fondation de Charlemagne, entémoire d'une victoire complette que ce prince rempt ta sur les Sarrasins. D'autres la croient plus ancienne, a grand autel de son église est de toute magnificence. O voit dans le trésor de cette église une châsse qui rensemble corps de saint Maxime, évêque de Rièz. Voyez l'ant Rièz. On y montre aussi une donation de l'empetes Charlemagne, écrite sur une écorce d'arbre. Cette abbs vaut environ 18000 livres de rente, & la taxe en cour de Rome est de 4633 florins un tiers.

GRAVELINES, ville de la Flandre maritime, avec me petit port; diocèse de Saint-Omer, parlement de Douzy, intendance de Lille & subdélégation de Bourbourg, sinéa dans un percin marécageux près de la mer & de l'embouchure de la rivière d'Aa, à cinq lieues au levant de Calais, à six au couchant d'hiver de Dunkerque, n'ayant

qu'environ 1200 habitans.

C'est un gouvernement de place du gouvernement général militaire de la Flandre Françoise. Elle n'a que dem portes, l'une qui conduit à Dunkerque & l'autre à Calais: elles se répondent à peu près, & sont presqu'opposées l'ane à l'autre. La ville est assez régulière en-dedans, & la ques, particulièrement les grandes, sont assez droites. Le ville a un château sous lequel est une place publique par Cablement grande, sans être des plus régulières. Il 12 trois beaux magasins à poudre voutes de pierres, d'une fort bonne construction, & plusieurs corps de casemes L'enceinte de Gravelines est composée de six bastions, de la construction du chevalier de Ville, & le fosté de cene place est des plus larges & des mieux construits. On voir dans ce fossé cinq demi-lunes de la façon du maréchalde Vanban, & il est entouré d'un chemin couvert avec is traverses & place- d'armes. Au-delà du glacis est un avanta fosse le plus large qu'on voie nulle part. Au-delà encore est un corrage à corne qu'on appelle la basse-ville, u milieu de laquelle passe la rivière d'Aa.:Il y a une grande bante fur un des côtés de consuvrages dont la porte qui 1: .1

nne du côté de la campagne, est converte d'une petite

L'église paroissale de Gravelines est sons l'invocation e saint Willebrord. On y remarque deux tombeaux de larbre érigés à deux guerriers fameux, qui ont été en ifférens temps gouverneurs de cette place; l'un Valentin e Pardieu, qui le sut pour l'Espagne; l'autre Claude arbier du Metz, pour la France.

Le magistrat de Gravelines est composé d'un bailli, un mayeur, de cinq échevins, d'un pensionnaire, d'un resser de d'un procureur-syndic.

L'état-major cst composé d'un gouverneur, d'un lieu-

enant de roi & d'un major.

Le gouvernement de cette ville vaut 14000 liv. la lieuenance de roi 3200 liv. & la majorité 3000 livres.

On travaille maintenant à aggrandir le port de cette ille, pour nous dédommager de la perte de celui de Dunkerque. On a éprouvé dans cette dernière guerre que la rade y étoit tenable dans tous les temps; ce que on n'avoit pas encore remarqué. Nous devons cette observation aux Anglois, qui ont beaucoup fréquenté ce petit port pendant la dernière guerre.

Cette ville s'est rendue célèbre dans l'histoire, pour avoir été prise & reprise plusieurs sois dans les dissérences guerres; sçavoir, en 1383 par les Anglois; en 1644, par Gaston de France; en 1652, par l'archiduc; en 1658, par le maréchal de Turenne. Les François, sous le maréchal de Thermes, perdirent une grande bataille à Gravelines le 13 Juillet 1558. Cette ville sut ensin cédée à la France par le traité des Pyrénées.

GRAVELLE (12), bourg du haut Maine, près des confins de la Bretagne & de l'Anjou, à cinq lieues au couchant de Laval; élection de cette ville, diocèfe du Mans, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte environ 300 habitans.

Ce bourg est remarquable par la bataille que les Aneglois y perdirent en 1424. Il y a un bureau des fermes.

GRAVEZAUTE, commanderie de l'ordre de Malthe, dans le Quercy, diocèse de Cahors. Cette commanderie,

Digitized by Google

de la langue de Provence & du grand prieurs de l

Gilles, vaut environ 1500 livres de rente.

GRAVIER (1c), bourg du Niverhois, près des als du Berri & du Bourbonnois, sur la petite rivière à boir, à trois lieues vers le conchant de Nevers; partit de Paris, diocèle & intendance de Bourges, électique Charité, bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, pràfet de Villequier. On y compte envison 1000 habit La cure, qui ele à la collation de M. l'abbé de Plaingung 200 livres.

Le château de la Guierche est dans le district de paroisse du Gravier. Ce bourg a un petit prieuré si

de 200 livres de revenu.

 Le tempir du Gravier produit fluidied ét d'ente paccages. Il y a des mines de far avec des forges à fourneau,

Ce bourg a tous les ans une foire le jour de faint mas, & un marché tous les mardis. Le principal apperce des habitans confifte en bled & en bestiaux.

GRAULHET; petite ville du haut Languedoc, sivo gauche de la rivière du Dadou, à deux lieues et mie au levant d'été de Lazaur, et à cinq au couc d'été de Castres; diocèse de recette de cette xille, pe ment de généralité de Toulouse, intendance de Landoc. On y compte environ deux mille deux cests à tans.

GRAY, petite ville de la Franche-Comté, sur la Sa à sept lieues au septentrion de Dôle, à la même diff au couchant d'été de Besançon, à huit au levant de Dôle àt à soixante-dix au levant d'hiver de Paris; diocète, lement & intendance de Besançon. On y compté en apoo habitans. Elle est située sur une collène qui s'ab vers le septentrion. Cette ville sormé un amphishéant domine une très-belle de grasse prairie atrosée pu Basne.

Le roi Louis XIV s'étant rendu maître de Gray en 166 en fit démolir les fortifications, dont on voir encore le fondemens, Il y a fur le haur de la collène un château qui jouit d'une des plus belles vues du monde. La reine Jean première, comtene de Bourgogne, épouse de Philippe

posomé le Long, roi de Prauce, se pluisant beancoup Gray, faisoit sa résidence ordinuire dans ce château; se pur être à portée d'y assister à tout l'ossice divin, selon la buse courtume des comtes de Bourgogne ses ancêtres, elle sonda une chapelle royale & collégiale, avec huit chapines, quatre cleres & un prevot. Le château appartient fourd'hui à M. de Crillon, lieunenant général des armées à roi.

La ville n'a qu'une paroisse desservie par un curé & disuir familiers, un maître de musique & des ensans de hœur. Lorsqu'il y a quelques cérémonies publiques, sous

e clergé s'assemble dans cette église.

Outre la paroisse de la collégiate dont nous avons pare é, il y a à Gray mois communautés d'hommes, sept de silles, un collège, deux très-beaux hôpitaux. Et une confaire de pénitens noirs qui ont leur église particulière.

Les communaurés d'hommes sont les Cordeliers, les Carmes & les Capucins. La maison des derniers est à un bon quart de lieue au midi de la ville, sur la route de Gray à Pesmes. Leur église est dédiée à la sainte Vierge, & ces Religieux y conservent une statue de cette fainte à laquelle on autribue de grands miracles : aussi y av-il toujous un grand concours de geuple qui y sieur en péleuings.

Les communeurés de filles sont les Ursalines, les Carstolites, les Tierpolines, les Dames de la Visitation, les Suppresiedes, les religionses de l'ordre du Saint-Réprir de

Montpellier & les Hospitalières,

Depais le retraite des Jéssies le collège est dirigé par desdésuliers, & l'an y enfaigne les humanirés & le philo-

fophic\_

Celus des deux hôpitant qui est dans la ville, est destint pour les enfant trouvés : il est desterni per les religien-

la de l'ordre du Saint-Biprit.

L'autre hôpital est siné sur le boud de le Saône, dans, un très-bon air : il est magnisque, & destiné pour le militaire & les malades de la ville de tous états. Ce desnice est desservé par les seligionses Hospitalières dons aons parlé.

Grayest to promise side duditisis compris some to dis-

nomination de bailtiage & Amont, & l'un des grands bilages de la province. Outre le bailliage il y a un predial, une mairie & une maîtrise particulière des eaus sorêts qui ressort à la table de marbre de Dijon. Caussi le ches-lieu d'une recette dont les deniers sont re dans la caisse générale de la province à Paris, & la rédence d'une brigade de la maréchaussée commandée un exempt, & dépendant de la prevôté générale de sançon.

La fituation de Gray fur la Saône, que l'on y palle un très-beau pont de pierres, rend cette ville la plus of merçante de la province, attendu que l'on y embai tous les grains, vins & fers que l'on transporte à Lyon. fers sont de la province; les vins viennent de Boutgogh de Champagne. On y transporte les bleds de la plus g de partie de la Lorraine; ceux du Bassigny, en Cham gne, du pays de la Montagne, & de plusseurs canton

la Bourgogne.

La ville de Gray a deux marchés par semaine, le dredi & le samedi, & il s'y tient quarre soires par an Les environs de cette ville sont très-gais & très-ri Au septentrion, la route qui conduit à Champlite, & là à Langres, sournit à la ville une promenade très-agible, d'une bonne demi-lieue. La chaussée qui aboust si pont par sequel on entre dans la ville, est élevée de din à douze pleds, à travots une prairie qui accompagne le rives de la Saône jusqu'à Lyon, & qui par conséquent si tend à plus de soixante liènes sans interruption.

Cette route est plantée de deux rangs d'ormes mills en bouie, & elle est bordée d'une hale vive très épaisé. A la gauche on a construit sur la Saône un grand & mignisque magasin qui sert de dépôt à tous les bleds desinés à l'embarquement. Des grensers de ce magasia et verse le bled avec beaucoup de facilité dans les batteaus. On doit cet établissement utile à plusieurs marchandequi se sont ruinés par les grands stals que ces sortes d'eutre prises entraînent ordinairement avec elles.

Bur les montagnes voilines de Gray on découvre des peignes fossiles de différentes figures. Les filex de les setion éaillous n'y sont pas rares, Les bois pétrifiés de aussi ettres remplies de coquillages, les cornes d'ammon pieruses, les poulettes, le source, sont des sossiles sort comuns dans les environs de Gy, à quatre lleues de Gray.

Quant au bailliage de Gray considéré comme district e la province de Franche-Comté, il est borné au septennion par la Champagne & la prevôté de Jussey, au leant par le bailliage de Vesoul, au midi par ceux de Dôle t de Besançon, & au couchant par le duché de Bourgone & la Champagne. Malgré l'irrégularité de sa figure, m peut lui donner environ huit lieues d'étendue réduite, k on y compte 181 paroisses.

Ce bailliage est parragé en deux parties à - peu - près sgales, par la Saône, qui le traverse dans toute sa lon-gueur du levant d'été au couchant d'hiver. Outre cette rivière, qui est la principale du bailliage de Gray, ce district est arrosé par quantité d'autres petites rivières & suisseaux, qui ont sur leurs bords de sort bonnes prairies: tels sont la Romaine, le Salon, le Gourjon, le Vanor & l'Ognon, qui arrosent les limites de ce bailliage au midi, & le séparent de ceux de Besançon & de Dôle. Les abondantes prairies qui accompagnent ces rivières, rendent ce pays le plus propre de la province pour les quartiers de la cavalerie.

Ce bailliage est se pays le moins montueux de toute la ptovince: il produit beaucoup de bled & une grande quantité de sourage de la meilleure qualité. La Saone y rend le commerce très-actif, ainsi que les belles routes qui le traversent. Celle qui conduit de Gray à Besançon a des deux côtés des vignobles plus ou moins érendus: les vins en sont d'une qualité médiocre, & suffisent à-peu-près pour la consommation du bailliage.

Il est garni de bois dans conte son étendue; mais la partie qui est au conchant de la Saône, en est plus couverte que celle qui est au levant.

Ce bailliage a beaucoup de mines de ser, & il y a plusieurs sorges d'un grand produit. On y compte celles d'Archez, de Reaujeux & de Seveux, qui n'ont point de souneaux, & dont le ser est de médiocre qualité: celle de Pono-de-Planche, dont le ser est très-doux; le sourmeau de Dampierre sur Salon; ceux de Montureux-lèsGray, de Vadans, de Valay, de Pesmes, de Vellemon; qui produisent tous de bon ser. Le ser qui sont du soumes

d'Igny est médiocre.

Quoique ce pays paroide un des plus propres de la prevince pour les haras, ils n'y ont pas tout le succès qu'el pourroit en attendre. On attribue en partie le dépérifse ment des chevaux du cauton au grand nombre de ces se ges, attendu que le travail excessif que l'on y fait fait aux jumens les empêche non-seulement de produise, mai en affoiblit même l'espèce.

GREFFE, dépôt public où l'on conferve les minute des actes d'une jurisdiction: c'est aussi le lien où cent qui sont chargés de ce dépôt expédient des copies des se

tes qui y font renfermés,

Ontre les greffes des tribunaux, tant supérieurs qu'inférieurs, il y a les greffes des apprentissages, établis dans chaque ville du royanme où il y a des corps de métien, pour registrer tous les brevets d'apprentissage & toure les lettres de mastrise, & les actes de réception, ; les greffes des arbitrages, offices établis à Paris & dans quelques artres villes, & unis aux charges de notaires, qui en vem de ces offices peuvent recevoir & expédier soutes les serences arbitrales; les greffes des domaines des gens de main-morte, établis pour l'enregistrement des tittes de gens de main-morte, établis pour l'enregistrement des tittes de gens de main-morte, de leurs baux, & de la déclaration de leur bien; les greffes des hypothèques, où l'an enregistre les oppositions saites au secau des lettres de ratification; les greffes des instituations, où sont instituté les actes sujets à la formalité de l'instituation.

GREFFIER, officier de judicature préposé pour tervoir & expédier les jugemens & autres actes qui émanes

de la jurisdiction à laquelle il est attaché,

Dans les cours supérseures; les greffiers sont corps set ces tribunaux, & jouissent des mêmes prérogatives des juges. Ces officiers sont obligés de veiller à la comment des actes qui sont en dépôt dans le gresse dont de ont la garde.

GRENADE, petite ville du bas Armagnac, as pes de Rivière-Verdun, en Gascogne, sur la rive gambe de la Garonne, à une lieue & demie au-dessus de Verdan, chaq lieues au-dessous de Toulouse; diotèse & pastement ceme ville, interidance d'Ausch. On n'y compte guère et cinq à six cents habitans. C'est le siège d'une justice pale, & le ches-lieu de l'élection de Rivière-Verdun,

et une recette particulière.

Oune trouve point en France d'élection dont le district it fi disseminé, & composé de tant d'enclaves que celui Rivière-Verdun ou de Grenade. Les différentes portions i composent cette élection, sont répandues dans les pays Armagnac, Afrarac, Comminges & Lomagne; mais la mincipale partie de ce district s'étend le long de la rive mehe de la Garonne, dans l'éxendue de neuf à dix lenes. Les vallées de Loron & de l'Arbouste, limitrophes à toyaume d'Espagne, sont aussi partie de l'élection de Airière-Verdon, & font éloignées de vinge-neuf à trente kees du chef-lien de ce district. Les communautés des montagnes, au nombre de trente parollies, autre partie l'élection de Rivière-Verdun, forment une recette parsculière dont la ville de Monrejan, à environ vingt lienes m couchant d'hiver de Grenade, est le chef-lieu. Enfin l'élection de Rivière-Verdun renferme en tout cent trentt-quatre paroisses, au nombre desquelles on compse seize silles & dix bourgs.

Le principal commerce de cotto élection consiste en bled, que l'on fait déscendre à Toulouse par la Garonne. & remonter en Languedoc par le canel royal; en bestiaux & en salpèure : les bestiaux se vendent aux soires de Saint-

Bertrand & de Saint-Béat. (Expilly.)

GRENADE, petite ville de la Chalosse, au pays de Massan, en Gascogne, sur la rive droite de l'Adour, à quate lieues au oeuchane d'été d'Aire, de à trois lieues au leving de au-dessus de Saint-Sever; diocèse d'Aire, pat-lement de Toulouse, intendance d'Auseh, recette du pays de Massan. On y compte environ 1200 habitans. C'est à Grenade que l'Adour commence à porter batteau, lors-que les eaux sont hautes.

GRENADIRAS, foisiars choifis, qui font armés d'un fuit, d'un fuite de d'une haissunerte, ayant une giberne. Il laissent ordinairement croître leurs moustaches, pour avoir l'air plus redoutable. Lorsqu'ils sont dans une place qu'ils désendent, ils jettent des grenades à la main au mi-

lieu des ennemis, lorsqu'ils sont à leur portée, pout lanquiéter; d'où leur est venu le nom de grenadiers. La qu'ils attaquent un ouvrage désendu par des palissades, sont armés de haches qu'ils tiennent d'une main, aya le sabre de l'autre, pour renverser les palissades & se de sendre en même temps. Dans une bataille, ils tienne tonjours la droite de leurs bataillons, à moins qu'ils a soient envoyés en avant par détachement. Ils ne monte point la garde à l'armée: dans les places, ils ne la mutent qu'en corps, & Jamais avec les autres soldats. Ils quine paye plus sorte que celle des soldats ordinaires.

Ce ne fur qu'en 1667 qu'on imagina des grenadien &

France.

Tous les corps d'infanterie ont une compagnie de grandiers à la tête de chaque bataillon; excepté les tignens Suisses & Allemands, qui n'en ont point.

Il y a trois corps particuliers de grênadiers; favoir, la grenadiers à cheval, les grenadiers royaux & les grena

diers de France.

Les grenadiers à cheval sont partie de la maison de roi. Cette compagnie, composée de cent cinquante grenadiers, non compris les officiers, sur créée en 1676 park roi Louis XIV, se unie aux quatre compagnies des grédes du corps, pour combattre à pied se à cheval à la tite de la maison du roi. Ils ne montent point la garde à la cour, comme les gardes du corps. Voyez Maison DU ROI.

On entend par grenadiers royaux, un corps de tropes formé des plus braves soldats tirés des régimens de milice. Ce corps est ordinairement composé de dix ou douze mille hommes, & n'a lieu qu'en remps de guent Ces troupes se rassemblent en corps à l'entrée de la campagne, & rentrent dans leurs corps particuliers à la sinde la même campagne.

Le corps des grenadiers de France fut formé par orden nance du 15 Révrier 1749, des compagnies de grenadies

des baraillons réformés. Voyes INBANTERIE.

The GRENETIER, officier des gabelles nu est celui qui a l'inspection d'un grenier à sel. Il reçoit le sel, juge de se qualité se de la quantité nécessaire pour la soumiture

s communantés de son arrondissement: il veille à ce la distribution s'en fasse selon les ordonnances. Il fait pavec les officiers qui connoissent en première instanté cous les dissérends qui surviennent concernant le import, la distribution & le débit du sel. Il y a même seus où la jurissidiction établie pour le grenier à sel, & le grenetier est le second juge, décide en dernier son.

GRENETIERE (12), abbaye d'hommes de l'ordre de lim Benoît, fituée au diocèse de Luçon, dans le Poitou, l'dans la paroisse de Saint-Sauveur d'Ardelay, qui relève le monastère de Saint-Michel-en-Desert, à une lieue de l'ille d'Herbiers, à trois de Flocelliers, à quatre de sonagne, à cinq de Clisson & à neuf de Luçon. Elle est leue au milieu des bois, à peu de distance du châtau du Parc. On attribue sa fondation à Géraud, second libbé de Fontdouce, qui érigea ce monastère en abbaye les le milieu du douzième siècle.

On voit dans son église le tombeau d'un archevêque, tigneur de Parthenay; ce qui sait croire que cette illustre maison, qui a enrichi tant d'autres églises, a sait aussi lemcoup de bien à cette abbaye. Elle vaut 6000 livres de rente à son abbé, qui ne paye cependant que 200 slorins à la cour de Rome pour ses bulles.

GRENIER A SEL, jurisdiction où se jugent en premiène instance toutes contraventions sur le fait des gabelles. On entend aussi par grenier à sel, le lieu où le sel est m dépôt, de où l'on en fait la distribution. Voyez GA-

GRENOBLE, ville capitale du Dauphiné, dans le Graisivaudan, auquel elle donne le nom, sur l'Isère, à l'endroir où cette rivière reçoit le Drac, dans une plaine an pied des montagnes, à six lieues au levant de Saint-Marcellin, à seize au levant d'hiver de Vienne, & à environ cent vingt de Paris; au vingt-troissème dégré vingtuis minutes de longit. & au quarante-cinquième dégré voze minutes de latit. Route de Paris à Grenoble: Par Villejuif, Juvisy, Essonne, Chailly, Fontainebleau, Nemours, la Croissère, Montargis, Nogent-le-Rotrou, Briare, Cône, Pouilly, la Charité, Nevers, Magny,

Chantenay, Moulins, Varennes, la Pacattellère, Roue ne sur la Loire, Tarare, Lyon, la Verpillière, Rive & de là à Grenoble. C'est une des bonnes villes du trois me ordre, & on y compte 18 à 2000 habitans.

Grenoble est le siège d'un évêché suffragant de Vient d'un parlement, d'une chambre des comptes, d'une codes aides unie au parlement, d'une table de marbre d'une maîtrise particulière des eaux & sorêts, d'un grenie à sel de petite gabelle, & où le sel est de vente volontaite d'un bailliage, d'une justice seigneuriale, & d'une lieux nance de la maréchaussée à la quelle ressortissent six brigades dont deux résident dans cette ville. C'est un gouvernement de place, le chef-lieu d'une généralité, d'une intendance & d'une élection de même nom.

Cetre ville environnée de remparts, est commandée pa une forterelle qu'on appelle la Bastille; & à mi-côte l'endroit où celle-ci est située, se trouve la rout de Rabos qui est aujourd'hui abandonnée. L'Isère coupe la ville es deux parties inégales: la moins confidérable est fort setée par le côté, & porte le nom de Saint-Laurent si de la Perrière; ce n'est, pour ainsi dire, qu'une rue.L' glife de Saint-Laurent est la paroiffe de ce quartier, au-deffus est un couvent des filles de la Vification, appel-16 Sainte-Marie-d'en-haut. Le quartier le plus beau de Grenoble est celul de Bonne : il a de grandes rues qui sont passablement bien percées. Le pavé des sues n'est fot méque de gros carilloux ronds. Le Palais, où le parlement, la chambre des comptes, la cour des aides & le batese des finances tiennent leur siège, est un ancien bachmest fitué sur une place presque ronde. La place qu'on appelle la Grenelle, est belle & grande, & dans un de fes coins est l'hôtel de-ville, qui est une maison bien simple. L'ho tel de Lesdiguières est un vieux batiment forme de diffe zens corps-de-logis joints enfemble, & faifair un tont en ne montre rien de beau en-dehors, mais dont les deden sont aussi magnifiques que commodes, avec un bean lar din consistant en parterre, terrasse, & une espèce de bois! & c'est la promenade publique de la ville. C'est à Sainte-Claire que sont les tombeaux de la connétable Lesdiguite tes de la fille : ils sont de marbre ; & l'on estime beausp la sculpture, sur-tout des draperies, qui sont trèsen jettées. Le palais épiscopal est un bâtimess superbe,
se la ville doit au cardinal Le Camus, un de les évêques.
n admire dans ses sales des tableaux de prix, qui repréntent la vie de Jesus-Christ, & des portraits des évêques
: Grenoble. L'hôpital général est composé de quatre
stps-de-logis & d'assez beaux jardins : tous les autres hôtaux de la ville, excepté l'hôpital militaire, ne sont
l'un même corps avec celui-ci, & sont tous sous la mêse direction. L'assénal est une espèce de citadelle au mitu de la ville.

Grenoble 2 des casernes dans lesquelles loge la garnin, qui est ordinairement sort nombreuse. Outre les trouis réglées qui changent souvent, il y 2 toujours une briide du régiment royal-Attillèrie, & une compagnie déschée des Invalides.

C'est dans la ville de Grenoble que se trouve une des ipt écoles d'artillerie que l'on a établies en France, & ette ville est aujourd'hui la résidence de l'un des sept ré-imens qui composent ce corps, sous la dénomination de renoble. Il y a aussi un directeur pour le génie, & plu-eurs ingénieurs ordinaires.

Les fortifications de cette ville sont peu considérables, t pour la plus grande partie du chevalier de Ville. Il y a a couts qui sett de promenade aux habitans de la ville.

L'état-major de Grenoble & de sa citadelle, est compoé du gouverneur & du ba lli du Graisivaudan, du lieuteunt de roi de la ville & de celui de la citadelle, du maor de la ville & de l'arsénal.

Le diocèse de Grenoble est composé d'environ trois ents trente-quatre paroisses, dont deux cents quarante ou nviron sont en Dauphiné, & les autres en Savoye. L'étilise carhédrale est sous l'invocation de Notre-Dame. Son hapitre est composé d'un seul dignitaire, qui est le loyen, & de dix-huit chanoines, dont les revenus sont assez modiques. Le chapitre nomme le doyen & les chanoines. L'évêque y préside & a sa voix. Ce chapitre a un dégré de jurissitéin, de laquelle un appelle à l'officialité de l'évêque. L'évêque prend le titre de prince de Grenoble: il jouit de 28000 livres de revenu, & la taxe en cour de

Rome est de 10008 florins. On rapporte au quatrième s ele l'époque de l'érection de cet évêché, ce saint Domi

passe pour avoir été son premier évêque.

Outre le chapitre de la cathédrale, il y en a un autre à Grenoble, qui est celui de S. André. Il est composé d'prevôt & de douze chanoines, tous soumis à la jurisdicht de l'évêque. Ce chapitre élit le prevôt, les chanoines de chapelains, dont le revenu est très-mince. Il n'y a pu d'abbaye d'hommes dans tout ce diocèse; il n'y en a que ne seule de silles, qui est celle des Hayes, de l'ordre Cîteaux. La grande Chartreuse est du diocèse de Granoble.

Outre les paroisses de la ville, Grenoble a un gun nombre de maisons religieuses de l'un & l'autre sexe.

Le séminaire de cette ville est dirigé par les prêtures l'Oratoire, qui furent appellés à Grenoble en 1675, par cardinal Le Camus. Il y a cinq places fondées pour les pavres ecclésiastiques. Ces mêmes pères sont aussi charg des instructions familières du peuple. Ils ont un autre patit séminaire ou collège au village de S. Martin-de-Miss fondé par le même prélat pour l'éducation de dix pavres ensans de la campagne qui se destineroient à l'édeccléssastique. Cette maison est dotée de 22000 since Elle jouit d'une si grande réputation pour la bonne édecation que l'on y reçoir, qu'une bonne partie de la mobles & autres citoyens y envoient leurs ensans pour y étudiles humanités & la philosophie.

Le parlement de Grenoble est composé de dix prés dens, y compris le ptemier, de cinquante-cinq consessions, de trois avocats généraux & d'un procureur général Tous les officiers sont disposés par quatre chambres, d les présidens sont tous à mortier, parcequ'il n'y a pas digrand chambre ni de chambre des enquêtes; & à la réser ve du premier président & du garde des sceaux, qui ser vent toujours dans la première chambre, les présidens d les conseillers roulent dans les autres chambres, suivant leurs ancienneté & l'option qu'ils en sont à l'ouverture du

parlement à la saint Martin.

Le gouverneur & le lieutenant général de la province flègent au parlement avant le premier président, & le précèdent

... Digitized by Google

cèdent dans les processions & les autres cérémonies

liques.

Le premier président du parlement de Grenoble, ou en absence, le plus ancien président, commande dans la prince en l'absence du gouverneur, du lieutenant généde des commandans par brevet particulier. Tous les divêques de évêques du royaume ont séance de voix in pêtive au parlement de Grenoble; le seul évêque de le ville a voix délibérative: il siège avec les présidens, dessus des conseillers.

La chambre des comptes de Greunhle est composée de présidens, y compris le premier, de dix-huit mastres minaires, de deux correcteurs, de six auditeurs, d'un letat genéral & d'un procureur général. Bile connost des sants affaires que les autres chambres des comptes du name. Elle prétend encore avoir droit d'enregistrer les tovissons des évêques, & seur serment de sidélité, mais d'unit lui est contesté par la chambre des comptes de Pa-Celle de Grenoble a son rang après le parlement; mais ans l'église de Notre-Dame & dans celle de Saint-André, sofficiers des comptes tiennent la droite en entrant dans chœur, & le parlement la gauche; la chambre des amptes rapporte ce droit à l'ancienneté de sa création, mitrieure à celle du parlement.

Le bureau des finances est composé de vingt-sept offitien, qui sont un président en titre, quatre président par commission, vingt-trésoriers généraux, un avocat & un

procurent du roi.

La généralité de Grenoble renferme six élections; celles de Grenoble, de Vienne, de Valence, de Montelimart, de Gap & de Romans.

L'élection de Grenoble comprend 178 paroisses, qui

imferment environ 126000 habitans, ...

Le commerce de Grenoble consiste principalement en cuin & en gants de peau, qui ont beaucoup de réputation; ils sont si légers & si fins, que les étrangers les préferent même à ceux d'Aspagne & d'Italie

Outre les peaux & menus cuirs qui se passent & se mettent en mégie à Grenoble, on y travaille beaucoup de tos cuirs, & l'on y fabrique beaucoup de chapesux. Tome III.

271 Il s'y fabrique aussi de la draperie en quantité, mais est affez groffière.

Grenoble a une foire considérable le is Août, qui de

re trois jours.

Voyez DAUPHINÉ, pour ce qui concerne les produ tions, le commerce, l'histoire naturelle & les singularit

des généralité & élections de Grenoble.

Cette ville est la patrie de plusieurs personnages ille tres; entrautres, de Jean-Pierre Moret de Bourchen premier président de la chambre des compres, auteur mémoires pour servir à l'histoire du Dauphiné, qui, & Ion M. l'abbé Langlet du Fresnoy, sont de la plus gran de utilité pour l'histoire de cette province; & de Denne Salvaing de Boissieux, premier président de la chambe des comptes, homme très profond dans la connoisi ce de la langue Greque.

GRÉOUX, paroisse de la basse Provence, sur la some d'Aix à Digne, non loin de la rive droite du Verdon, à deut lienes & demie au dessus de son embouchure dans la Detance, à trois lieues au levant d'hiver de Manosque, & environ neuf fieues au levant d'été d'Aix; parlement & intendance de cette ville: diocèse de Riès, viguerie & recette de Montiers. On y compte environ 900 habitant.

Il y a en ce lieu une source d'eau minérale, qui passe pour être très-salutaire pour différentes maladies. Ces eaux ont certainement été connues du temps des Romains, comme il paroît par une inscription thouvée sur les lieus & dédiée aux Nymphes de ce canton: Nymphis Giflicis.

GRESILLÉ, bourg du bas Anjou, dans le Saumurois, fur la petite rivière d'Aubance, à deux lieues de la tive gauche de la Loire, à cinq vers le couchant d'été de Saumur, & à environ la même distance au levant d'hivet d'Angers; diocèse de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours & élection de Saumur. On y compte Tooo habitans.

Grésillé a une église collégiale fondée en 1455 pat "Anne, dame de ce bourg. Son chapitre est composé d'us chefcier & de quatre chanoines.

Il y a près de ce bourg, une forêt considérable en pil-

lis & bois de haute futaie, connue sous le nom de Grefillé: en lui donne plus de 7800 arpens.

GRESTAIN, paroisse du Lieuvin, dans la haute Normandie, sur la rive gauche de la Seine, près de son embouchure, à une lieue au levant de Housteur; diocèse de Lizieux, parlement & intendance de Rouen, élection de Ponteaudemer, sergenterie de Ménill.

Cerce paroisse est remarquable par une abbaye commendataire de Bénédictins, fondée en 1040 par Helluin de Couteville. Son abbé jouit d'environ 6000 livres de rente, & il ne paye que 150 florins à la cour de Roone pour ses bulles.

GREZ en Boire, bourg du haut Anjou, à trois lieues au levant d'été de Château-Gontier; élection de cette ville, diocèfe du Mans, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte 1000 habitans. Il y a un prieuré de Benédic-

tins dépendant de l'abbaye de Marmoûtier.

GRIGNAN, petite ville, avec titre de comté, dans le Tricastin, au bas Dauphiné, & cependant annexée à la Provence, sur une petite rivière, à deux lieues au levant d'été de Saint-Paul-trois-Châteaux, & à quatre au levant d'hiver de Montelimart; diocèse de Die, parlement & intendance d'Aix, district & recette des terres adjacentes. On y compte environ 1500 habitans.

Grignan a une église collégiale, sous l'invocation du Sauveur du monde, & qui est en même temps paroissiale. Son chapiere est composé d'un doyen, d'un trésorier & de huir chanoines, rous à la nomination du seigneur du lieu, & à la collation de l'évêque diocésaine Le doyene né vant environ 1500 livres de rente, la trésorerie 1000 livres, & les canonicats rapportent chacun 600 livres. La doven officie avec des distinctions fort honorables. Cette ville a un fort beau château, & très-avantageusement stué. Les seigneurs de Grignan, de la maison des Adhémar, après s'être maintenus pendant bien long-temps dans l'indépendance, firent enfin hommage volontairement aux comtes de Provence. Le dernier des Adhémar fut lieutenant général pour le roi en Provence; & ce fut en sa faveur que la seigneurie de Grignan sut érigée en comté par Henri II, en 1550. Etant moit sam enfans, ce comté entra dans la maison de Gaspar de Castellane, baron d'au trecasteaux, du chef de Blanche, sa semme, sœur & lière tière d'Adhémar. La branche masculine des comten Grignan, de la maison de Castellane, s'est éteinne des peu. Ce comté renserme les petites villes de Grignand Colonzelle, & plusieurs villages.

GRIGNON, paroisse de l'Auxois, en Bourgogne au côteau fort élevé, & dont le pied est arrosé par la vière de Brenne, à trois lienes au lovant d'été de Se en Auxois; bailliage & recette de cette ville, dioi d'Autun, parlement & intendance de Dijon. On y comme

environ cent habitans.

Il y a un prieure de Benedictins dépendant de l'abbaye

de Flavigny, qui n'en est pas fort éloignée.

GRIGNY, paroisse avec un château seigneurial, dans le Lyonnois propre, près des bords du Rhône, à trais lieues au couchant d'été de Vienne, & à quatre au midit de Lyon; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. Il y a un port & un moulin sur le Rhône. On y a établi une barquette semblable à celle de Vienne, qui vient à Lyon deux fois par semaine. La paroisse est arrosée par le Garon & le Gier. Il y a de soit belles plantations de mûtiers, & on y élève des vers à soie. Une des occupations des habitans est aussi de faite des voltures pour la Bourgogne. Ils faisoient autresois beaucoap de commissions pour la ville de Saint-Etienne, & plusieurs s'y sont enrichis; mais le principal courant du Rhône ayant passé depuis plusieurs années du côté opposé à Grigny, extre branche de commerce lui a manqué.

On travailloit, il y a trois ou quatre ans, à établir dans ce village une manufacture de castors, façon d'Angleterre, autorisée par un arrêt du conseil; sans doute qu'elle est ac-

suellement en bon train.

Le château de Grigny est un des plus jolis de la province. Le seigneur a droit de prélation \*, privilège assez rare dans cette province. Il jouit aussi du droit de souage,

<sup>\*</sup> Droit de retenue qu'ont les seigneurs dans certaines courumes. Ce terme vient de pralatio, préférence, parceque le seigneur à la présérence sur le lignager.

qui confiste en une rente annuelle par seu, qui se paye double à chaque mutation du seigneur on des vassaux.

Il y a un petit marché les vendredis à Grigny, & deux

foires par an. Son terroir donne du vin & du bled.

GRÎMAUD, petite ville de la basse Provence, avec titre de marquisat. Elle est située sur un ruisseau, trois quarts de lieure au dessus de son embouchure dans la mer, ou dans le golfe de S. Tropèz, à une lieue & demie vers le septentrion de cette ville, à cinq au couchant d'hiver de Fréjus; diocèse de cette ville, parlement & intendance d'Aix, viguerie & recette de Draguignan, avec un siège d'appeaux.

On y compte environ soo habitans.

Cette petite ville a d'abord été érigée en baronie, l'an 1485, en faveur d'Etienne de Vesq, puis en marquisat l'an 1627, par Louis XIII, en faveur d'Esprit Allard, sieur des Plans, grand maréchal des logis de la maison du roi, tant pour ses bons services, qu'en considératon des mouvances de cette terre. Elle a passé ensuite à la maison de Castellane, de la branche de S. Jusit. C'est de ce marquisat que dépendent les terres de la Garde, Freinest; de la Molle, de Cogolin, de Gassin, de Ramatuel & de Saint-Tropès.

GRIMOUVILLE, village, port & paroisse du Cotantin, dans la basse Normandie; parlement de Rouen, intendance de Caen, diocèse & élection de Coutances, doyenné de Carence & du premier archidiaconné de Cou-

tances.

Ce village est situé assez près de la rive gauche de la Sienne, à une lieue & demie au couchant de Coutances, & à une lieue de l'embouchure de la Sienne. Son port est petit, mais fort fréquenté: on y débarque des vins & autres marchandises, & l'on y charge pour Saint-Malo la chaux, qui se fait à Montehacon & à Montmartin. Ce port est en partie sur Rendeville, dont il porte ordinairement le nom. Il y a sussi quelques sours à chaux. Cette paroisse a environ 600 habitans.

GRIZOLES, petite ville du haut Languedoc, non loin de la rive droite de la Garonne, à une lieue au levant d'hiver de Verdun, à quatre au midi de Montauban, oc à fin au couchant d'été de Toulouse; diosèle, parlement,

généralité de recette de cette ville, intendance de Langue doc. On y compte environ 1600 habitans.

Ce lieu 2 beaucoup de réputation pour les excellessifeaux qui s'y fabriquent.

GROAY ou GROUAIS, ou GROIX ou GROU, îles de la basse Bretagne, près des côtes méridionales de cent province, vis-à-vis l'embouchure de la rivière de Blavet, à deux lieues entre le midi & le couchant de Port-Louis; diocèse & recette de Vannes, parlement & intendance de Rennes. On y compte environ 2000 habitans.

La pêche du congre se fait sur les bancs de rochers que environnent en quesque sorte cette île. Il y a ordinairement trente ou quarante chaloupes employées à cette pêche. Les habitans de l'île consomment beaucoup de cette denrée pour leur subsissance; le surplus se débite assez aisément à Port-Louis, au prix de dix à vingt livres le quintal. On estime que le produit de toute la pêche du congre ne passe guère la quantité de quatre cents quintaux.

[Le congre est une espèce d'anguille de mer d'une chair blanche, ferme, grasse & de bon goût, quoiqu'un peu dure.]

Ce poisson ne se sale pas comme la sardine; mais on le fait sécher ainsi que la morue de Terre-Neuve.

Les vaisseaux qui passent trop près de cette sie coutent quesque danger.

GROS-BOIS, agréable maison de plaisance dans la Brie Françoise, sous le gouvernement général de l'Isle de-France, à une lieue au levant de Villeneuve-Saint-George, & à près de quatre lieues au levant d'hiver de Paris. Ce château est d'une belle architecture, & composé de trois corps de logis. On y admire les belles peintures de la galerie & du sallon, quantité de boulingrins, de pelouses ornées de groupes en pierre, ouvrages des plus habiles mastres; les potagers, la beauté & l'étendue du parc.

Il y a près de cette charmante maison un couvent de Camaldules, où beaucoup de personnes de considération & de pièté vont faire des retraites, pro-

La terre de Gros-Bois fut Erigée en marquilat par let-

s de 1734. Voyez le Didion. de Paris & des environs. GROS - BOIS ou GROS - BOSC, abbaye régulière sommes de l'ordre de Cîteaux, dans l'Angoumois, près s confins du Périgord, à cinq lieues au levant d'hiver Angoulême; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Limoges.

Cette abbaye, que l'on nomme aussi Font-Vive, étoit tresois occupée par des chanoines réguliers. Elle est fille Obasine, située dans l'étendue & jurisdiction de Maron, & fondée depuis 1159 par l'illustre maison de Rochesoucault, dont on voit les armoiries dans une tapelle de l'église. Cette chapelle, à laquelle il y a une tande dévotion, est dédiée à sainte Quitterie, vierge, abbé, & deux ou trois religieux seulement qui y restent, ont que 3 à 4000 livres de rente, sur quoi il y a encoré es charges. Le revenu de l'abbé est de 12 à 1500 livres; la taxe en cour de Rome est de 100 storins.

GROUAYS, île de la Bretagne, voyez GROAYS.

GROUILLÉS, belle maison de Campagne auprès de oulouse, située entre des fontaines & des bois, au milieu e plusieurs beaux jardins, & très-connue par une petite e charmante située dans son parc, & tant célébrée par les ers de Bachaumont la Chapelle.

GRURIE, jurisdiction où l'on juge en première intance toutes les contestations qui peuvent survenir conernant les eaux de forêts, aussi-bien que les malversations

lui s'y font.

Il y a quatre sortes de tribunaux établis pour connâirre les matières concernant les eaux & sorêts: ce sont les tables de marbre ou grandes maîtrises, les maîtrises particulières, les gruries royales & les gruries seigneuriales. Les appels des gruries seigneuriales sont pontés directement à a table de marbre; les appels des gruries royales se relèvent aux maîtrises particulières, & des maîtrises particulières on appelle aux tables de marbre ou grandes maîtrises. Voyez Eaux & Forêts & Maîtrises particulières.

GRUMER, officier particulier des eaux & forêts obligé de résider dans un lieu sixe, le plus près que saire se peut des bois. It doit avoir un marteau pariculier pour marquer ses arbres de delles de chablis. Il doit aussi, selon le termes de l'ordonnance, visiter tous les quinze jours le éaux & forêts de sa grurie, & avoir un registre particule signé des officiers de la maîtrise particulière à laquellé resortit, pout y transcrire ses visites & les rapports de sergens à garde, & autres actes de sa charge. Les rapports des sergens à garde doivent être affirmés devant lui des les vingt-quatre heures, sous poine de nullité.

Le gruyer ne juge que des délits dont l'amende est simpar l'ordonnance à douze livres & au-dessous. Dans le ca où l'amende excéderoit cette somme, la cause doit en

renvoyée en la maîtrile du ressort.

GUDANNES, village du comré de Foix qui possède nne mine de fer, qui paroît comme enduite de l'émail le plus noir, & donne de très-bon fer,

GUÉ-DE-LAUNAY (le), abbaye commendataire de Bénédiction, dans le Maine, for la petite rivière de Brayo pirès des confins du Perche, à quelque distance & au levant d'hivet de Vibraye, à deux petites lieues vers le mist de Montmirait, or à huit à neuf lieues au levant du Mansidiocéte de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours, élection de Château-du Lois.

Cerre abbaye a écé son déc en 1179 par Robert, seigneur de Moznsori. Il n'y a plus que l'abbé, qui fait faire l'offce par des poêtres éculiers. Il jouit de 2500 livres de 10

venu. Cette abbaye n'est point taxée.

GUÉ-DE-LONGROY, (le) bourg du pays Chantain dans la Béauile, au gonvernemem général de l'Orléanois diocèle de déchton de Chairres, parlement de Paris & intendance d'Orléans. Il est since sur la Volse, près de la source, deux sièues au-dessous d'Auneau, vers le reprension de à six au sevant d'été de Chantes. On y conspre environ 100 habitans.

"GUEMENE - PAINFAUT, petite ville de Bretzgne

Voyer Guiment.

GUERGHE ou GUIERCHE (la), petise gille de la haute Touraine, sur la rive droite de la Crense, envisor trois sieues au dessus de la Haye, & à quatre au levant de Châtelleraut, diocèse & intendance de Tours, parlemen e Paris & élection de Loches. On n'y compte guère que

Cette ville 2 un château fort agréablement situé: il a té bâti par Agnès Sorel, favorite de Charles VII. Ce rince venoit la voir souvent de Tours, quoique la Guerhe en soit éloignée d'environ douze lieues; ce qui a fait sommer la porte par où il sortoit de Tours, la porte de a Guerche. Le parc du château de la Guerche est embelli l'une belle allée de cyprès.

Le roi Charles VII érigea la terre de la Guerche en vicomté, en faveur de la belle Agnès Sorel. La vicomté de la Guerche a passé par acquêt dans la maison de Vil-

lequier, & puis par alliance dans celle d'Aumont.

GUERCHE (12) ou LA GUIBRCHE, petite ville de la haure Bretagne, sur les consins du haur Anjou, à environ six lieues au levant d'hivet de Rennes; diocèse, recette, parlement & intendance de cette ville. On y compte environ 600 habitans. Il y a une coliégiale fondée en 1166 par Guillaume II, seigneur de la Guerche. Son Chapitre est composé d'un chefcier & d'onze chanomer. Il y a aussi une commanderse de Masthe, de la langue de France & du grand-prieuré d'Aquitaine. Elle vaut environ 3000 livres à celui qui en est pourvu.

GUERCHY, dans le Nivernois; diocèle d'Auxerre, parlement de Paris, intendance de Bourges, étechion de la Charité-fur-Loire, à deux lienes su levant de cette ville. On y compte environ 500 habitans. C'est un prieuré-cure régulier à la nomination de Saint-Laurent, valant

700 livres.

GUERET, ville capitale de la haute Marche; discèse de Limoges, paulement de Paris, intendance de Moulins; chef-lieu d'une élection, siège d'une sénéchaussée, d'un présidial, d'une châtellenie royale, d'une maîtrise particulière des eaux & forêts, d'un official de l'évêque de Limoges pour toute la Marche, & du lieutenant du grandprevôt de la maréchaussée du Bourbonnois, située auprès de la source de la rivière de Gartempe, & non loin de la rive gauche de la Creuse, à quatorze lieues au levant d'été de Limoges, & à soixante-huit au midi de Paris. On y compte environ 2400 habitans.

Cette ville doit son accrossement, à ce qu'on prétend à une abbaye sondée en 720 pour saint Pardoux, par c taire. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un prieuré simple de l'éd dre de saint Benoît.

La ville de Gueret n'a qu'une paroisse, dont la cure de la nomination de l'abbé de Preuilly. Il y a aussi un colège de Barnabites, un couvent de Récollets, & un hôpe tal régi pat des religieuses de l'ordre de saint Augustia Il y avoit aussi une maison de Jésuites.

Auprès de cette ville est le célèbre prieuré de Rilles,

de l'ordre de Fontevrault.

La justice de cette ville est régie selon quatre loix différentes, qui sont la coutume de la Marche, celle d'Auvergne pour le Franc-Alleu, celle de Poitiers, & le Droit écrit.

Au reste, rien n'est plus triste que la situation de cette ville: les habitans passent pour être sort ménagers, & assez industrieux.

Gueret est la patrie d'Antoine Varillas, historien.

L'élection de Gueret renferme 305 paroisses. Il y a beaucoup de pâturages, & son principal commerce consiste en bestiaux.

GUERIGNY, paroisse du Nivernois, sur la rivière de Nièvre; parlement de Paris, intendance de Moulins, diocèse & élection de Nevers, située à trois lieues vers le septentrion de cette ville. On n'y compte guère qu'environ 150 habitans.

Le terroir donne peu de froment, mais de très-bon seigle, & une quantité considérable de sourrage. On y voit plusieurs bois taillis appartenans au seigneur du lieu. Il y a aussi une perite sorge sur la rivière de Nièvre.

GUERMANDES, paroisse dans la Brie Françoise, au gouvernement général de l'Isle-de-France; dioccie, parlement, intendance & élection de Paris, à six lieues au levair d'été de certe ville, sur une hauteur, presque vià-vis Lagny. Ce village est remarquable par une belle maison de plaisance; dont sa vue est des plus avantageu-fes par la situation ésevée du château. Les jardins sont de

zin de le Nostre: on en admire les salles de verdure diversité des bosquets.

FUERRANDE, petite ville & gouvernement de place le Groisic, dans la haute Bretagne, au comté Nan-, entre les embouchures de la Loire & de la Vilaine, nviron six lieues au midi de la Roche-Bernard; diocèc recette de Nantes, parlement & intendance de Ren-. On y compte environ 2000 habitans.

il y a un chapitre fondé par Salomon, duc de Breta;, un couvent d'Ursulines, & un Hôtel-Dieu desservit des religieuses. La cure est attachée à la collégiale, i sert en même temps de paroisse.

Cette ville est fermée de murailles: elle a un châu & des fauxbourgs, & ses habitans sont riches. C'est siège d'une jurisdiction qui a un grand nombre de paisses dans son district. Il s'y tient tous les ans le 58 Robre une soire, où l'on fait un grand commerce de evaux.

Guerrande a des marais salans dans son territoire: le l qu'on en tire est le plus estimé de France. Les Anglois les Hollandois en enlèvent une grande partie: ils le largent au port de Croisic, qui est à une lieue. Les abitans de Guerrande sont aussi un débit considérable de il blanc.

Ce fur dans cette ville que se fit le traité de paix conlu le 12 Avril 1365, entre Jean V, duc de Bretagne, & harles de Blois, concernant la succession de la Bretagne, ui resta au premier.

GUIBRAY, nom d'un des fauxbourgs de la ville de Faaile, remarquable par une foire de même nom connue lans toute l'Europe. Elle ouvre le 15 Août, & duré quinze ours. On y commence la vente des chevaux le 10.

Cette foire est une des plus considérables de toute la France: elle est fameuse par le conçours de toutes fortes de marchands des différentes provinces de la France & des pays étrangers. Il s'y fait sur-tout un grand commerce de jouaisserie & d'orsévrerie de la ville de Paris, Voyez FALAISE.

GUJAN ou GUYAN, force paroisse du Bordelois

dans la Guienne, fituée dans les Landes de Bordes, environ dix lieues au couchant d'hiver de cette ville zisdiction de la Tête-de-Busch, diocèse, parlement tendance & élection du Bordeaux. On y compte plu 2000 habitans.

GUIDON, forte d'étendart plus long que large 14 par le bout, & ayant les deux pointes arrondies.

Le mot de guidon se prend aussi pour l'officier porte. Cet étendart n'est plus en usage aujourd'hui dans les gendarmes de la garde & dans la gendarm

Il y a trois guidons dans les gendarmes de la gard un dans chaque compagnie de la gendarmerie. Le gui dans l'un & l'autre de ces corps, a rang & marche a

l'enfeigne.

GUIENNE & GASCOGNE (le gouvernement général de ), est le plus grand gouvernement général de taire de la France. Il est borné au septentrion par Saintonge, l'Angostmois, le Limosin & l'Auvergne; a midi par les Pyrénées, le Béarn & la Navarre; au levar par le Languedoc, & au couchant par l'Océan. On le donne quatre-vingt-dix sieues dans sa plus grande le gueur, sur quatre-vingts de largeur.

Les principales rivières qui arrosent ce gouvernement font la Garonne, la Dordonne, l'Adour, le Tarn, l'Ave-

rou & le Lot.

On divise cette grande province en Guienne & Gasco-

gne. Voyez cette seconde partie à son article.

Quant à la Guienne, cette province renferme la Guienne propre ou le Bordelois, le Bazadois, le Périgord, l'Agénois, le Quercy & le Rouergue. Voyez chacun de cos mots.

La Guienne propre ou le Bordelois renserme le Bordelois propre, le Médoc avec la petite Flandre de Médoc, les Landes de Bordeaux, le pays de Busch, le pays de Born, le pays de Morentin, le Benauge, le pays d'enne deux-Mers, le pays de Libourne, le Fronsadois, le Cusagnie, le Bourges, le Bayois & le Vitrez. Voyez chacm de ces pays.

La Guienne considérée dans toute son étendue, et aves les pays qu'elle renferme, se trouve située entre le seizitgré trente minutes & le vingt-unième dégré de lonc; & entre le quarante-fixième dégré trente-minule quarante-troisième quarante minutes de latitudes: province est bornée au septentrion par la Saintonge, soumois, le Limosin & l'Auvergne; au midi par le des Landes, la Chalosse, le Condomois & le bas Arnac; au levant par le Languedoc, & au couchant par ian. Bordeaux en est la capitale. On lui donne envioixante-dix lieues dans sa plus grande longueur du n au couchant, sur quarante de largeur du septenlau midi. Ses principales rivières sont la Garonne, qui d le nom de Gironde vers son embouchure, la Dorne, le Lot, la Droune, le Drot, l'Aveyrou, & près de soitéé du cours du Tarn.

e climat y est doux & tempéré, & le pays fortagréable. a province de Guienne est une des plus fertiles & des abondantes du royaume: il y croît de bon bled, & en ide quantité. Il y croît aussi des chanvres fort estimés. fruits y sont meilleurs que dans la plupart des autres inces, & on y recueille bezucoup plus de vin que de l; mais ils sont durs; & pour qu'ils acquièrent toute la lité dont ils sont susceptibles, il faut qu'ils alent été us & tourmentés dans le tonneau : aussi le transport par e & par mer contribue r-it à leur donner une très bonqualité, mais toujours inférieure aux vins que l'on reille dans les environs de Cahors & de Montauban, dans Quercy. Ces derniers ont une force & un parfum qui t les faire rechercher avec autant d'empressement que meilleurs vins de Bourgogne, Voyez Quercy. Les vins plus estimés de la Guienne sont les vins de Grave.

Sette province a aussi de fort bons pâturages. Le gir & le poisson y sont très-abondans. Il y a des bois, mittes de dissérens méraux & des eaux minérales : on y uve sur tout beaucoup de marbre de dissérentes cours. Nous donnons le détail de chacune de ces dens à l'article des pays qui les renserment.

Nous ajouterons ici aux productions propres de la proice de Guienne, dont nous venons de faite mention, elques curiofités d'histoire naturelle qui se trouvent dans

environs de Bordeaux.

On trouve sonvent du mercure coulant au sond d fontaine de la ville de Langon, à une lieue de cell Cadillac, & à cinq de Bordezux.

Au village de Langoiran, à trois lieues de Bordon voit sur la côte plusieurs grottes servant d'habits aux paysans, & trois autres pleines de crystallisais de congélations, dont l'une a plus de deux cents plong. L'eau qui tombe du rocher y forme de petits d'environ un demi-pied, transparens comme da d'La plus curieuse de ces grottes est celle de la Tête. La double étage, & la source passe au travers du aqui leur sert de plancher.

On découvre dans le voisinage de certe grotte d'une grandeur extraordinaire, sant humains que

maux marins.

Le petit canton de Médoc, situé à quarre lieues ville de Bordeaux, sournir les cailloux de Médoc cherchés. Les jaunes sont les plus rares.

Dans la paroisse de Saint-Estephe, au canton de l doc, il se trouve un district assez grand tout couvent du

sins de mer.

On rencontre auprès de Bordeaux le Lepas, appellé à net Chinois pétrifié, & dont l'extrémité finit en croch

Dans une vigne à une lieue de Bordeaux, proche la toisse appellée Mérigniae, dans un terrein de fix pieds quarré, on trouve des madrepores fossiles et quelque quillages, tels que des huitres, des tellines, etc.

Auprès de Saint-Jean-de-Cora il y a une grotte to remplie de crystaux, & dont la prosondeur est income Souvent les congélations augmentent au point qu'elles bouchent entièrement l'entrée. Les crystallisations de ce grotte sont les unes jaunes, les autres blanches; & dans endroits où le crystal manque, le bol d'Arménie presiplace.

Les carrières de Boury qui sont à cinq lieues de B deaux, fournissent une pierre gris-blanche que les habit du lieu nomment marbre bâtard. Il est assez suscept de poli, mais il est bien dissérent du marbre pour la

reté.

Pour ce qui est du gouvernement ecclésiastique des

ces de Guienne & Gascogne unies, on y compte les thevêchés d'Ausch, de Bordeaux, & les évêchés d'Ann, Aire, Baionne, Bazas, Saint-Bertrand, Cahors, ondom, Dax, Leidoure, Saint-Lizier, Périgueux, hodes, Sarlat, Tarbes, Vabres.

Par rapport à l'administration civile, le parlement de ordeaux comprend le Bordelois, la Gascogne propre, Guienne propre, les Landes & le pays de Labour, Agénois, le Bazadois, le Périgord, le Limosin & la antonge. L'Armagnac & le pays de Soule en faisoient de partie autresois; mais dans la suite l'Armagnac sur modu au parlement de Toulouse, dont il avoit été démembré, & le pays de Soule sut donné au parlement de au, auquel il ressortir aujourd'hui.

Les provinces qui forment aujourd'hui le ressont du alement de Bordeaux, renferment vingt-neuf séné-

haustées & sièges présidiaux.

Les villes qui ont des sièges de sénéchaussées sont,

Aiguillon, Coutras, Saint-Séver? Baionne, Fronfac. Saint-Yrieux, Bergerac , Limoges, Tartas. Crives. Martel, Tulle. Came . Mont-de-Marlan Uffel ou Ventadour. Casteljaloux, Saintes, & Uzerehee. Castelmoron, Saint-Jean-d'Angely,

Il y en a neuf où font établis des sièges présidiaux ou présidiaux-sénéchausses; savoir:

Agen, Libourne;
Bazas, Nérac,
Nérac,
Périgueux
Condom, & Sarlat.
les Landes ou Dax,

A tous ces tribunaux ressortissent un nombre infini de bail-

feigneuriales, dont les appellations y sont portées en se

Le seul présidial-sénéchaussée de Bordeaux a dans se tessor cent quatorze justices, tant royales que seigneus les; d'où l'on peut juger combien à-peu-près il peut trouver de ces jurisdictions subalternes dans toute l'éta due du ressort du parlement de Bordeaux.

Pour ce qui est des justices consulaires, amirante di tribunaux concernant les finances, domaines & droit de roi, voyez Bordeaux pour ceux qui sont dans sa général

lité; Ausch & Montauban, pour les autres.

On y suit en général le droit écrit : cependant il si dans le ressort de cette cour plusieurs coutumes locales qui après y avoir été homologuées, sont la loi particulient des cantons où elles ont été établies. Telles sont la coutre me de Bordeaux, pour la sénéchaussée de Guienne & pap Bordelois; la coutume de Saint-Jean-a' Angély; celle de la ville, prevôté & siège de Saint - Séver; celle du pap de Labour; celle du pays de Marsan, Tursan & Gabardan; celle des Landes, ou la coutume de la ville & prevôté de Dax; & celle du pays de Labour, ou de la ville, cité & jurissité on de Baïonne.

Il y en a d'autres qui sans homologation ont été autrisées par l'usage: telle est la coutume de Saintonge, con que sous le nome d'usance de Saintes: d'autres ensin qui n'ont jamais été autorisées, & qui dans l'usage ne sous point suivies; telle est la coutume de la ville d'Agen & celle de Limoges, où, lorsque la question qui se présente n'est point décidée par la coutume du lieu, l'on a se cours au droit Romain, comme étant le droit commu du ressort, & non pas aux coutumes voisines.

L'ouverture des grandes audiences du parlement se fait le premier lundi d'après la semaine franche de la Saint-Martin. Elles se tiennent trois sols par semaine le lundi, le mardi & le jeudi marin. Celle du jeudi ne se perd jamais; & lorsque le parlement est en vacation se jour là, elle se remet au vendredi marin, auquel jour la grand'chambre tient encore une audience de relevée, de puis les Rois jusqu'à l'Assomption.

Messieurs les présidens assistent aux andiences du

n en mibe rouge, avec fourrure & mortier, depuis la aint Martin jusqu'à Pâques; en robe rouge & mortier us fourrure; depuis Pâques jusqu'à l'Assomption; & sim-lement en robe noire, depuis l'Assomption jusqu'à la ciôme du parlement; à moins que dans ce temps il ne se résente quelques édits ou déclarations à enregistrer, au-uel cas ils premnent la robe rouge & le mortier.

La grande audience du lundi est celle des rôles ordiaires, c'est-à-dire, de ceux où sont inscrites les appellaons des jugemens rendus dans les différentes séféctifausies du ressort. Tous ces tribunaux sont distribués en six ôles, que l'on appelle chacun dans un temps sixe & limié, & qui occupent successivement les audiences du lundi epuis la Saint-Martin jusqu'au 13 du mois d'Août.

Le premier de ces rôles est celui de la sénéchaussée de juienne: il contient les appellations des sénéchaussées de sasas, Bordeaux, Coutras & Fronsac. C'est par les apellations de ces cinq tribunaux que s'ouvrent les audienes après la Saint-Martin, & esses se poursuivent jusqu'au remier Janvier.

Le deuxième est celui des Landes: il contient les apellations des sénéchaussées de Labour ou Bajonne, Cafeljaloux, Castelmoron, Dax, Mont-de-Marsan, Sever c Tartas. Il commence le z Janvier, & occupe les auliences jusqu'au 14 Février.

Le troisième est celui de Saintange; il occupe les auliences, depuis le 15 Février jusqu'au derdier Mars, de ontient les sénéchaussées de Saintes & de Saint-Jeanl'Angély.

Le quatrième est celui du Limosin: il commence le remier Avril, sinit le 14 Mai, & contient les appellaions des sénéchaussées de Brives, Limoges, Martaf, Tules, Ventadour & Uzerche.

Le cinquième est celui du Périgord: il contient les apellations des sénéchaussées de Rergerac, Périgueux & Sarlat. Ce rôle commence le 15 Mai, & finit le detnier join.

Le fixième est lerable de l'Agénois : il commente le premier Juillet & finit le 13 Août, que se fait la clarge Tome III. des rôles ordinaires. Ce dernier contient les l'EnEchan

& Agen, Aiguillon, Condom & Nérac.

Les audiences du mardi & du jeudi sont confacrées canses des rôles extraordinaires. Ces rôles contriem soutes les appellations des causes qui survienment hes temps du rôle ordinaire de la sénéchaussée dont on apple. On met aussi sur les rôles extraordinaires les appetions qui viennent de la chambre des requêtes, de la ganté, des maires & jurats ou de la bourse; les appendinaires d'abus & les requêtes civiles.

Aux audiences du vendredi de relevée, la cour ne

que des causes provisoires & privilégiées.

Les causes privilégiées occupent aussi la grand'chamt dans les audiences qu'elle tient entre les deux sêres de N tre-Dame (d'Août & de Septembre); mais pendant

temps il a'y a point d'audience les mardis.

Les féances du samedi sont uniquement consacrées au procès par rapport, quoiqu'on s'en occupe aussi les me credis & vendredis, aussi-bien que des causes des grand audiences qu'on remet à ces jours-là, soit par considér tion, soit saute de temps. A l'article Bordeaux, on troi vera le détail de la cour de parlement & autres tribunai qui siègent en cette ville, &c.

Par rapport aux finances, les provinces de Guienne de Guicogne font divisées en trois généralités de intendates, savoir, celles de Bordeaux, Montauban & Ausoir. La généralité de Bordeaux est divisée en dix-neuf distités on subdélégations, dont les chefs-lieux sont.

| •          |                |                 |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ٠.         | •              | ر ما معاد       | '                      |
|            | Agen ;         | Langon ,        | Nontron ,              |
| ::         | Bergerae,      | Lesparre,       | Périgueux ;            |
| ٠,         | Blaye .        | Libourne .      | Sainte-Foi ,           |
| •          | Bordeaux,      | Marmande,       | Saint-Palais;          |
| <u>.</u> . | Cafel-jeloux , | Mont-Flanquin . | Sariat,                |
| : -        | Clairac ,      | Nérac ,         | · Villeneuve d'Agingia |
| ;.         | Condom,        | 1               | •                      |

La généralité de Montanban est divisée en seize subdéntions; savoir, celles de

Cahors,

Moiffac,

Saint-Antonin

Smillade .

Montauban.

Saint-Geniex

Tigeac ,

Mur-de-Barès,

Souillac on Brive.

Sourdon .

Puy-l'Ivêque,

Vables & S. Affrique,

Louisette .

Rodez .

Villefranche.

Millan .

Me comprend six elections, dont trois sont dans le

La généralité d'Ausch est divisée en dis-huit subdésé-

pations; favoir, celles

Grenade fur-Garonne

Mont-de-Marlan

d'Aire, Aufch,

Layrac,

Murer,

Auvillars,

L'Ille-Jourdain,

Sahre-Ginore .

Baïonne,

Lourde . Mirande . Saint-Mattory , Saint-Sever,

Dax, Fleutance,

Monrejent,

Tarket.

-

meonicjesu,

.

• Mile comprend six Elections, cinq pays d'étais, nous pays & villes abonnés, le tout en Gascogne.

La taille n'est pas personnelle dans tous les lieux de ces trois généralités; dans les uns elle est réelle, & dans les

autres personnelle.

Quant aux droits des cinq groffes férunes, Bordeaux est le chef-lieu d'une direction générale qui comprend vingtfix bereaux ou districts particuliers, où l'on pençoix les droits des cinq groffes ferunes.

Les deux provinces de Guienne & Galkogue penferment

209 villes & 26 bourgs.

Pour ce qui est du gouvernement général militaire de Cuienne & Gastogne, le gouverneur général de ces deux prades provinces a sont lui deux lieutenaus générales, l'un pour la haute Guienne & l'autre pour la base.

Le lieucenance générale de la hauru Gulenne comprend

292 le Ouercy, le Rouergue, l'Armugnac, 12 Bigorre, le Com serans & le pays de Comminges.

Celle de la basse Guienne comprend le Bordelois, le Périgord, l'Agénois, le Bazadois, le Condomois, les Landez, la Gascogne propre, le pays de Soule & celui de Labour.

Outre les deux lieutenans-généraux de la province de Guienne, il y a un commandant par brevet, & treize lievtenans de roi : savoir, dans la basse Guienne :

Un pour le Bordelois.

Un pour l'élection des Landes & le pays de Labour. Un pour le haut Périgord ou l'élection de Périgueux.

-Un pour le bas Périgord ou l'élection de Sarlat.

Un pour l'Agénois & le Bazadois.

Un pour le Condomois & la Chalosse ou la Gascogne propre.

Les sept autres lieutenans de roi sont dans la haute Guienne; favoir,

Un pour le haut Quercy ou l'élection de Cahors. Un pour le bas Ouercy ou l'élection de Montauban. Un pour la partie du Rouergue où sont Rodez & Villefranche.

- . Un pour l'autre partie de cette province où sont Vable & Milhaud.
  - Un pour le pays de Couserans & Comminges.
  - Un pour l'Armagnac.
  - Un pour la Bigorre.
- Le gouvernement général de Guienne est aussi divié en treize grandes sénéchaussées; savoir celles de la Guienne propre ou du Bordelois, du haut & bas Périgord, du haut & bas Quercy, du pays des Basques, ou des pays de Libour & Soule, du pays & vicomté de Nebouzan, de la Migorre, du haut & bas Armagnae, du duché d'Albret ou partie des Bandes, des pays de Marían, Turían & Gabardan, des Landes, du Bazadois, de l'Agénois & du Cordomois.

E. On compre 29 lioutenant des magichant de Frant

ans le gouvernement général militaire de Guienne & alcogne; favoir

Trois à Agen, Un à Ausch. Un à Baionne. Un à Bergerac, Un en Bigorre, Un à Cahors. Un à Castel-jaloux. Un à Condom, Un à Figeac, Un à Langon, Un à Lauzerre Deux à Leictoure.

Un à Libourne, Un à Montauban, Deux à Néraca

Deux à Périgueux. Un pour le haut Périgord,

Un pour le comté de l'ille-Jourdain; & la vicomté de Fézensaque ou Fesin-Saguette, en bas Armagnac,

Un à Rodez. Un à Saint-Sever. Un à Sarlat,

Un à Villefranche de Rouergue,

Un à Villeneuve d'Agénois, Un à Villeréale.

Les gouvernemens particuliers dépendans du gouverment général de la province de Guienne sont.

Bordeaux,

le Château-Ttompette ...

le Fort Sainte-Croix.

le Château du Haa .

La Tour de Cordouan

le Fort de Médoe.

Blaye & Citadelle

Beionne.

fă Citadelle :

le vieux Château.

Acqs ou Dax & Saint-Sevar

Andaye,

le Fort Socoa ...

Mont-de-Marfan

le vicomté de Soule avec la Château de Mauléon.

ТШ

294 Saint Julien : Saint Bertrand, Novac. le Nébouzan. Agen , Bagnères en Bigorre, Muret. les Quatre vallées d'Aure, dans h Lourdes. province de R uergue. & l'é-Barrèges. tendue des évêchés de Rois Dommes . & Vabres. Milhaud. Nay . Castillon & Castillonès Saint-Antonin . le comté d'Armagnac. Puymirol . Bazas & Bazadois. le Périgord.

Quant à la marine, les généralités de Bordeaux, Peu, Ausch, Montauban, & partie de celle de Toulouse forment un département divisé en un certain nombre de classes.

Les gouvernemens généraux de Guienne & Navante forment une des 22; directions d'avrillerie établies pour le service des places du royaume. Il y a pour ce district un colonel du corps royal & directeur à Bordeaux:

Un lieutenant du corps royal & fous-directeur, à Baionne;

Un capitaine du corps royal à Bordeaux;

Un commissaire des guerres de du corps royal;

Un commissaire des poudres & salpêtres;

Et deux contrôleurs, l'un à Bordeaux & l'autre à Saint-Médard.

Les villes où il y a des commissaires des guerres sont, Bordeaux, où réside le commissaire provincial de Guienne; Blaye, où réside un second provincial de Guienne avec un adjoint; Baïonne, où réside le provincial d'Ausch; Sain-Jean-de-Pied-de-Port; Agen; Villefranche ou Milhaud.

Pour la milice, le gouvernement général de Guienne fournit douze bataillons dans ses trois généralités.

La généralité de Bordeaux fournit les bataillons de Libourne, Marmande, Nérac, Villeneuve d'Agénois, Bergerac & Périgueux.

Celle de Monsauban, ceux de Cahors, de Figeac & de

Rodez. ...

Figeac,

Gelle d'Ausch, eenr d'Ausch, de Saint Gandens & de aint-Sever.

Les malices gardes-côtes confistent en un corps d'infanerie, divisé en six tapitaineries ou bataillons, & en un orps de dragons composé de dix-huit compagnies de reuse hommes.

Chaque capitainerie ou bataillon d'infanterie est comnancé par un capitaine & deux lieutenans, sous les ordres. 'un insspecteur général qui a rang de colonel. Ce corps est slimilé aux troupes réglées par ordonnance du roi du 15: Mai 17.57; depuis cette époque il prend rang, avec toute 'infanterie françoise & étrangère.

Pour ce qui est des dragons, ils sont divisés en six classes; savoir, la divisson de Lamarque, contenant six compagnies; celle de Soulae, contenant six compagnies; & telle de la Tête-de-Buch, contenant six compagnies, tous ayant les mêmes prérogatives que l'infanterie, & prenant rang avec les dragons.

Pour ce qui est de la maréchaussée des trois généralités, ceile de Bordeaux a une compagnie commandée par un prevôt général qui réside à Bordeaux, & composée de 4 lieutenans, 3 exempts, 8 brigadiers, 8 sous-brigadiers, 76 cavaliers & un trompette, divisés en 19 brigades.

Les villes où siègent les lieutenances sont Bordeaux, où résident deux lieutenans avec le prevôt; Périgueux & Agen, dans chacune desquelles il n'y en a qu'un. De la lieutenance de Bordeaux dépendent les brigades qui résident à Bordeaux, Langon, Lesparre, Blaye, Coutras, Sauveterre & Créon.

A la lieutenance de Périgueux ressortissem les brigades qui résident à Périgueux, Sarlat, Mussidan, Noutrou & Sainte-Foi.

Sous le lieutenant de Périgueux sont les résidences d'Agen, Nérac, Casteljaloux, Marmande & Villeréale.

Pour les compagnies des généralités d'Ansch & de Montanban, voyez Ausch & Montauban.

Les pays qui composent aujourd'hui la grande provincedont il est question, out été occupés ou ravagés successivement par les Visigoths vers 711, les Vascons, peuples, d'Espagne, vers 526, & les Satrasins, dont les derniers.

T iv

ayang ché défaits par Charles Massel en >34 ; Charles ingé érigea vers 781, en faveur de lon sils Louis le Débit naire, ces pays en royanme d'Aquitaine, tombé debii dans le parrage de plusieurs princes de la maison de Frati de cette seconde race. Cos pays ont été cruellement rat gés vers l'an 840 par les Normands, qui n'en purent à chasses qu'après avoir détruit pressue toutes les villes. Vi l'onzième siècle l'Aquitaine & la Gascogne ont recommes 2 avoir leurs ducs particuliers, & ces deux duchés ont réunis par le mariage de Guillaume IV, duc d'Aquits avec Brifce, fille de Guillaume Sanche, dernier duc Gascogne. Le duché d'Aquitaine, formé des deux duché de Guienne & de Gascogne y est resté dans la maison de Guillaume IV jusqu'en 1170, qu'Eléonore, fille de faint Guillaume, porta par son mariage cette grande succession 3 Henri II, roi d'Angleterre. Les Anglois sont de meures es possession de ce duché pendant environ 300 ans, & en ont été enfin chassés sous le règnes de Charles VII y roi de Erance. Louis XI donna ce pays en appanage à son frère Charles; & depuis la mort de co dernier duc de Guienne, ce duché n'a plus été séparé de la couronne.

GUIENNE PROPRE, voyez Bordelois.

GUILLAIN (le), ou le GUISLAIN, gros bourg du Cottentin, à trois lieues au levant d'hiver de Courance. à une au levant d'été de Hambie; se à quatre au cour chiant d'hiver de Saint-Lo; élection de cette ville, dioche de Courances, parlement de Romen, intendance de Cainfergenterie, de Mayon. On y compte 500 habitans. Il 72 un petit marché tous les jeudis de chaque semaine, se on y tient une soire le samedi d'avant les rogations, dans une espèce de petit bourg à quelque distance de l'église.

GUILLEAUMES, ou GUILLAUME, petite ville de la haute Provence; au pied des instatagnes, sur le Vari à quatre à cinq lieues au septentrion d'Entrevanx; diocèle de Glandèves, parlement & intendance d'Aix. C'est le chef-lieu d'une viguerie, d'une recette, & d'un bailliage qui porte son nome. On y compte environ 3 600 habitains. Le bailliage de Guilleaume porte le nom de cette ville.

depuis que le lieu nommé Puget de Theniers, qui étoit viguerie, a été déraché de la Provence, et donné au de

Savoié : ce fot des lors que sa viguerie sut transporà la ville de Guilleaumes, sous le titre de bailliage, c'est en vertu de cette prérogative qu'elle entre dans les imblées générales de la province. Cette ville, assez bien tisée, a été cédée au roi de Sardaigne par le traité conentre le roi & la Sardaigne, le 24 Mars 1760. Voyez UPHINÉ.

GUILLESTRB, petite ville de l'Embrunois, dans le ut Dauphiné, fituée au pied des montagnes, sur un isseu de même nom, au dessits de son confluent avec Durance, à une lieue au levant d'hiver de Mont-Dau-in, & à environ trois au levant d'été d'Embrun; diose de cette ville, parlement & intendance de Grenoble, chion de Gap.

On y compte environ 900 habitans.

C'est une baronie qui conserve encore le titre de baronie l'Empire. Son terroir est convert de neige pendant la us grande partie de l'année.

GUILLOTIÈRE (la), un des bourgs de la ville de

ion. Vovez LYON.

GUIMBNÉ, bourg de la basse Bretagne, sur la rivo suche de l'Elle, près de sa source, à environ dix lieues a septentrion de Port-Louis, & à six au couchant de ohan; diocèse & recette de Vannes, parlement & intenance de Rennes. On y compte environ 400 habitans.

GUIMENÉ ou GUÉMENÉ-PAINFAUT, petite ville e la haute Bretagne, avec titre de principauté, sur la rive toite du Don, à environ dix lieues au nord de Nantes, à trois lieues au levant de Rédon; diocèse & recette de lantes, parlement & intendance de Bretagne. On y ompte environ 700 habitans. Il y a une collégiale dédiée Notre-Dame, fondée en 1129 par Louis de Rohan. Son hapitre est composé d'un doyen, de six chanoines & de matre demi-prébendes. La cure de la patoisse est artachée u doyenné. Les bénésices sont à la collation de la famille lu fondateur. La principauté de Guimené appartient ujourd'hoi à l'ancienne maison de Rohan-Soubise.

GUIMENÉ-PAINBEUF, voyez GUIMENÉ-PAINFAUT.
GUIMPS, bourg dans la Saintonge, à environ huit
lieues au levant d'hiver de Saintes; diocèle & Élection de

cette ville, parlement de Bordeaux, intendance de la Le chelle. On y compte près de 1000 habitans.

GUISNES, petire viile de la basse Picardie, dans pays reconquis, ches-lieu d'un célèbre comté de son non diocèse de Boulogne & intendance d'Amiens. Eile de stuée à deux lieues de la mer, dans un pays marécages & a été à bien des maîtres avant que de revenir à il France. Cette ville à été une des places sortes de la Picardie; mais ses sortifications sont rasées depuis song-temps On sait encore monter le nombre de ses habitans à plu de 1000.

La ville de Guilnes ne présente rien de remarquable, a pour la curiosité, ni pour l'utilité. Il y a seulement un foire tous les ans le 1 Août, & un marché tous les mardi & vendredis.

GUINGAMP, petite ville & gouvernement de place de la baffe Bretagne, fur la rive droite de la rivière de Rieu, à environ huit lieues au midi de Tréguier, emp Belle-Isle & Chatelaudrin, à égale distance; diocèse & recette de Tréguier, parlement & intendante de Rennes On y compre environ 1 100 habitans dans la ville seulement. L'église paroissiale est située au milieu de la ville elle est grande & a deux tours fort hautes. Il y a une chapelle fort renommée, appelée Notre-Dame de Halgoët! elle est célèbre par plusieurs miracles, & par le concoms de monde que la dévotion y attire. Cette ville est fetmée de murailles, & firuce au milieu de belles & grandes prais ries, dans le duché de Penthièvre, dont elle est le principal lieu. Cette ville a une place au milieu de laquelle de une fort belle halle, devant laquelle efe une fontaine à 4 robiners. Il y a tant dans la ville que dans les fauxbourgs sept communautés, dont trois d'hommes, savoir, des Cardeliers, des Jacobins, & des Capucins. Les quatre comme nautés de filles sont des Carmélites résormées des Urfalis nes, des Hospitalières, & des Filles de la Charité. A quelque distance de la ville est une abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de S. Augustin. Elle aété fondée 🗷 1133, fous l'invocation de sainte Croix, par Etienne, comte de Penthièvre, & Avoise de Guingamp, sa femme. 308 abbé jouit d'environ 4000 livres de rente, quoiqu'il ne past

W florins 2 12 cour de Rome pour ses bustes. La ville ingamp 2 deux foires, une le 2 mai & l'autre le 6 Il se trouve dans le terroir de Guingamp des terres à & sigilsées, très-propres aux potiers de terre.

HOULLE ou GUIOLLE (12), perice ville du Roueren Guienne, située près des confins de l'Auvergne, is montagnes, sur le russessé de Selve, à deux lieues echant d'été d'Aubrac, & à huit ou dix au levant d'été béez; d'occése & élection de cette ville, parlement de buse, intendance de Montauban. C'est le siège d'une e royale. On y compte environ 2600 habitans. Il y a is de cette ville un bois, consu sous le nom de la ulle, qui 260 arpens, mouvans de la mastrise de Saint-

UIPY, paroisse du Nivernois, située en plaine, à une et demie de la rivière d'Yonne, à huit ou dix lieues evant d'été de Nevers; diocèse & élection de cette ville, ement de Paris, intendance de Moulins. On n'y compte re qu'environ 120 habitans.

e sont terres à froment & à méteil. Les pacages & tes s sont affez abondans. Il y a aussi quelques vignes & coup de bois, que les habitans mettent en bois de

de pour la fourniture de Paris.

BUISCARD, ci-devant MAGNY, bourg de la Picardans le Laonnois, avec titre de marquilat, reflortissant
ment an parlement de Parls, & possédé par la maison
mont. Cet endroit est de la généralité de Sossison,
diocèse, bailliage, élection & grenier à sel de Noyon,
au partie du gouvernement de cette dernière ville, sous
ouvernement général & militaire de l'Isle-de-Prance. Il
simé sur la pertie rivière de Verse, qui prend sa soutce à
slieues de Chauny & de Nesle, deux de Noyon & de
liam, & cinq de Roye.

Guiscard, où la raille est personnelle, n'a rien de remaignable, si ce n'est le château qui est beau par ses jar-

dins, fon parc, & ses eaux places & jailiffantes.

La nature du terroir de ce marquisat consiste en terres labourables, bleds, avoines, prairies, beaucoup de bois taillis, & quelques beaux étangs. Son commerce est en bois de chaussage, grains & poissons. Les bois taillis se consons-

ment dans le Vermandois & dans le Santerre; les grain vendent à Noyon, & le poisson aux environs de Péron

Il y a deux foires par an à Guiscard, les 15 Mai & Octobre; marché franc tous les derniers lundis de charmois, & marché ordinaire tous les lundis.

A une demi lieue de Guiscard, il y 2 au village de ninville une mine d'argent, que l'affluence des caux a

abandonner.

GUISE, ville de la haute Picardie, capitale de la Tarache, ohef-lieu d'une duché-pairie fort étendue, applicante à la maison de Condé. Cette ville, de la général de Soissons, du diocèse de Laon, & du gouvernement. Picardie, est située sur l'Oise, à trois lieues de Ribemos cinq de Câteau-Cambresis, de Landreci, de Saint-Quent de Vervins & de Marle; sept de la Fère, vingt-trois d'uniens & trente-sept de Paris. C'est le siège d'une se troin, d'un grenier à sel, d'une subdéségation; & d'ubailliage royal, qui y a été érigé par édit du mois Mai 1766, & de la jurisdiction des eaux & sorêts du de ché, & des traites soraines.

Guise est une place de guerre avec un château très-son Les Espagnols l'assiégèrent en 1650; mais la brave désen de ses habitans les obligea d'en lever le siège; événement q sut le salut de tout le pays. Il y a gouvernement, dont de pendent 92 paroisses, non compris les hameaux, &c. ess major, garnison, magasin, arsenal & artillerie.

Les églises, couvens, & autres monumens de la piétée de la charité des peuples, consistent en une collégiale se le titre des SS. Gervais & Protais, dont le shapitre est et 3 chanoines y compris le doyen; deux églises paroisses, deux couvens, l'un de Minimes & l'autre de resgieuses du Sacré-Cœur; des frères des Ecoles chrétiennes un collége & un hôtel-Dieu.

L'abbaye commendataire des moines de l'ordre de C teaux, dite de Boisheries, n'en est pas éloignée, de mêm

que celle des Bénédictines d'Origny.

On tient dans cette ville deux foires par an, qui dues chacune trois jours, & des marchés tous les lundis, mer credis, vendredis & samedis.

L'étendue de son élection contient beaucoup de sour

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

ix & de forges où l'on fabrique du fer & des muniis d'artillerie. Le pays abonde en bled & en bonnes iries:

Jacques de Billy, abbé de S. Michel en l'Erm, auteur n grand nombre d'excellens ouvrages qui rendront son n immortel, étoit natif de Guise. Il mourut à Paris en 81.

GUISTRES, paroisse du Bordelois, en Guieme, sur ruisseau; une lieue au-dessus de son confluent avec Lille la Droune unis, à une lieue au couchant de Coutras, à trois au levant d'été de Libourne; diocèse, parlement, endance & élection de Bordeaux. C'est le siège d'une tice, & l'on y compte environ 1000 habitans. Il y a une baye commendataire d'hommes de l'ordre de S. Benost, dédiée à Notre-Dame, valant 3500 livres de rente à son bé, qui paye 66 florins à la cour de Rome pour ses bulless GUITINIÈRES, bourg dans la Saintonge, à trois lieue midi de Pons, & à environ huit au levant d'hiver de intes; diocèse & élection de cette ville, parlement de rdeaux, intendance de la Rochelle. On y compte en ron 650 habitans.

GUSSIGNIERS ou GUISSIGNIER, paroisse de la ovince de Haynaut, sous le gouvernement général milié ire de la Flandre Françoise, sur le ruisseau de Honeau i descend de la Herguier, & dirige son cours vers ondé, à une lieue au couchant d'été de Bavay; prèvôté; bdélégation & recette de cette ville ; diocèfe de Cama ray, parlement de Douai, intendance de Maubeuge, On y compre guère que 130 habitans. C'est une seignourie mple, appartenant au prevôt de Valenciennes, avec un hâteau & une petite tour, le tout fitue fur la cime d'un ocher escarpé , sans aucune communication avec les ters du toi que pat un détour. Il y a haute, moyenne de asse justice, bailli, procureur-siscal, greffier, maire & chevins, & on y suit la contume de Haynaut; & pour le pirituel, il y a un curé fans vicaire, qui lève la disme rosse & menue, en ce lieu & aux environs. Il y a quellues terres labourables, quelques prairies & un petit bois.

Il y a dans ce canton beautioup de rocs & de pierres bleues, dont on ne connoît pas encore l'usage. GUTHEN es JUTREN, gros bourg ou ville avece justice royale, dans le haut Armagnac, au pays de Caminges, sur la rive gauche de la Neste, à une sient demie vors le midi d'Arreou, & à environ sept lieue conchant d'hiver de Saint-Bertrand; diocèse de cette ville parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, recette quatre Vallées. On y compte près de 4000 habitans.

GUTTEMBERG, château & le chef-lieu d'un bi liage de même nom, dans la basse Alsace, à trois lis au couchant d'hiver de Landau; diocèse de Spire, cos supérieur de Colmar, & intendance d'Alsace. Ce baillis comprend huit paroisses: il est un de ceux dont la sou mainoré est contestée entre la France & l'Empire.

GUYENNE, voyez GuiBNNB.

GUYER (le), petite rivière qui a deux sources dans Grésivaudan, en Dauphiné. L'une sort du village de Chattreuse, l'autre est dans la paroisse de S. Pierre. O deux sources forment deux ruisseaux qui se joigness bourg des Echelles. Après le confluent de ces deux ruisseaux, le Guyer dirige son cours vers le septentrion, sépare continuellement la France de la Savoie, jusqu'à sembouchure dans le Rhôtie, où il se jette au-dessous S. Genis-l'Hôte, après un cours d'environ 8 lieues.

GUYOTTE (la), royez GUIOLLE (la).

o ling its or cost that the state of

GYÉ, bourg du Sénonois, au gonvernement général de la Champagne, sur la rive droite de la Seine, ente Châtillon & Bar-sur-Seine; deux lieues au-dessus de considernière ville, sepr au couchant d'hiver de Bar-sur-Auba & sur la roure de Châtillon à Paris, dont il est éloigné de dé lieues. Il est du diocèse de Langres, parlement à Pauls, intendance de Châlons, & élection de Bar-sur Aube. On y compte environ 1000 habitans. Ce bour a deux églises dans l'intérieur, & deux qui y sont autremanges; l'une au levant, qui est S. Nicolas, & l'autre a septentrion, qui est sous l'invocation de Notre-Dames. Son terroir est si chargé de vignes, qu'il ne produit affez de grains pour nourrir ses habitans.

## H

A ou HAA (le château du), gouvernement de ace, & l'un des trois forts qui font la principale désense : la ville de Bordeaux du côté de la mer, situé vers le slais archiépiscopal, près de l'Ormée, endroit si fameux ins les guerres civiles. C'est un vieux château, ainsi que le hâteau. Trompette; on les commença tous deux en 1454, est un quarré long, slauqué de quatre tours rondes aux igles, avec deux tours quarrées qui donnent du côté des rres, & servent de désense à la potte de Secours, qui ailleurs est couverte d'un ouvrage, en sorme de ser à ieval., & une autre tour ronde par où on passe dans la lle. Le château du Ha a pour garnison une compagnie infanterie qu'on y envoie du Château-Trompette, & r'on renouvelle tous les mois. Son état-major n'est come séé que d'un commandant. Voyez Bordbaux.

HABITANS, On désigne par ce nom tous ceux qui ont ur domicile dans une ville, un bourg ou un village, a qualité d'habitant donne des droits & même dans uelques endroits des privilèges; mais elle impose aussi es charges. C'est ains, par exemple, que suivant l'édit a mois d'Avril 1695, & la déclaration de l'année 1683, a habitans d'une paroisse & les propriétaires des biens tués dans son étendue, sont tenus de réparer les ness des plises paroissales, la clêture des cimetières, & de sournir

a curé un logement convenable.

Les habitans des villes pottent le nom de bourgeois, & y a dans certains lieux des privilèges attachés à cette salité; ceux de Paris, surtout, comme habitans de la apitale du royaume, jouissent de plusieurs belles prérosatives. Voyez les articles VILLE, Hôtels DE VILLE, lais. Voyez sussi le Dictionnaire de Paris, & le Dictionnaire de Jurisprudence & de Pratique, qui se vendent het le même libraire.

HADONVILLER, village & terre du duché de

Raine, avet un château. Voyez CRAON.

HAGETMAU, petite ville, chef-lieu de la Chai petit pays de la Gascogne proprement dite, sur la droite de la Loust, à cinq lieues au levant d'été d'A à trois & demie au midi de Saint-Sever, & à cinq vi couchant d'Aire; diocèse de cette ville, parlemen Bordeaux, intendance d'Ausch, élection des Landesse Dax. On y compte environ 3000 habitans. Certe-parille est très-agréablement située, & c'est le rendend de la noblesse du pays, qui s'y rassemble pour s'ant des soires & des courses de raureaux qui s'y sont à l'instaion de l'Espagne. On y voit un ancien & superire é reauxppartenant, ainsi que la ville, aux seigneurs de Gas mont, qui y ajoutèrent dans le seizième siècle un nous atorps de logis. Le roi François I y logea à son retour de bagne.

il y a une collégiale dédiée à S. Girous: son chapi est composé d'un abbé & de huit chanoines. Ils ont droit de porter en tout temps le petit camail de soi comme les évêques. Cette église fut brûlée en 1,69 ; les huguenots; mais ils ne purent abattre la chapelle si terraine, ni le clocher, qui est d'une très-belle archie ture, & qui fut bâti par les Anglois en sorme de py mide: il mérite attention à cause de se grande élévarie

Il y a aux environs de cette ville le vignoble de Mares où on recueille du vin excellent, & tont le canton e un pays de chasse pour la perdrix rouge, la bécasse, l pigeons ramiers, les becassigues, & survout pour les é tolans, qui y passent deux sois l'an en grandes troupes.

Dans une terre voisine appellée Millesseur, il y a ur

mine d'argent; mais jusqu'à présent les frais de l'exple

HAGUE (la), petit pays du Cotentin. Il comprend partie qui est au couchant d'été de cette presqu'ile, c'est à-dire toute l'étendue de pays qui s'étend depuis les chi jusqu'à la route qui va des Pieux par Tentreville à Chi beurg à ou bien l'étendue de pays comptis eure la l'exerte à les chies de la Divette; ce qui fait la per-près doyenné rural de la Hague. Il consiens disparanties; l'exercite de la Hague.

bourg en est le principal lieu. Il ne faut pas confonle cap de la Hague avec le cap de la Hougue, Cheire est à-peu-près à une égale distance entre les deux s; le premier est au couchant de cette ville, & l'autre in levant.

HAGUENAU, en Allemand Hagenau, petite ville la basse Alsace, sur la Motter qui la travesse, à lienes & demie au couchant de Fort-Louis, & n au septentrion de Strasbourg. On y compte environ le habitans. C'est un gouvernement de place, le siège bailliage royal, d'une maîtrise particulière des at forêts qui ressottit à la grande maîtrise de Dijon. done prevôté royale; diocèle de Stralbourg, conseil frieur de Colmar & intendance d'Alface. C'est aussi la dence d'une brigade de la maréchausse qui ressortie alientenance de Strasbourg; le chef-lieu d'une recette miculière, dont les deniers sont versés dans la caisse de recette générale de Metz. Ce district a la même étenre que le bailliage, & comprend 44 paroisses, divisces n trois prevôtés royales. Il y a à Haguenau un hôpital mi. taire & un autre pour les habitans du lieu. L'église paroisale de Haguenau eften même temps collégiale. Son chaare est composé d'un prevôt & de douze chanoines: elle it dédice à S. Georges: Dans le fauxbourg il y a une maison e Prémontrés, dont l'église est réputée paroissale pour les 12bitans de ce fauxbourg. Dans la ville il y a un couvent de ordeliers, un de Dominicains, un d'Augustins, & un autre le Religieuses appellées Religieuses bleues; celles qui sont lans le fauxbourg sont nommées Religieuses grises, & ne ont point cloîtrées.

Ny avoit ci-devant des Jésuites qui tenoient le collège mais comme ils ont été obligés de se retirer de cette prorince au commencement de 1766, nous ne savons pas

encore comment l'on a disposé de leur maison.

L'état-major de cette place n'est composé que d'un commandant. La garnison est ordinairement pen considé-. rible, de cette ville est presque toujours la résidence d'un commissaire des guerres.

Les forcifications de Haguenau ne consistent qu'en une meraille percée de crenaux fort éloignés les uns des autres,

Tome 111.

& flanquées de queiques tours peu confidérables. Ce muraille a quinze, dix-huit & vingt pieds au-dessin rez-de-chausée: elle est environnée d'un sossé qui a viron vingt toises de large, & dix à dix-huit pieds de p sondeur. Il est en partie rempli d'eau, & soutenu par bâtardeaux qui sont en bon état.

Le terroit de Haguenau se nomme la plaine de M rriendal: ce sont des bruyères sabsonneuses dans lesque

on ne plante guère que du bled de Turquie.

La forêt de Haguenau qui s'étend entre la Soc & Motter, ést une des plus considérables du royaume: d'appartient partie au roi & partie à la communauté

'Haguenau.

HAINE ou HAYNE (1'), petite rivière du Haina Elle prend sa source près de Binch, & dirige son convers le courchant; passe auprès de Mons, où elle se groche la Trouille, & va se perdre dans l'Escaut à Cond Cette rivière commence à être navigable au village Genappe, à une demi-lieue au dessus de Mons, & ce n'é que par le moyen de sept écluses. Son cours n'est que 12 à 15 lieues.

HAINAUT FRANÇOIS (le), cette province fait par tre des Pays-Bas qui appartiennent à la France : elle d'romprife dans le gouvernement général militaire de l'Plandre Françoise. Le Hainaut françois est horné au septention par le Hainaut autrichien; au levant par l'évê de Liège; au midi par la Thiérache ou la Picarde.

& au couchant par le Cambrelle & l'Artois.

Ce pays a été long-temps occupé par les François, quil faisoient gouverner par des comtes. Ceux-ci s'étant surfouverains dès le disième siècle, le pays a passé à manche cadetre de la maison de Flandse, delà à celle Dampière, ensuite à celle des dues de Bourgogne, des l'héritière l'a porté dans la maison d'Auriche, qui es cédé la moitié à la France par les traités des Pyrésée de Nimègue, & d'Utrecht.

La province de Hainaur a environ 20 lieues dans (a progrande longueur, sur 7 à 8 de largeur. Valenciennes se est la capitale. Ses autres villes les plus considérables sons Bouchain, Condé, le Quesnoi, Landrecles, Avesse

nbeuge, Bavay, Beaumont, Chimay, Philippeville, rienbourg & Pontaine-l'Evêque, avec leurs territoires, lliages & dépendances, & le pays d'entre Sambre & sufe, qui est du Hainaut.

Toutes ces villes ont leur gouverneur particulier & leur it-major. Les troupes de garnison & celles de passage y ent de leur solde, & le sourage est sourni à la cavaie par des entrepreneurs.

Les principales rivières de cette province sont l'Escant

la Sambre.

Le Hainaut est un pays entremêlé de terres labouraes, de bois & de prairies. Celles qui sont du côté de la andre sont assez bonnes; mais celles d'entre sambre & cufe sont bien inférieures, ainsi que les dépendances de aubeuge : il n'y vient presque point de bled, & on T ne le seigle sur des serres dont les bois ont été nouvelment coupés. On brûle les restes de ce qui n'a pas été goré ou mis en corde, & on sème sur la cendre sans cune autre façon. Il croît beaucoup de houblon aux enrons de Mons, & on trouve dans cette province des fots confidérables, dont celle de Mormall a dix-fept mille nq cens soixante-trois arpens de bois de hêtre & de chêne. y a des mines de fer dans la partie du Hainaut qui int l'entre-Sambre & Meusc, & des mines de charbons e terre, depuis Keuvrip jusqu'à Marimont, dans l'espace environ sept liques de long sur deux de large. Ces mines oduisent environ 300,000 waques de charbon, qui raportent 205,000 livres. Quant aux mines de fer, elles roduisent plus de 6 millions de livres de ce métal par an. e fer du Hainaut est de bien meilleure qualité que celui e Suède.

Les Jugemens des juges subalternes en matière purelent criminelle, où il n'y a point de partie civile, loss lême qu'ils portoient condamnation de mort, s'exéculient autresois sans appel dans tout le Hainaut; mais ouis XIV ordonna que dans la partie conquise par lui, our jugement portant peine afflictive, ne s'exécuterois u'après avoir été contirmé par artet du parlement de

andre.

Le domaine du roi est peu considérable dans le Hai-

naut François, & il consiste principalement dans la se de Mormall, auprès du Quesnoy, & en quelques to & prairies dépendantes du château de Loquinol, qui portent environ 3000 livres par an. L'humidité du ten empêche le bois d'être assez bon pour pouvoir être emple aux bâtimens: c'est pourquoi il se débite presque tour ple chaussage dans le Cambresis, qui en manque. On met tous les ans 150 arpens en coupe, qui rapponent soi environ 4000 florias.

Pour ce qui est du gouvernement des sinances, le si naut forme un département particulier avec le Cambié pour lequel il y a un intendant qui réside ordinairem

à Valenciennes ou à Maubeuge.

Ce département est divisé en dix recettes particulés pour le Hainaut, & en cinq autres pour le Cambréss.

Les dix recettes du Hainaut sont les gouvernemens preyôtés qui suivent, savoir :

Avelnes, gouv. Maubeuge, gour.

Bavay, prevôté. Philippeville, gour;

Charlemont, gouv. Prevôté-le-Comte,

Landrecies, gouv. le Quelnoy, gouv.

Mariembourg, prev. Valenciennes, gouv.

## Les recettes du Cambrésis sont:

Bouchain , châtel. Mortagne ,

Cambray, comté. Saint-Amand, preveté.

de Careau, châtel.

Les deniers de toutes ces recettes particulières sont vest dans la caisse de la recette générale de Flandre & Arob

Les droits établis pour le roi dans cette province, son sur les fonds ou sur les maisons, sur les boissons ou sur le entrées des denrées. L'imposition qui se lève sur les fonds est nommée dans le pays vingtième. Mais on lève aujont d'hui quatre vingtièmes au lieu d'un; & quoique cett raille paroisse forte, on compte néanmoins, vu l'augmentation des espèces & du prix des fermes, &c. qu'elle nessi qu'environ la treizième ou la quatorzième partie du reves

La taxe des cheminées est portée par la dernière augintation à trente patards \* pour chaque corps de chenée , foit qu'il y air plusieurs tuyaux ou qu'il n'y en air un.

Le droit de seu a été établi pour soumir à l'étape des supes qui passent dans la province. Les bourgeois des les, non plus que les gentilshommes qui demeurent ns les villages, & les ecclésiastiques, ne sont pas sujets à droit, qui est de ao patards pour chacun de ceux qui le ient. Il y a aussi une taxe sur les chevaux & sur les vaches n paie par an pour chaque cheval 30 patards, & pour laque vache 15. La visite qu'on fait deux sois par an, ippelle la retrouve.

On a auffi établi un droit sur les bestiaux lors de la conmmation. On paie 40 patards pour chaque bœuf qu'on le, 20 pour chaque vache, 8 pour un porc ou un moun, & 4 pour une brebis, un veau ou un agneau.

Les eccléssaftiques & les nobles sont sujets à tous les roits qu'on lève sur les terres, sur les bestiaux, & sur la onsommation; ils ne jouissent à cet égard d'aucune exemption.

Des impôts qu'on lève sur les boissons, celui de la bière roduit plus qu'aucun autre. Les eaux du pays n'étant pas onnes à boire, les habitans ne peuvent pas se passer de la sière. L'usage du sel gris y est désendu, pour empêcher lu'il ne passe du sel en fraude dans le Soissonnois et dans a Picardie, où la gabelle est établie.

La province de Hainaut vient d'obtenir une société l'agriculture, établie par arrêt du conseil du 4 Septembre 1765. Cetre société est composée de deux bureaux, dons lun tient ses séapces à Valenciennes, & l'autre à Cambray.

Le principal commerce du Hainaut François consiste dans la houille ou charbon de terre, que les connoisseurs présèrent à celui d'Angleterre, & en fet de très bonne qualité. Il s'y fait un commerce assez considérable en grain,

<sup>\*</sup> Le patard est une monnoie d'Allemagne qui répond à notre sol; mais les patards de Hainaux sont évalués à tinq liards de notre monnoie.

que la Sambre facilité beaucoup, tunt que la renité en permile, autrement ce commerce le fait à Britis

Les toiles & les dentelles sont encore un grand objet commerce de ce pays. Les premières sont assez best mais la saçon de les blanchir avec de la chaux leur beaucoup de leur qualité. Les dentelles sont, pour les grande partie, travaillées dans les couvents par les gieuses & il en vient de très belles, principalement des lenciennes. Le commerce des linous que l'on sabilidans cette province, est sussi sont considérable, sain blier celui que l'on sait des verreries, qui sont en grandent nombre dans cette province.

La partie du Hainaut entre Sambre & Meuse thresis sa richesse des mines de ser & des sorges. On y compet se source au de Chima, sour la rerre de Merion, dépendante de Maubeuge, & a sur la rerre de Merion, dépendante de Maubeuge, & a sur la rerre d'Avesnes; outre 12 forges, dont entraiseres 13 sur la terre de Chimay & Beaumont, & 6 sur let dépendances d'Avesnes. Chaque sourceau consonnée par an au moins 1,000 cordes de bois converti en char

bon: chaque forge en consomme 2500.

La houille ou charbon de rerie ne se trouve que dans la partie du Hainaut qui est de la dépendance de Mons depuis Kiévrain, près de Condé, julques vers Marinunt ce qui fait 7 lieues de longueur. Le terrein où le trotvent les veines a environ i lieues : les puits ont jufqu'à 318 40 pieds de profondeur : la veine de charbon y est ronjours renfermée entre deux banes de roc très-dut, & n'a jamais plus de 3 à 4 pieds d'épaisseur. Les ouvriers qui en sont l'extraction, sont sorcés d'être toujours à genous & affez souvent couchés sur une épaule. Plus te charbes est profond, meilleur il est. Celui de Kiévrain est le plui estimó de tout ce canton; ses veines sont toujours en perte, & descendent jusqu'à 150 roises de prosondeur. O va établi des machines à tirer l'eau, semblables à celle du pays de Liège à Vatmes, à deux lieues de Moni. Il 2 environ 120 fosses ou puits ouverts aux environs de Mons; chaque fosse occupe à-peu-près 45 personnes, hommes ou femmes.

A la mine de charbon de terre que l'on fouille à Bafa

rès de Valenciennes, on a établi en 1736 la machine u des Anglois, pour en tirer les eaux.

suprès d'Avor, dépendance d'Avennes, il y a deux soù l'on fait du verre à vitres, & deux autres où on ait que des verres à boire.

On a découvert une mine d'argent à Chimay, suivant

nzo Barba, Arte de los metalles.

IALENCOURT ou HALINCOURT, visiage de la ardie, diocèle & intendance d'Amiens, & élection bbevisse. Il est situé entre ces deux villes. On y compte viron 900 habitans. Ce lieu est fameux par une épiraqui est l'abrégé de la bisarre aventure d'une semme par une complication d'événemens singuliers, eut une e de son propre sils, qui devint lui-même époux de te même sille. Voici cette épitaphe:

Ci ght le fils, ci ght la mère, Ci ght la fille avec le père, Ci ght la fœur, ci ght le frère, Ci ght la fœur, ci ght le frère, Ci ght la femme & le mari, Et n'y a que trois corps ici.



HALLEWIN ou HALLUIN, bourg de la Flandre allonne, fitté au midi & proche de Monin, & à latte lienes au levant d'été de Lille, invendance & Aib-légation de cetre ville; diocèle de Tournal, parlement Donzi. On y compte environ 1800 habitans.

HAM, petire ville de la haute Picardie diffis le Verandois; intendance de Soffions, diocète & élection de
oyon, & siège d'un bailliage non ressortissant, d'une
airie des plus anciennes du royaume & d'une subdegation. Elle est située sur la rivière de Somme, dans
se plaine au misseu d'un marais sur lequel élle domine;
; qui la rendoit une des plus sortes villes de la proince avant que Louis XIV est fait sémolir es sortistions. Elle est néanmons toujours réputée place de
uerre, le château ayant été conservé avec quelques outages à la moderne qu'on y a ajoutés. On y voit une
our ronde, de rob pieds de diamètre & de hauteur,
lont les murs ont 36 pieds d'épaisseur. C'est un gouver-

nement particulier du gouvernement militaire de la R cardie, duquel dépendent environ 30 paroiffes, avec es major, garnison d'une compagnie d'invalides, maga & artillerie. Les Espagnols la prirent après la baraille d S. Laurent en 1557, mais deux ans après elle retouma la France par le traité de Câteau-Cambrésis. Ham est quatre lieues de Noyon & de Chauny, à trois de Nelle cina de Péronne, de Saint-Ouentin, de Roye & de l Fère, à quatorze d'Amiens & à vingt-huit de Paris.

Cette ville a une abbaye de chanoines réguliers de l congrégation de France, fondée en 1108, sous le titre d Notre-Dame. Elle vaut environ 15000 livres à son pré lat, qui paye 800 florins à la cour de Rome pour le

bulles.

Le 26 Avril 1760, à quatre heures & quelques min tes du matin, le tonnerre tomba par trois fois successive sur le clocher de l'église de Notre-Dame, & sur celui d l'horloge. La grande flèche se trouva allumée, & brill fans qu'on pût y apporter remède. Le feu se communique à la charpente du chœur, & de suite à celle de la nef & tout ce qui étoit combustible dans cette église fut le proje des flammes en très-peu d'heures de la matinée. L' maison des religieux alloit subir le même sort, & peut être même la ville, un vent des plus furieux y portant le flammes & les débris de l'incendie, lorsque par un com de la Providence, le vent changea tout-à-coup de direc tion, & aida le seçours que l'on avoit emprunté des pom pes à incendies de Saint-Quentin. Ces pompes, quoiqu'at rivées lorsque le plus grand dommage étoit fait, ont artêt l'activité des flammes. Cette église qui étoit le plus be ornement de la ville, n'offroit plus à la vue qu'une bell ruine, qu'on travaille actuellement à réparer.

Outre cette église, Ham a trois paroisses, un hôtel Dieu de fondation royale pour 16 lits, & desservi pa des sœurs de la Charité; un bureau administré séparémen pour les pauvres, & une communauté de religieuses de

sainte Agnès, pout l'éducation des jeunes filles.

Il y a deux foires par an qui se tiennent le 16 Mai & le 9 Septembre, & marchés ordinaires tous les mards jendis & samedis. . La divinte and a .

Ota 2 découvert au détroit du village d'Annoi, à une eue & demie de cette ville, une mine de terre noire, alphureuse, & inflammable d'elle même. On la brûle, ¿ les cendres qui en résultent sont employées à réchausset es terres. On prétend que cet emploi est suivi d'un succès prodigieux.

HAM, paroisse du comté d'Artois, sur un ruisseau à me demi-lieue au couchant d'été de Lillers, & à cinq ieues au levant d'hiver de Saint-Omer; diocèse de cette rille, conseil provincial d'Artois, parlement de Paris, intendance de Lille, bailliage & recette de Lillers. On y

compte environ 400 habitans.

Il y a une abbaye régulière de Bénédictins sous le titre de Saint Sauveur. Elle a été sondée par Ingelran, seigneur de Lillers, vers la fin du onzième siècle.

HAMBIE, bourg du Cotentin, dans la basse Normandie, sur un ruisseau nommé Hambiotte, à quelque distance de la rive droite de Sienne, & à trois lieues au levant d'hiver de Coutances; diocèse & élection de cette ville, parlement de Rouen, intendance de Caën, sergenterie de Mayon. On y compte plus de 3000 habitans.

Il y a sur une hauteur un ancien château, avec des touts & un donjon: il a été construit par les Anglois: il est bâti tout entier sur un roc. On voit dans la cour un puits sott large & prosond taillé dans le roc: il donne une grande quantité d'eau, & ne tarit jamais. Ce château est accompagné d'un bel étang.

Hambie a un marché tous les mardis, & deux foires

par an, le 24 Juin & le 27 Décembre.

A un quart de lieue au levant de Hambie est une abbaye commendataire de même nom, occupée par des Bénédictins, & fondée vers le milieu du douzième siècle par Guillaume Pesnel, seigneur de Hambie. Il y a dans l'église de cette abbaye de magnisques tombeaux des seigneurs du lieu. L'abbé jouit de 5000 livres de revenu ou environ, & la taxe en cour de Rome est de 74 storins.

HANAW (comté de), district considérable de la basse Alsace, & qui comprend plus de 200 paroistes, divisées en 15 bailliages & prevôtés. Ce comté appartenoit autrefois, pour la plus grande partie, à la maison de Hanaw, aux

droits de laquelle font aujourd'hui philieurs primées & gneurs particulters. Ce district est aujourd'hui tout è sous la souverainere de la France. Expilly.

HARAS, proprement dit, signifie l'assembiage

certain nombre d'étalons & de inmens.

On entend aussi par ce mot les établissements Extes les différences provinces du royaume, pour la maitiple

tion & la perfection de l'espèce des chevaux.

Il y a deux sortes d'établissemens de haras. L'un formé dans toutes les provinces du royaume en vertuit réglement de 1717, sous la direction du ministère, qui des commissaires inspecteurs, résidans dans chaque province, pour veiller à l'exécution de ce réglement & des autres arrêts & ordonnances qui doivent être observés par les gardes-étalons, gardes-haras, & propriétaires des jumens. Ces officiers rendent compte au sécretaire d'état avant le département des haras. & à l'intendant de la province. Voilà ce qu'on appelle communément les haras du royaume.

L'autre comprend les haras particuliers, connus sous le nom de haras du roi; tels sont les établissemens formés par ordre de sa majesté à Hiexmes, dans la basse Normandie, & à Pompadour dans le Limofin. L'objet de ces Établissemens particuliers est de fournir des chevaux pour le service de la personne du roi & de ses écuries.

Ces derniers établissemens sont sous la direction du grand écuyer, qui a en outre la surintendance générale des haras des provinces de Normandie, de Limofin &

d'Auvergne. Voyez FRANCE.

HARCOURT, bourg du pays d'Ouche, dans la haute Normandie, à deux lieues au septentrion de Beaumont, & à quatre entre le midi & le couchant d'Elbeuf; diocèle d'Evreux, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Conches, chef-lieu d'une sergenterie; avec un château, & l'un des plus considérables comtés de Normandie. Il n'a guères que 200 habitans. Il y a une jurisdiction, & il s'y tient un marché les lundi & vendredi. Les religieuses Hospitalières de l'ordre de saint Augustin y ont un couvent. Ce bourg est remarquable à cause de l'illustre maison des seigneurs de ce nom , dont il y a quatre

anches principales; savoir, celles de Montgommeri; urilly, Beaumesnil & Bonestable. C'est en saveur d'un es descendans de cette dernière branche, que Tury ou larcourt, dans la campagne de Caën, qu'il ne saut pas onfondre avec le lieu dont nous parlons, sut érigé en uché en 1700; puis en pairie en 1709.

TARÉVILLE-SUR MENSE, village du duché de Bar ans les états de Lorraine; diocèfe de Toul, en partie de la our souveraine de Nanci & du bailliage de Bourmont, & n partie dn parlement de Paris & du bailliage de 9. Thiéaut. La Meuse traverse ce village entre Neuschâteau & sourmont, à deux lieues de distance de l'une & de l'autre le ces villes. Son église paroissiale est sous l'invocation de Germain. Il y a aussi un prieuré de Bénédictins du titre le S. Calixte, fondé dans le XI siècle par Nanterre, abbé le S. Mihiel, & réuni à cette abbaye en 1749. Il est entre les montagnes, d'où sortent jusqu'à quinze sources.

HARFLEUR, petite ville de Normandie, dans le pays le Caux; diocèle, parlement & intendance de Rouen, lection de Montivilliers, siège de vicomté, d'amirauté, le police, de mairie & de grenier à sel. Harsleur est stuc sur la Lézarde, au pied d'un côteau, vers l'embouchure de la Seine, à trois quarts de lieue au midi de Montivilliers, à une lieue au levant du Havre, cinq au couchant de Lillebonne, à six au midi de Fécamp, seize de Rouen, & quarante-quatre de Paris. On y compte environ 2500 habitans. Son port autresois très-estimé, n'est plus qu'une praîrie. La visse même a été sort considérable, & sa cles de la France du côté de l'Angleterre; mais depuis que se Havre-de-Grace s'est extrêmement accru & sortissé, else n'est presque plus rien.

Le roi d'Angleterre, Henri V, affiégea Harfleur en 1413. & ne la prit qu'après une vigoureule résistance. Il en sit sortir 8000 personnes, & la repeupla entrèrement d'Anglois. Les habitans du pays de Caux la reprirent d'affaut en 1433. Les Anglois l'assertent encore en 1440, & ne putent s'en rendre maîtres qu'au bout de quatre mois, tant la désense avoit été vigoureuse. Ensin Charles VIII la reprit en 1450.

Quolque non seulement ses fortifications aient été ta-

Ices, mais même ses murailles démolies, elle ne saisse per d'être encore un gouvernement particulier du gouvernement militaire du Havre-de-Grace. Il n'y a dans la ville qu'une église paroissiale, qui est restée imparsaise, et couvent de Capucins, & un hôpisal. Il s'y tient plussess foires.

A une lieue de cette ville, près le château d'Archer, fur le bord d'une falaise escarpée, on voit des incressitations, des cristallisations, des stalactites formées par l'est d'une source qui se répand sur les rochers, dont les grappes en cul-de-lampe composent des grottes admirées de tous les naturalistes.

HARGNIES, paroisse du Hainaut; diocèse de Liège, parlement de Douai, intendance de Maubeuge, gouvernance de Charlemont, située outre Meuse, dans la soiet des Ardennes, à trois lieues au midi de Charlemont. On y compte environ 600 habitans. C'est un prieuré-cure, dépendant de l'abbaye de Laval-Dieu, qui y nomme un de ses religieux. La terre est du domaine du roi. Les habitans y sont un commerce assez considérable en bois, en charbon & en bestiaux, & sont tous sort à leur aise.

HARMONVILLE, paroisse du Rémois en Champagne, qui a des eaux minérales. Voyez HERMONVILLE.

HASNON, village de la Flandre Wallones, situé dans l'Ostrevant, sur la rive droite de la Scarpe, à une lieue au couchant d'hiver de Saint-Amand, & à deux lieues au couchant d'été de Valenciennes; diocèse d'Arras, parlement de Paris, intendance de Lille, subdélégation de Bouchain. On y compte environ 500 habitans : il y 2 une riche abbaye régulière de Bénédictins. Elle a été fondée en 670 par un particulier très-distingué, & seignem de tout ce canton, nommé Jean & par Eulalie sa sœur, sous l'invocation des apôtres Pierre & Paul, & de S. Marcellin, & la fondation fut faite pour l'un & l'autre sèxe, qui avoient chacun leur maison à côté l'une de l'autre, & où l'office & faisoit à deux chœurs séparés qui se répondeient. La princesse Hermentrude, fille de Charles le Chauve, fut abbeste de cette maison dans le neuvième siècle, Les Normands ayant depuis ravagé ce monastère, & chasse les religieux avec les religieuses, Baudouin de Mons tétablit en 2070

glise & le couvent, & y mit des moines qu'il tira de bbaye de S. Amand. Le revenu de l'abbaye de Hasnon de 50000 livres. Cette abbaye, quoique régulière, est sée en cour de Rome à 2000 storins.

HATTON-CHASTEL, ville du duché de Bar, 24 nuvernement général de la Lorraine. Voyez ATTON.

HATTEN, paroisse de la basse Alsase, à une lieue & mie de Seltz, & à trois au levant d'été de Haguenau; ocèse de Strasbourg', conseil supérieur & intendance d'Alce. On y compte environ seo habitans. C'est le cheseu d'un bailliage qui renserme huit communautés.

HAUBOURDIN, dans la Flandre Wallonne; diocèse e Tournai, parlement de Douai, intendance & subdéléation de Lille. On y compte environ 1100 habitans.

HAUBERVILLIERS, plus connu sous le nom de Noe-Dame des Vertus, patrone de la paroisse, bourg de
isse-Brance, à une lieue vers le septentrion de Paris,
In y compte environ 1500 habitans. Les Oratoriens y
nt une maison attenante à la paroisse qu'ils desservent.
Lette maison est un séminaire. Ils y reçoivent aussi des
l'articuliers laies qui veulent se retirer, moyennant une
cension qu'ils paient. On conserve une image miracucuse de la sainte Vierge dans cette église, & tous les ans
e second mardi du mois de mai on y voit un grand concours de peuple. Ce sont des semmes stériles qui ont plusparticulièrement cette dévotion, & tout l'intérieur de
l'église est orné des dons en tableaux qu'elles y appor-

Le principal commerce de ce lieu confisse dans le débit des légumes & des fruits que ses habitans apportent à

Paris. Ses légumes surtout sont fort estimés.

HAUMONT & BOUSSIÈRES, bourg du Hainaut, fous le gouvernement général militaire de la Flandre Françoise; diocèse de Cambrai, parlement de Douai, intendance & recette de Maubeuge, situé à une lieue au couchant d'hiver de cette ville, sur le bord de la Sambre. On y compte près de 700 habitans.

Ce lieu doit son origine à une abbaye régulière de Bénédictins, fondée en 696 sons l'invocation de S. Pieste ; par le comte de S. Vincent: elle jouit de 18 à 20000 lives de rente.

HAUPOUL-MAZAMET, petite ville du haut Lasguedoc; dioccie & recette de Lavaur, parlement & généralité de Toulouse, intendance de Languedoc, sinée sur une montagne très-roide, à environ dix lieues ven le levant de Lavaur. On y compte plus de 3000 habitans. Cest le ches-lieu d'une justice royale.

HAUSSONVILLE autrefois HASSONVILLE, village & ancienne baronie de Lorraine, dont une illustre maioa, actuellement éteinte, a pris le nom; diocète de Toul, com fouveraine de Nanci, bailliage de Rozières. Ce village est une lieue de la Meurthe & de la Moselle, sur un ruisse a qui se jette dans la dernière, à une lieue & demie de Rozière-aux-Salines & de Baion. Il est annèxe de Dompraille, village voisin. Il y a un hôpital & une petite collégiale sous le nom de S. Claude, l'un & l'autre sondés par un seigneur du lieu en 1435. Le chapitre est composé de einq chanoines, dont le premier su par son corps a la qualité de previsila cure de Vigneusle y su unie en 1486. La communauté de Haussonville renserme environ 100 habitans.

HAUTE-AVESNES, paroisse du comté d'Artois, sinée sur la route d'Artas à Saint-Pol, à environ deux lieues au couchant d'été d'Artas; diocèse, gouvernance & recent de cette ville, conseil provincial d'Artois, parlement & intendance de Paris. On y compte un peu plus de 100 habitans. Il y a une commanderie de l'ordre de Malthe, de la langue & du grand prieuré de France, dont le re-

yenu est de 1171; livres par an.

HAUTE-FONTAINE, hameau dans le district de la paroisse d'Aubrières, au Pertois en Champagne, sut la rive gauche de la Marne, à environ trois lieues au couchant de Saint-Dizier; diocèse & intendance de Chalons, parlement de Paris, élection de Vitry-le-François II y a une abbaye commendataire d'hommes de l'oide de Cîteaux, & de la résorme: elle vaut environ 4000 liv. à son abbé, & la taxe en cout de Rome est de 33 floriss un tiers. On fixe en 1136 l'époque de sa fondation.

HAUTEFORT ou Saint-Aignan de Hautefort, paroisse du Périgord, sons le gouvernement général de

issue & Gascogne, à sept lieues au levant d'été de gueux; diocèse & élection de cette ville, parlement tendance de Bordeaux. On y compte environ 1000 bans.

terre & seigneurie de Hautesort est considérable.

MAUTENIBOULE, forêt du haut Languedoc, ayant le arpens, presque tout en bois taillis. Elle dépend de Indrisse de Castelnaudary.

MAUTERIVE, petite ville dans le haut Languedoc, haie, parlement, intendance & recette de Toulouse, le fur la rive droite de l'Ariège, à six lieues au levant le de Toulouse. On y compte environ 1100 habi-Le Cette ville est le siège d'une justice royale.

HAUTERIVOIRB, bourg du Forêt, dépendant du severnement général militaire du Lyonnois, fitué sur colline, près des consins du Lyonnois, à trois lieues levant de Feurs; diocèse & intendance de Lyon, partement de Paris, & élection de Montbrison. On y compte seviron 600 habitans. Il s'y tient deux soires par an, une 21 Avril, & l'autre le 13 Décembre.

HAUTH-SHILLB, village & abbaye du duché de Lornine, dans l'ancien comté de Blamon; diocèse de Toul, belliage de Luneville. Cette abbaye, de l'ordre de Citent non réformé, est située à gauche de la Vezouze, une leue & demie au-delà de Blamont. Elle a été sondé en 1140, par Agnès, comtesse de Blamont & de Longlein. La maison abbatiale est erès bello & sonse neuve. L'abbaye est actuellement possédée en commende. Comme se monastère n'est pas riche, le revenu de l'abbé ne doit les être considérable.

HAUTVILLIERS, paroisse du Rémois, en Champase, non loin de la sive droite de la Marne, à une lieue au conchant d'été d'Ay, à la même distance & au même Point d'Epernay, élection de cesse ville; diocèse de Reims, Pulement de Paris, intendance de Châlons, & élection d'Epernay.

il y a une abbaye commendataire de Bénédicins de la congrégation de S. Vannes. Elle a été fondée en 670 par s. Nivard, archevêque de Reims. Son prélat jouis de

24000 livres de rente ou environ, & il p2ye 700 fl 12 cour de Rome pour ses bulles.

C'est dans cette maison que sut mis en pénirence eale, moine de l'abbaye d'Orbais, condamné par archevêque de Mayence, et par Hincmar, archevêque se de ses sentimens prétendus erronés sur la prédessit

Hautvilliers est renommé par les excellens vins que l'on recueille dans son terroir : il fait partie d' meilleurs vignobles de Champagne, & qui produi

tête des vins du pays.

HAVRE-DE-GRACE (le), ville forte & port de la droite & à l'extrémité de l'embouchure de la deux petites lieues au couchant de Harfleur même distance au couchant d'hiver de Montivillies. Sept au même point de Fécamp, à onze au couchant de Caudebec, à dix huit au couchant de Rouen, & à quartiffept de Paris. On y compte 18 à 20000 habitans, ce un gouvernement de place; le chef-lieu d'un gouvernement général & d'un doyenné; le siège d'un baillis royal, d'une amirauté, d'un grenier à sel, d'une jurisse tion des traites soraines, d'un bureau pour les cinq grosse sermés, & d'un autre pour le tabac, avec un corps de ville, une école & un département de la marine, & mediège pour les humanités; diocèse, parlement & intendance de Rouen, & élection de Montivilliers.

Cette ville, qui dans son origine ne consistoit que dan quelques cabanes de pécheurs, reçus par dégrés les accivil-semens que le temps donne aux choses nouvelles. François I a été son Romulus; mais peu de temps après son établissement, c'est à dire, en 1525, la met, dans une villente tempête, s'y déborda avec tant de sureur, qu'est noya les deux tiers de sa'ville. Cet événement est consicut sous le nom de Malmarée. Un service solemines qui a célèbre tous les ans le 15 Janvier, en rappelle aux habitans le triste souvenir. Depuis ce temps la ville a été élivée de six pieds; l'on y voit cependant encore aujon d'hui des maisons de l'ancienne ville. Le cardinal de Richelieu a le plus contribué à l'embellissement de la ville du Havre, & c'est à ses soins que l'on dost la plus grand

partie de les fortifications.

to décembre 1705, une tempête fit des ravages es dans le port du Havre. La violence de la mer em-La moitié de la jettée du nord qui étoit de bois, & of fort avant dans la mer, & une batterie qui la terà son extrémité. L'entrée du port fut presque toute ce de gallets. Les barques des lamaneurs furent jetu les vagues sur la place d'armes; la plupart des chafor les quais, & fort avant dans les rues de S. Julien, Gallions & de la Gaffe. Aucunes des amares des nae ne réfistèrent le long du grand quai à tant d'impéfé, ils furent tous enlevés vers la grande barre; beaufurent perdus; & la paroisse de S. François sur toute Eléc.

La 1718 la mer sit encore sentir au Havre la terreur de voifinage; elle s'enfla tellement par la violence d'une mpête, qu'elle ne baissa point de vingt-quatre heures, on n'apperçut pas la moindre marque de reflux. Un up de vent connu sous le nom de coup de vent de saint Tix, emporta un canon de 36 avec son affut, & un rire alla frapper avec tant de violence contre la tour qui fend l'entrée du port, qu'en se brisant il ensonça son par de beaupré dans le mur où l'on en voit encore aumd'hui un éclat confidérable.

La tempête de 1765, connue sous le nom de coup de ent de S. François, y causa aussi beaucoup de désastre. des le plus bas de la marée, un navire tirant 12 pieds

lean, seroit entré sans gêne dans le port.

Les divers allongemens de la jettée du nord par angles muans & fortans, diminuent un peu l'impétuosité des agues. Une partie de la violence des lames s'y brise entre deux jettées. Cependant les navires ne sont pas à l'abri des ravages de la mer dans le port. Les tempêtes n'y cauent encore que trop souvent de ruineux désastres. En Sepmbre 1749, un fort coup de vent y coula à fond deux wires, un près le fer à cheval, & l'autre dans la haie de apointe. Il n'y a d'affurance de tranquilité que dans le leffin.

Depuis un certain nombre, d'années la mer a perdu Pus de 300 pas du côté de la porte de la Jettée. Ce nourem terrein pourroit accréditer la prophétie de Telliamed

Tome III.

fur le desséchement en particulier de la Manche, fi l'o voyoit évidemment que cette augmentation de reine provient que de la grande quantité de gallers ou loux que les courans de la mer arrachent des côtes sieures, & qu'ils dégorgent en cet endroit. Ce qui voir que ce nouveau sond ne provient point d'un vrai de chement, c'est qu'il n'est point le même que celui e mer, qui consiste en cet endroit en un mêlange d'un pèce de glaise & sable très-sin, au lieu que ce nouveau rein n'est qu'un amas de cailloux.

L'effet de ces courans est beaucoup plus sensible à camp, sans doute parcequ'on y apporte moins de rem

La ville du Havre est très-fortisée. Elle a dans ses re parts quatre bastions, ceux de Saint-André, de Saint Adresse, de la Musique & des Capucins: elle a d'aille

cinq demi-lunes ou contre-gardes.

Du côté du levant, la ville & son port sont désendus une citadelle bâtie en 1628 par les ordres du cardinal Richelieu. Elle forme un carré régulier, composé de qua bastions & de trois demi-lunes, avec des sossés & avant-sossés. D'un côté elle bat le port & la ville; de l'au elle bat le rivage & l'entrée de la Seine; au levant & septentrion, elle domine la campagne.

On y entre par deux portes, la Porte Royale & la Pe Dauphine. La première communique au quartier de Sai François par l'écluse du port, autrement appellée l'Écluse de la barre: elle est belle, bâtie en pierres de taille d'une riche architecture. La porte Dauphine est vis-à la Potte Royale, & donne sur la campagne: cette derni est munie d'une fortification avancée, qui dans un si

en rendroit l'accès difficile.

La place d'armes, qui est au centre de la citadelle, de figure carrée & très-spacieuse. Elle est plantée de di tangs d'ormes. Les bâtimens qui l'environnent & qui cupent tout l'intérieur de la citadelle avec la place, à huit pavillons de casernes, un éditice qui contrênt le gement du gouverneur, auquel sont attenantes des pris grillées, & un bâtiment qui sert de magasin d'armes & vivres.

Les calennes sont construites parallèlement aux deux co

es remparts dans lesquels sont les deux portes. Elles constent en quatre pavillons bâtis l'un vis-à-vis de l'autre, le chaque côté des deux portes.

L'édifice qui renferme le logement du gouverneur est lu côté de la mer, & donne tout entier sur la place. Vis--vis & sur le côté opposé de la place, sont les magasins l'armes & des vivres.

Ii y a une chapelle dans le bâtiment qui renferme le ogement du gouverneur: elle est desservie par deux Caucins du couvent de la ville, & aux appointemens de 140 livres par an, payés par le roi. Il n'y a que le comnandant de la place qui puisse être enterré dans cette chavelle: les officiers & les soldats sont enterrés dans le cimeière de l'église succursale de S. François, dans le district le laquelle se trouve la citadelle.

Aux deux extrémités du côté septentrional de la place l'armes, devant le magasin ou la salle d'armes, & vistivis la chapelle & le logement du gouverneur, sont deux pelles sontaines, avec chacune un tuyau, dont l'eau est reçue dans des bassins de pierres de taille, enrichis d'ornemens. Il y a dans la partie du levant de la place une citerne, composée de trois voutes. Elle est toujours remplie pour l'usage de la garnison, sorsque les sontaines ne donnent point d'eau.

Les remparts de la citadelle sont sort élevés & plantée de deux rangs d'ormes; ensorte qu'ils couvrent d'ombre les bâtimens de la citadelle, & servent en même temps de

promenade.

Les bastions de la citadelle sont voutes, de manière que les assurs y sont à couvert de la pluie, & ces voutes sont à l'épreuve de la bombe. Il y a aussi une glacière pour

l'état-major.

La ville est divisée en deux quartiers, celui de Notre-Dame & celui de Saint-François. Le dernier est situé au levant d'été, & séparé du premier, qui sorme la partie la plus considérable de la ville, par le bassin du toi, autrement appellé le Bassin, & une partie du port : il est àpeu-près de sigure strangulaire si on y joint le bassin. C'est cette parsie de la ville qui communique avec la citadelle, comme nous l'avons observé plus haut.

224 Le quartier de Notre-Dame forme un carré, dont de côtés sont baignés par les eaux du port : il est joint quartier de Saint-François par un pont tournant qui construit à l'entrée du bassin royal. L'un des deux aut côtés donne sur la campagne, & le quatrième donne la mer.

Cette partie de la ville a deux portes, celle d'Ingui ville & la porte du Perrey. La première donne fat campagne, & communique au chemin d'Ingouville La plus grande des deux. Sa façade du côté de la campant est très-belle. Cette porte a été élevée par les ordres cardinal de Richelieu qui l'a fait flanquer de deux graff tours fort élevées, dont l'architecture est d'ordre dorigue. y 2 un logement pour le capitaine des portes. Vis-à-il de cette porte commence la rue appellée la grande rue elle est dioite & bien pavée, & elle partage le quartie de Notre-Dame à-peu-près en deux parties égales. L'auti bout de cette rue donne sur le port.

La porte du Perrey est située assez près de la tour de port, & elle est contigue à un corps de logis qui appar tient à la ville, & qui sert de logement au commandant de la place: cette porte est plus ancienne & moins omés

que celle d'Ingouville.

Il n'y a que deux places dans la ville : elles sont toute deux au quarrier de Notre-Dame: l'une est la place d'armes, & Tautre le marché de Cannibale.

La première est située en face du port, vis-à-vis l'hôtele

de-ville.

Cette place a une fontaine qui étoit autrefois décorte par une statue de pierre de Louis XIV, mais cette statue n'existe plus. On a élevé au-dessus des quatre tuyaux de cette fontaine un carré de pierres de taille d'environ 9 10 pieds de haut. Chaque côté a ses armes particulières. On v voit celles du roi, celles de M. le duc de Saint Aignan, celles de la ville & celles de M. d'Alfeds. Le haut du carré se termine en pointe; le sommet est sculpté & représente des plumes renversées.

Quant au marché de Cannibale, il est vers le centre de cette partie de la ville. Il y. a au milieu une fontaine à

quatre tuyaux.

Outre ces deux fontaines la ville en a plusieurs autres is sont publiques, & qui ont été faites en 1670 par le ère Constance, Capucin, un des habiles hommes de ce imps-là pour la conduite des eaux.

Enfin il y a en tout neuf fontaines publiques dans le uartier de Notre-Dame, & quatre dans celui de Saintrançois, sans compter les fontaines du bassin & celles de teitadelle. D'ailleurs, presque tons les hôtels & la plupare es grandes maisons de la ville ont leur sontaine partieuière.

Les sources de la vallée de Saint Denis, vulgairement ppellée de Sainte-Adresse, à une demi-lieue au couchant cté du Havre, & près de la mer, fournissoient autresois de cauà toutes les fontaines de la ville mais elles ne fournissene lus aujourd'hui que le quartier de Notre-Dame. Les eaux le ces sources sont conduites par des canaux de grès, dans in réfereoir vouté & pavé de cailloux noirs, communément ippellé château-d'eau. Ce réservoir est construit à un bon juart de lieue de la ville, près du fort Saint-Aignan. De-là les eaux sont conduites le long du Perrey, jusqu'au hemin couvert du bastion de Saint-André, où les cananz ont un coude, & sont portés sur un aqueduc de charpente, pour conduite les caux par-dessus le fossé du bafion, od elles montent d'environ dix-huit pieds, & se rendent dans un autre réfervoir, qui est construit dans le souterrein du eavalter de ce bastion; c'est de-là qu'elles font distribuées dans les fontaines.

Quant aux eaux qui fournissent les sontaines du quartier de Saint-François, il y a vingt-quatre à vingt-cinq ans que la ville, duement autorisse à cet effet, a fait ramasser de recueillir toutes les sources qui se trouvoient vers le levant d'été du Havre, au hameau de Tricauville, paroisse de Graville; de moyennant un nouveau canal, dirigé par les soins de M. Cloutier, ingénieur, on les a fait venir dans le quartier de Saint-François, qui depuis ce temps ne reçoit plus rien de l'ancien aqueduc.

Les grandes rues des deux quartiers de la ville sont bien percées, & aujourd'hui la ville est presqu'entièrement pavée en grès. Les officiers municipaux commencèrent en 4714 à faire, pavez le gourtour des quais & la granda X iii

que. Cette entreprite, quoique fort conteule, fue continuée; enforte que dans les deux quartiers de 8 François & Norro-Dame, il ne refte plus que que petites rues qui sont encore en cailloux ordinaires; tire du Perrey, & on les équatrit au marteau autant

oft possible.

Quant aux édifices qui métitent quelqu'actention en a élevé plusieurs depuis vinge ans qui décord ville , entrautres la Romaine fur le grand qual prétoire ou jurisdiction dans le marché de Cannil Phôtet du lieutenant de roi proché la porte du Perre pluseurs autres bâtimens considérables dans diffé rues, qui font un trèt-bet effet par rapport alla fimme parceque chaque particulier bart fa maison comme plait, felon fon goft, mais toujours felon l'alignem donné par les cohevins qui se transportent sur les lie L'hôtel-do-ville, quoique déja fort ancien, & fans a sion de magnisique, mérire espendant d'être remarque il est spacioux, & situé proche la porte du Perrey, fail face à l'entrée du port & à la rivière de Seine. Sous la c de cet hôtek on a construit une citerne qui s'étend dessous de la place d'armes : elle contient I soo tonne d'eau pour l'osage de la vitle dans le besoin. Au refte mailens particulières du Havro font généralement mati ties. Entre les grands bâtimens nous croyons devoit fi semasquer les éléctrics du Baffin, bâtles sur le district quartier de Saint-François. La ville les a fait confirmi fes frais pour les logemens des foldats de la marine. B servent dopnis lour résorme à celul des grenadiors de garnison: Cet édifice forme un quarré au milieu des est une belle cour. Le coup d'œil de la ville est agrés elle est fort wivante.

Les habitans du Havre sont doun, spirituels, reile & travailleurs.

Il fe fait tous les ans au Havre deux processions gé rales; l'une le mardi de Pâques, en reconnoissance de qu'à parèil jourl, en 1580, cetté ville fut préservée suires sunostes d'un tremblement de terre, & en meme de ce que dans la même année, les troubles causés par Catrinistei y discert appaisent l'autre le fait le dott che du mois de Juillet, en actions de grace & en ire de ce que le 28 du même mois en 1563, fut rendue par les Anglois à la France par capitu-

spectacles sont en oubli dans cette ville depuis lement & l'affreux incendie de la salle où on les entoit. Ce malheur est arrivé le samedi veille des aux de l'année 1757. Par une rencontre singulière : le jour où l'on donnoit la tragédie de Samson.

ville avoit une promenade appellée le fours-major, entre la porte du Periey. & la tout du port; mais à sion de la dernière guerre on a abattu les arbres de l'allées, & rempli le vuide de tout le terrein de bomce de boulets pour la service de l'artillerie. Il ne reste pour promenade à la ville, que les allées qui se trou-

t près de l'arsenal sur le bord du bassin.

Le Haure a deux paroisses, Notre Dame & S. Françoisses donnent, chacune le nom à la partie de la ville qui forme le district. Le titre de ces deux paroisses est à gouville, situé à une petite distance au septentrion de ville, sur le chemin de même nom; cela n'empêche pendant pas que Notre Dame & S. François ne soient troisses de fait, quoiqu'elles ne le soient pas de droit, pisqu'elles ont chacune leur district comme Ingonville le sien; les habitans de cette dernière n'étant regardés ne comme des campagnards par ceux du Haute, où ils ont ancun droit de hourgeoisse.

Notre-Dame est la plus considérable des deux paroisses a Havre. C'est-là que le curé d'Ingouville sait sa résience, avec le titte de curé du Haure, quoiqu'il ne soit en stet que curé d'Ingouville, où il a son presbytère, qui au eu d'être son principal manoir, n'est plus par le sait que a maison de campagne. Le presbytère du Haure est stué lans la grande rue, près la paroisse de Netre-Daune, vievis la croix du cimetière. L'acquistion en sur faite le 3 anvier 1622, aux frais de la sabrique de cette église. Il a cuviron quarante prêstes pour dessevie les deux par

oiffes.

L'églife de Notre - Dame est fort étoyée, de bâtie en oune de croix. C'est un mâlange d'architecture ancienne X iv

& moderne. Son principal portail donne für 12 grandi il est beau, & ses ornemens sont d'ordre dorique, ion & rustique.

Il est arrivé quelque chose de fort singulier par ta à ce portail. Au commencement du dernier fiècle, chit du côté de la rue, au point que ceux qui demeti vis-à-vis croyoient que leurs maisons étoient mei En 1638 le hasard conduisit un architecte Italien vie; il remarqua ce défaut, & s'offrit de remettre fice en état, fi l'on vouloit seulement donner une res pense honnête aux ouvriers qu'il emploieroit. On ace son offre : il sit dégager les sondemens de la facade dégarnir l'entre-deux des pierres du côté intérieur ; en il appliqua de gros coins de bois & de fer en dehors d l'entre-deux des pierres; des ouvriers, chacun à fon po recurent à la fois le fignal; avec de gros maillets ils foncerent ces coins & l'édifice reprit aufli-tôt son à plot On voit encore aujourd'hui six gros coins rangés horis talement & roralement enfoncés dans les joints; c'est les habitans renvolent ceux qui ne veulent pas croit leur témolgnage.

Il y a deux autres portails aux deux bouts de la croi de l'églife: ils sont plus petits que celui dont nous ven de parler, d'un sort bon goût d'architecture, & bâtis s

le règne de Henri le Grand.

L'autre paroisse du Havre, ou succursale d'Ingouvilles est sous l'invocation de S. François d'Assise. Cette égisse située dans le quartier auquel elle a donné son nom; e est assez bien éclairée, & sa vostre seroit soutenue par de rangs de colonnes d'ordre toscan, si elle est été sinie. C n'en remarque que les premiers commencemens, qui so dans le plein de la muraille d'élévation, & qui prenne de dessis le tailloir des colonnes. Cette église n'ayant poi éré achevée le chœur est beaucoup plus bas que la nes; est même tout éérasé.

Outre ces deux églises, il y a un couvent de Capucim une communauté d'Utsulines, & un hôpital général.

Les Capucins sont situés près du bastion de même nom au levant d'été; & dans un des angles du quartier de Saint François, à l'extrémité du bassin de la grande barre. Les Asson a été fondée en 1590, par dame Marie de Batar-, comtesse du Bouchage, ce épouse du maréchal de peuse. Leur jardin qui étoit spacieux et sort agréable, bien diminué depuis deux à trois ans: ces religieux ont té obligés d'en céder une grande partie à la manusacture pyale de tabae, dent nous parlens plus bas: ils ont reçu n dédommagement une somme d'argent. Leur église est pus l'invocation de S. Sauveur.

Il y a deux fontaines dans leur maison; l'une est à l'enrée de la sacristie, & l'autre à portée du résectoire. Le roi lonne 600 livres à la communauté sur les sonds de la narine, pour sournir un aumônier qui dise tous les jours la nesse à la chapelle de l'arsenal. Elle sournir aussi des aunôniers pour les vaisseaux de roi qui arrivent au Havre. Nous avons déja dit que deux de ces religieux desservoient la chapelle de la ciradelle, y étoient logés, avec 240 livres d'appointemens, payés sur l'état-major.

La communauté des Capucins reçoit d'ailleurs tous les ans 400 livres d'aumône, pris sur les octrois de la villes Elle jouit aussi des droits d'entrée sur les boissons.

Les Ursulines sont situées dans le quartier de Notre-Dame, assez près du rempart de Perrey. Ces religieuses y ont été établies en 1627, par un nommé Barbé, habitant du Havre. Elles remplacèrent les Bénédictines qui y avoient séjourné six ans, & celles-ci avoient succédé aux Carmélides qui l'avoient possédé quatre ans. Leur maison a été rebâtie en 1696. Nous avons lu dans plusieurs auteurs, entr'autres dans le dictionnaire de M. l'abbé Expilly, que ces religieuses sont ordinairement au nombre de quatante; mais il est certain que depuis plus de trente ans elles sont réddites à environ vingt sœurs de chœur & six converses; & on ne pense pas que les Ursulines aient jamais depuis leur établissement, compté un si grand nombre de religienses dans leur couvent. Elles prennent des pensionnaires, & leur revenu fixe en biens fonds ne le monte qu'à environ 4000 livres. Leur église est dédiée à Notre-Dame de Picie.

Outre ces deux communautés, il y a un ancien sémisnaire sous le titre de S. Charles Borromée: il est occupé par plusieurs prêtres qui y vivent en communauté sous la direction d'un supérieur. On ne connose point au la confrairie de pénitens sous le titre de S. Joséph. Il est fait mention dans M. l'abbé Expilly.

Le bourg d'Ingouville a une communauté de religie du tiers ordre de S. François établie en 1661. Lin e 200 livres d'aumône par an sur les octrois de la ville sils jouissent de l'exemption des droits d'entrée parte la boissons. Leur église est décisée à S. Joseph.

L'hôpital général, suquel est uni l'hôrest-Dieu, est sa hors de la ville proche du bourg d'Ingouville. Il a se établi par édit du 26 Mai 1669, sous le nom de la sta sué de S. Jean-Baptisse, pour le soulagement des passen mendians valides de invalides, sains de malades de la vill du Havre de du bourg d'Ingouville. On y reçoit aussi se soldats malades de la gatnison du Havre, de ceux de i marine: le roi paie cita sols par jour pour chaque soida malade, sans compter leur prêt qui revient à l'hôpital. Or y reçoit également les matelots malades qui servent su les vaisseaux du roi, de sa majesté paie 10 sois par jour pour chaque matelot.

Cet hôpital a environ 32000 livres de revenu : il com fifte en ses droits & casuels, spécifiés par l'édit de la fondation, & par les arrêts & réglemens postérieurs.

Les biens de cette maison sont régis par quatre administrateurs. Le premier est le curé du Havre a les trois
autres sont électifs par les échevins de la ville avec l'agrément du gouverneur. On en élit un tous les ans le jour
des Innocens, pour remplacer le dernier qui monte au
sang du second. Ce dernier prend la place du premier
qui sort d'exercice le jour de chaque élection. Ourre ces
quatre administrateurs, il y a un receyeur, un gressier de
plusieurs archers. Le receveur est aussi électif, mais il
peut être continué après ses trois années d'exercice, lorsqu'il a hien géré sa place. Les malades sont soignés par let
silles de S. Thomas de Ville-neuve.

Les bâtimens de cet hôpital sont beaux, & leur encles, entouré de murs, est très-spacieux. Depuis la construccion du nouveau canal de Tricanville, cette maison a de l'eau en abondance. Du dernier château d'eau qui est dans la

l'ingonville. , il part un canal qui va fe rendre à

ille du Havre, quoique fort grande & très-peuplée, in petit collège, dont nous avons déja fait mention. rêtres, dont l'un a 150 livres & l'autre 120 livres octrois de la ville, y enseignent les humanirés jus-rhétorique inclusivement. Il y a d'ailleurs deux publiques, l'une pour les silles, & l'autre pour les garçons. Les maîtresses de la première & les maîles feconde ont chacun 200 livres, aussi sur les de la ville.

r l'école de marine dont nous avons fait mention s un maître d'hydrographie, établi par arrêt du con-; Novembre 1686, aux appointemens de 1050 livétats de la marine, & de 300 livres que la ville lui haqué année sur les octrois, sans compter ce que lui t volontairement les capitaines, maîtres & pilotes qui at recevoir. Quant aux jeunes gens de la ville, ils ent leurs leçons gratuitement.

Four de qui concerne l'administration civile du Havre, m bailliage royal est composé d'un lieutenant civil & siminel, de deux conseillers-assesseurs, d'un avocat & im procumeur du roi, & d'un gressier en titre. Cette jurisition a dans son ressort, outre la ville, les paroisses d'Inpoville, de Sapvie, de Sapyte, Adresse, de Bléville, tous les quarge au seprentrion & le long de la côte; & celles e Graville & de S. Nicolas-de-l'heure, situées au sevant été. Les parojsses d'Ingouville, Sanvie & Graville, relècent en première instance du prince de Consi, à cause de m marquisat de Graville; & les sentences de la hautenstice de Graville ne resontificant au bailliage du Havre pue par appel, tandis que les trois autres communautés y effertissen directement, comme ne dépendant que du oi.

La wicemed qui étoit le second siège du Havre, a été unie m hailliage par édit de 1749.

Le nège d'aminanté est composé d'un lieurenane général, d'un lieurenant particulies, d'un procureur ét d'un motas du rois, ét d'un gresser en riere. On appelle des sentences rendués à ce tribunal à la table de marbre

Rouen, & de-là au parlement.

Le grenier à sel est composé d'un président, d'un pretier-conseiller, d'un contrôleur, d'un procureur du & d'un gressier en titre. Cette jurisdiction est la plus cienne de celles établies au Havre; c'est pourquoi a cérémonies publiques elle prétend avoir le pas sur officiers de l'amirauté.

La jurisdiction des traites est composée d'un juge, de procureur du roi & d'un gressier. Ces officiers sont le commission, & aux appointemens des fermiers généra

Le prince de Condé a dans cette ville un droit sous dénomination de poids-le-roi : il se lève sur toutes le marchandises qui se vendent au poids, & produit envirence par an au prince.

Le bureau des cinq grosses fermes du Havre est un ba reau en chef, dont dépendent les bureaux particuliers

Pécamp & de Harfleur.

Outre les droits du domaine d'occident, & six sorté de droits d'entrée & de sortie que l'on perçoit dans d'éureau, on lève encore dans cette ville les droits de grandes entrées, & ceux des huiles & savons.

Pour ce qui concerne les autres impôts que l'on pai communément en France, le Havre est une ville franche & ses habitans sont exempts de tailles: ils jouissent aussi de privilège de la franchise du sel, tant pour leur pot & se lières, que pour leurs salaisons ordinaires & pour leur

poche; mais ils payent la capitation.

Les officiers municipaux qui composent l'hôrel-de-ville du Havre, sont le gouverneur, & en son absence le lieutenant de roi, quarre chevius, un procureur-syndic, us receveur, un gressier & deux sergens ou ciercs de ville. Le charges de maire, d'échevins & de lieutenant de police sont unis aux offices de ceux qui composent l'hôrel-de-ville. Les échevins étoient électifs, & ils restoient chacus en charge pendant quarre ans. Il en sorroit un tous le ans le premier Janvier, & on en élisoir un nouvean même jour, qui étoit d'abord le dernier, mais qui montent successivements de avec l'agrément du gouverneur, jui qu'à la première place. Le syndic, le receveur, étoient

siestifs 3 mais ils demeuroient à vie. Cette manière fer les officiers de ville n'a plus lieu, depuis le nouréglément de 1766, & on a commencé à s'y conforau commencement de l'année 1767.

stille du Havre n'a de patrimoine que la maison de la halle & la boucherie. Son revenu ne consiste de écrois qui se perçoivent sur les boissons de toutes insqui se consomment dans la ville; sur le mesurage mains; sur les viandes de boucherie; & sur le condin poids-le-roi; droits qui tous ensemble se montent inton 60000 livres par an, & c'est la ville qui les sait

ķ.

Les charges annuelles assignées sur les octrois, se monà 40000 livres. Elles consistent dans l'entretiem des issections & du port; en la somme de 6000 livres à per tous les ans à l'hôpital général, & dans le payement à gages & logemens de l'état-major; dans l'entretien à corps-de-gardes & édisses publics. Le reste des maus des octrois de la ville, est employé à payer los kiennes dettes de la ville, les gages arriérés de ses offips, & à l'entretien de son pavé.

Pour ce qui concerne le gouvernement militaire de la le du Havre, son état-major est composé d'un gouverler, d'un lieutenant-de-roi, d'un major, & de trois les-major, pour la ville & la citadelle.

By a un commandant pour la tour qui commande

muée du port.

Cette ville est aussi la résidence d'un lieutenant des paréchaux de France, pour les villes du Havre, Caudese & Saint-Valery en Caux.

Il n'y 2 qu'un commissaire ordinaire des guerres pour Idonateur du port & arsenal du département du Havre.

La bourgeoisse du Havre fait elle-même la garde de la Me. Elle est commandée par un major, quatre enseipes, quatre lieutenans, & quatre capitaines, tous sirés la bourgeoisse, & que l'on nomme officiers-quattelen, parcequ'ils ont chacun un des quatre quartiers dans réquels la ville est partagée pour la garde que les habitans le droit de faire eux-mêmes.

Chacun de ces officiers est douze ans en place . &

monte successivement du dernier grade au premier, toujours le plus ancien & le plus avancé en grade que de place, pour la céder à celui qui vient immédiate après lui. Il se fait rous les ans le jour des Innocenses sion d'un nouvel officier, pour remplacer le dernier prend toujours la place de celui qui le précède, de suite, jusqu'au premier; en observant toutes de sofficiers ne changent point d'un quartier à un une attendu qu'ils demeurent toujours attachés à celus lequel ils sont élus: ils y montent d'enseignes, lieux de ensuite capitaines, toujours du même quartier de sont entrés. Cette élection se fait par les officiers management, avec l'agrément du gouverneur.

Outre ces officiers, il y a douze sergens & quatre tes bours. Les quatre ochevins sont colonels de toute est milice bourgeoise, & ils prennent les ordres de cettis a commande en ches au Havre. Les drapeaux sont déput à l'hôtel de-ville. Les bourgeois n'occupent que certis corps-de-gardes de la ville, & les postes les plus impi portans sont gardés par les soldats de la garnison.

Le gouvernement général militaire du Havre, ces prend la partie occidentale du pays de Caux, & s'étes du côté de la Seine jusqu'à la rivière de Bolbec; vers milieu jusqu'à Poville qui n'en est point; & le long d côtes jusqu'au-delà de Pécamp. Les gouvernemens part culiers qui en dépendent, sont la ville du Havre & de delle; la tour du Havre; Montivilliers & Haffleur.

Il y a pour ce diffrict militaire un gouverneur gen ral, qui est ordinairement gouverneur de la ville & cit delle du Havre & dépendances, aussi bien que des vill de Montivilliers & Harsleur. Outre le gouverneur, il y un lieutenant-général; & un lieutenant-de-roi pour gouvernement.

Le roi pale au gouverneur l'entretien d'une compagni de vingt cavaliers pour sa garde, commandés par un cap taine, un lieutenant & un cornette; mais il se content d'en recevoir le revenu.

Le post du Havre s'avance entre les deux quartiers d la ville & la citadelle, se forme une critix informe qui une braigele rendante au feprentrion, entre le petit qui celui de Mavie - Motte, mais elle n'en a.point qui de au midi; ensorte que les quartiers de Notre-Dame de Saint-François sont séparés par la partie du port qu'on nme le Bassin, & par l'autre partie du port; & la ci-lelle se trouve séparée de la ville par le port & le bassin l'écluse, autrement appellé le Bassin de la grande me.

Ceport contient environ 300 bâtimens. Dans les granmarées l'eau y monte à environ 20 pieds, & dans la

nte ean clie n'y est qu'à 12 pieds.

L'entrée du port est formée par deux jettées de maçonile. L'une avance plus dans la mer que l'autre. Le milière sentant l'importance de ce port, y sait prolonger ins la mer des ouvrages (des épis), de peur que les

nilloux n'en bouchent l'entrée.

Proche de la tour qui défend l'entrée du port, sont pois écluses, appellées les écluses du Perrey: elles retienment les eaux des sossés, pour nettoyer le port. Il y a une pure écluse, appellée l'écluse du port, ou de la grande sarre; elle termine le port entre la citadelle & le quartiet de Saint-François; c'est la seule communication qu'il Jair de la citadelle à la ville.

Il y a un pont tournant, qui sépare le bassin du roi, autrement appellé le Bassin, de l'autre partie, & qui joint le quartier de Saint-François à celui de Notre-Dame, A l'autre extrémité du bassin du côté des remparts, est une écluse qui retient les eaux des sossés de la ville, pour net-

wer cette partie du port.

Quoique le bassin soit particulièrement destiné aux raisseaux du roi, cela n'empêche pas que les vaisseaux marchands ne s'y retirent dans tous les temps de l'année, settout ceux dont les sonds trop soibles ne pourroient soussir s'échouage. Il en peut contenir 30 ou environ, mais

guère au-dessus de 60 pièces de canons.

C'est au bont de ce bassin, du côté du quartier de Notte-Dame, & proche le bastion de la Musique, qu'est stué l'arsenal de la marine. Il est accompagné d'une promenade plantée d'ormes, & que l'on nomme le Beau-regard. C'est-là que s'assemblent ordinairement les officies de la garnison. L'enclos de l'arsenal est aussi planté

Digitized by Google

d'ormes au pourtour des murailles de son enceinte. arsenal, d'ailleurs assez beau, est petit pour les ouvi que l'on est obligé d'y faire, ou eu égard à son come C'est un quarré. La cour est garnie de bombes, bout serremens pour la construction des vaisseaux. Il come une chapelle pour la marine, dédiée à sainte Barbe chambre de conseil, les bureaux dépositaires des pièce contrôle & du magasin général; une salle de constion; une d'hydrographie; un attelier pour les sculpus un pour les voiliers; la boutique des armuriers; un més sin d'armes, & plusieurs autres abondamment sour se sur les agrès & autres choses nécessaires à l'arment d'une escadre. L'école pour les canonniers, dont quelque auteurs sont mention, n'y existe plus.

Les chantiers de construction, & les bureaux e officiers de port, & des écrivains chargés du détail d'ouvrages, sont au sond du bassin. Il renserme encore maison du contrôleur, le bureau des classes, l'attelier la menuiserie, celui pour la fabrique des poulies, &

hangart pour la distribution des cordages.

La maison du commissaire aux classes, les fours & m

gafins des vivres sont au roi, & hors le bassin.

Le roi tient à loyer l'intendance, occupée aujourd'h par le commissaire ordonnateur. Elle a entrée dans bassin. A côté est une autre maison aussi au roi. C'est de puis peu le logis de l'ingénieur en ches.

De tous ces édifices, l'arsenal, les bureaux des officie de port, & des écrivains commis aux ouvrages, le corp de-garde & la prison de la marine, sont seuls dans le qua tier de Notre-Dame; les autres sont dans le quartier d

S. François.

Pour ce qui est des autres dépendances de l'arsenal, tel que les corderies, la forge du roi, les mâtures, le paux bois, la tonnellerie de la marine, les magasins o poudres & des vivres de la marine; nous ne ferons qu'i diquer leur situation.

Sans compter les corderies des particuliers qui sont le Perrey, en allant aux tuileries & aux briqueries, qui fournissent de cordages les armateurs & les négocian il y en a deux pour les vaisseaux du roi qui dépendent l'arsen

mal. L'une est située sur les remparts du quartier de Dame, entre le bastion de Saint-André & celui de Adresse: c'est la plus considérable, & elle a deux ers l'un fur l'autre : elles peuvent avoir deux cens toilongueur sur cinq à six de largeur. Ces corderies metes les deux construites en bois de charpente.

Lorge du roi pour la fabrique des ancres, est située de la ville, devant la porte d'entrée, dans la demi-Ingouville. Outre cette forge, il y en a une autre leflanc du bastion de la Musique, où l'on travaille ne l'on construit des vaisseaux de roi dans l'arsenal.

a mâture publique est dans le bassin de la grande re, qui sépare la citadelle du quartier Saint-François. iftend depuis l'écluse du port jusqu'au fer à cheval du entrion.

Du côté de la citadelle, derrière le magasin aux pous& la jettée du port, est situé le bassin de la Floride, Ton met les mâts & bois du roi.

Le parc aux bois est situé hors de la porte d'Ingouville, s deux côtés du chemin de même nom. Tout ce teris est un marais coupé par un grand nombre de cries ou canaux dans lesquels on met les bois.

La tonnellerie de la marine est dans la gorge du basm de S. André, au bout de la grande corderie du roi. ya d'ailleurs dans ce bastion deux glacières; l'une pour adonnateur de ce département de la marine; l'autre sar le directeur des fortifications.

Nous avons déja fait mention du magasin aux poudres ela marine : il est situé hors de la ville, sur le chemin ela citadelle, du côté de la rivière de Seine. Ce magasest voûté, & sa voûte est à l'épreuve de la bombe; on peut conserver deux cens milliers de poudre.

On ne construit au Hayre chaque année que trois à stre navires marchands; quant aux frégates ou vaisseaux guerre, il y a des années où le roi n'en fait point bâtir. Le commerce du Havre est très-animé; rien de plus zéable que de voir le mouvement continuel du bassin & port ; de voir arriver & partir fréquemment des navires our toutes les parties du monde. Les négocians de cette ille, dont plusieurs sont commissionnaires, font le commerce

Tome III.

de toutes sortes de denrées, aux îles Françoises de l'arique, & principalement au cap S. Domingue & Martinique, puis à la côte de Guinée pour la traise

Nègres.

Pour ce qui est du commerce qui se sait-au cap cois, la concurrence avec les étrangers que l'on y voit der de toutes parts, y est si grande, qu'elle décourage commerçans. Quoi en esset de plus ruineux pour le merce de la France, que l'introduction tolérée des Act des Hollandois dans nos colonies? L'affluence de marchandises y est si excessive, que les nôtres s'y veri à vil prix.

Quant aux ports François de la Martinique, l'introdition de la farine Angloise y est interdite depuis le ma d'Avril 1767, & depuis cette époque l'entrée de ces pa est généralement fermée à l'étranger. Il est à espérer de cap François jouira incessamment des mêmes avants

pour les armateurs François.

Les principaux objets de notre commerce dans nos à Françoises de l'Amérique, ne consistent pour la plupa qu'en des denrées nécessaires à la vie & autres besoins corps, & pour les constructions; tels sont les toiles bla ches, toiles écrues, grosses & sines, linge ouvré, de telles, soierie, étosses, laine, merceries, miroirs, qui caillerie, chapeaux, bas, souliers, ferremens, cloutent cristaux, saïancerie, harnois de chevaux, huiles, saves fromages, farine, vins & autres boissons de France, plon à gibier & poudre à tirer, &c. que nous exportons de France aux îles, & l'exportation de nos denrées supersis à l'Amérique est à présent la moindre partie de commerce que le Havre y fait.

Les denrées d'importation des stes en France, se l'indigo, le sucre, le coton, le casé, la casse, les cu secs, le carret, le bois de campèche ou de teinture, le bi d'acajou, le bois de Sainte-Marthe, le cacao, des syror

des liqueurs, le gingembre, &c.

Au reste le port du Havre est un des plus importans la France, surtout par sa situation à l'embouchure de Seine, & par sa proximité des villes de Rouen & Par Il est d'ailleurs le plus accessible du royaume; les vaisses euvent y entrer de tous vents, & la sortie du port est ossible aussi de tous vents, lorsque le temps est calme; nais si le vent est sort & la mer agitée, la sortie en est cès-difficile, & même dangereuse depuis l'ouest par le 1d jusqu'au sud-est. Dans les vents impétueux il est abso-ument impossible d'en sortir, si ce n'est de vent d'est ou sord-est.

La grande rade du port du Havre s'étend à plus de leux lieues vers le couchant: elle a environ une lieue l'étendue du septentrion au midi. Une flotte toute entière seut s'y tenir plusieurs jours à l'abri. L'escadre Angloise pui a bombardé le Havre dans cette dernière guerre, y :st demeurée assez long-temps avec sureté. Cependant en 1759 & années suivantes, elle sut contrainte à diverses eprises d'abandonner ses cables & ancres pour appareiller & prendre le large; ce qui prouve qu'elle n'est pas d'une i grande sureté.

La petite rade n'est qu'à une demi-lieue du port, au touchant d'hiver du cap de Heve: elle n'a guère qu'une demi-lieue d'étendue en quarré. Son mouillage est bon pour de petits navires.

Le commerce particulier de la ville du Havre consiste en dentelles de gros sil, dont une grande partie se transporte dans les pays Errangers, aux Indes orientales & dans nos îles d'Amérique, le reste se débite dans les provinces du royaume.

Il s'y fait aussi des dentelles sines, mais en moins grande quantité. Les semmes des ouvriers, matelots & artisans de la ville du Hayre, s'occupent pout la plupart à faire de ces dentelles, qu'elles vendent aux marchands de la ville qui ont embrassé ce genre de commerce.

Le Havre fournit aussi depuis quelques années un grand

nombre de brodeuses en blanc.

Les pêcheurs vont à la pêche du hareng. Il s'en fait des salaisons dans la ville, dont il se fait débit ailleurs; mais il n'est pas d'usage d'y en faire sumer.

Depuis quelque temps la compagnie des Indes a fait établir une manufacture de tabac dans le quartier de saint François. Le bâtiment de cette manufacture est très-soli-

dement bâti en briques & en pierres de taille. On y occupe

ordinairement 400 ouvriers & plus.

La ville du Havre a deux marchés francs chaque semaine, que François I lui accorda en 1520: ils settennent les mardis & vendredis dans le marché de Canniballa. Outre les denrées pour l'usage de la vie ordinaire, on y vend les toiles & les lins du pays. En un mot il n'y aque les marchandises prohibées dont la vente est désendue aux jours de marché.

Il y a dans cette ville un marché particulier pour le vente des grains. C'est un lieu couvert, clos & fermé. Ce

marché se tient les mêmes jours que le premier.

La côte du Havre est bordée de cailloux, parmi lequels il s'en trouve de remarquables, qui imitent les cailloux d'Egypte, les agathes & les brillans; lorsqu'ils som polis, l'effet en est très-agréable.

Le rivage du Havre, du côté du nord, sournit à la cagiosité des savans un banc pétrissé, matière à leurs distr-

tations.

A une demi-lieue en remontant la côte, on trouveà Bléville des eaux minérales très-falutaires pour les obstudions & la stérilité. Jusqu'à présent on n'y a mis aucun droit.

A l'extrémité du Perrey, sur le bord de la mer, & proche le fort Saint-Aignan, sont des tuilerles & briquetens qui sournissent la ville & les environs de tuiles, de briques & de carreaux. Il y à aussi des vaisseaux marchands qui en embarquent pour leur servir de lest. On en sait ensuite le débit dans les îles d'Amérique.

Pour ce qui est de la qualité du fost des environs du Hayre, tout le monde en connost la fertilité: il ne le cète point pour la culture à la Flandre Françoise ni à la Gas-

cogne.

Le Havre est la patrie de Georges de Scudéri & de Magdelaine de Scudéri sa sœur. Le premier dégrossit la tragédie Françoise, en attendant Corneille, qui l'esse entièrement: il mourut en 1664. Magdelaine de Scudéri, sa sœur, est fameuse par les romans de Cyrus, de Clélie, & quelques autres, & par plusieurs ouvrages en vers & en prose. Elle mourut au commencement de ce siècle, âgét de 94 ans. C'est la Saphe si célèbre dans so

vers de Pélisson & de quantité d'autres beaux esprits.

On peut joindre à George & Magdelaine de Scudéri, nés au Havre, Marie Pioche de la Vergne, comtesse de la Faïette, qui a composé Zaïde, la princesse de Clèves, & la princesse de Montpensier, ouvrages estimés; dom Garet, de la congrégation de S. Maur, qui a enrichi les Euvres de Cassiodore de notes sort savantes; M. Hantier, prêtre très-expert dans la perspective; M. Casse, docteur de Sorbonne, excellent controversiste; dom Tournois, de la congrégation de S. Maur, qui a possédé les langues hébraïque, chaldaïque, syriaque, arabique, grecque & latine.

HAYE (12), petite ville de la haute Touraine, sur la rive droite de la Creuse, près des consins du Poitou, à près de trois lieues au septentrion de la Guierche, à six lieues au couchant d'hiver de Loches, & à dix au midi de Tours; diocèse & intendance de cette ville, parlement de Paris, élection de Chinon. On y compte environ 700 habitans. C'est le siège d'un grenier à sel. Il y a deux paroisses, dont l'une est sous l'invocation de S. Georges, & l'autre est dédiée à sainte Marie.

Outre les marchés ordinaires de la ville, il s'y tient quatre foires par an. C'est la route ordinaire des troupes qui marchent en Poitou ou qui en viennent. La Haye est la patrie de l'immortel René Descartes, né le 31 Mars 1596, mort à Stockholm le 11 Février 1650, & inhumé à sainte Geneviève à Paris.

La Haye est une ancienne baronie, qui a été possédée pendant plus de 400 ans par une famille du même nom, & qui a sourni un archevèque de Tours. Elle a passé ensuite à la maison de Rohan par acquisition, & a été ensin réunie en 1588 au duché de Montbazon.

HAYE AUBRÉE (la) bonrg du Roumois dans la haute. Normandie; diocèle, parlement & intendance de Rouen, élection de Ponteaudemer. On y compte 900 habitans. Cette paroisse est située entre les deux rivières de Rille & de Seine, à trois lieues au levant d'été de Ponteaudemer.

HAYE D'ECTOT ou D'HUTOT (12), bourg du Cotentin, dans la basse Normandie; diocèse de Coutances, Y iii parlement de Rouen, intendance de Caen, élection Valogne. On y compte environ 300 habitans. Il y a prieuré nommé la Faille, dont le titulaire est curé la paroisse: c'est toujours un chanoine régulier de l'abbit de Cherbourg, laquelle y présente.

Il y a dans l'enceinte du prieuré une fontaine d'eau minérale assez fréquentée, avec plusieurs logemens pour le malades; ce qui fait un second casuel au curé. Le seigne du lieu y a un château avec une chapelle dornessique.

Cette contrée est un pays de landes.

HAYE PAYNEL ou PESNEL (la), bourg de l'Avranchin, dans la basse Normandie, sur la rive gauche de la Thar, ruisseau, & sur la frontière du Cotentin, à quatte lieues au septentrion d'Avranches, & à six au midi de Coutances; diocèse & élection de Coutances, parlement de Rouen, intendance de Caën, & sergenterie de Cerisse On y compte environ 700 habitans. L'église paroissiale de ce bourg est remarquable par sa propreté. On y tient matché tous les samedis.

HAYE-DU-PUITS (12), bourg & marquisat du Cotentin, dans la basse Normandie, à la source du Houllebec, à quatre lieues au couchant de Carentan, à deux au septentrion de Lessey, & à six au même point de Coutances; diocèse de cette ville, parlement de Rouen, intendance de Caën, élection de Carentan, avec un bailliage dépendant du seigneur, pour les paroisses dans l'étendue du marquisat. Ce bourg est de plus siège du troissème doyenné de l'archidiaconé du Beauptois, qui est le deuxième du diocèse de Coutances. On y compte environ 700 habitans. Le seigneur du lieu y a un château. On y tient plusieurs soires par an, & tous les mercredis de la semaine un très-bon marché, où l'on vend beaucoup de bled.

HAYETMAN, petite ville des Landes en Gascogne.

Voyez HAGETMAU.

HAZEBROUCK, petite ville de la Flandre maritime, fituée à la source d'un ruisseau, non loin de celui de Berre, à deux lieues vers le midi de Cassel, châtellenie & recette de cette ville; diocèse de Saint-Omer, parlement de Douai, le ches-lieu d'une subdélégation dépendante de l'intendance de Lille. Il y a un couvent d'Augustins, &

antre de religieux de saint François. Les Augustins y

BEBECREVON, bourg du Cotentin, dans la baffe mandie, à une lieue de S. Lô; diocèse de Coutances, dement de Rouen, intendance de Caën, élection de 1.6, sergenterie du Hommet. On y compte environ 12do habitans. Il y a une fontaine d'eau minérale. On streffe les lettres pour ce lieu à S. Lô.

MEBERMUNSTER. Voyez EBERMUNSTER.

PRÉDÉ ou BÉDÉE, petite ville de la haute Bretagne, à une lieue de la rive gauche du Main, & à la même ance au septentrion de Montfort, & à environ cinq Lenes au couchant d'été de Rennes; diocèse, parlement, mette & intendance de Rennes. Cette ville n'est presque peuplée. On n'y compte pas deux cens maisons.

HEILZ-LE-MAURUP, ou HELMAURUP ou HIÉ-LE-MAURUP, bourg du Pertois, en Champagne, sur la rive droite de l'Ornain, à quatre lieues au levant d'été de Vitry-le-François; diocèse & intendance de Châlons, parlement de Paris, élection de Vitry-le-François. On y compte environ 900 habitans. C'est le siège d'une mairie royale,

ressortissante au bailliage de Vitry-le-François.

HÉNIN-LIETARD, bourg & comté de la province d'Artois; diocèse, gouvernance, bailliage & recette d'Ar-125, parlement de Paris, & intendance de Flandre. Ce bourg qui contient plus de 800 habitans, est à deux lieues de Lens, autant de Douai, & à trois lieues & demie d'Arras. Il y a une abbaye d'hommes de l'ordre de S. Augustin, fondée dans le XI siècle en l'honneur de la Vierge & de S. Martin, par un avocat d'Arras nommé Robert.

HENNEBON ou HENNEBOND, petite ville & gouremement de place de la basse Bretagne; diocèse & recette de Vannes, parlement & intendance de Rennes, sur la tive droite du Blavet, à trois lieues vers le nord de Port-Louis, à deux au levant d'été de l'Orient, & à huit au couchant d'été de Vannes. On y compte environ 800 habitans. C'est le siège d'une sénéchaussée. Il y a deux pawisses; l'une est dédiée à S. Gilles, & l'autre à Notre-Dame du Chef. Le clocher de cette dernière est fort beau. Hennebond est divisée en trois parties: savoir, la ville neuve, la ville murée, & la vieille ville. Il y a beau de noblesse & de bons marchands. Cette ville a un port qui lui facilite le commerce de grains, de se verges, de miel & de sardines. C'est la patrie du Petron, de l'ordre de Cîteaux, savant docteur de bonne, auteur d'un traité de l'Antiquité des temps, & core auteur de plusieurs autres excellens ouvrages.

HENRI I, roi de France, voyez CAPÉTIENS. HENRI II, III. Voyez ORLÉANS VALOIS.

HENRI IV. Voyez BOURBON.

HENRICHEMONT, ci-devant BOISBELLE, p ville du haut Berri, le chef lieu de la principauté de nom, à une petite distance du ruisseau de Sandre, à et ron six lieues au couchant de Sancerre, & à environ même distance au septentrion de Bourges; diocèse de d ville. On y compte environ 800 habitans. Ils jouissen divers privilèges, & ne paient aucun des droits auxq sont ordinairement suiets les autres régnicoles.

Avant la réunion de cette principauté à la France prince avoit pour Henrichemont une cour souveraine rendoit la justice en son nom, & on en appelloit à conseil, établi auprès de lui, dans son hôtel à Pa Comme l'union de cette principauté à la couronne toute nouvelle, nous ne connoissons pas encore les distitions du roi concernant ces tribunaux. Nous savons lement que cette principauté peut avoir douze lieues circonsérence, & que le nombre de ses habitans se me à environ 6000, auxquels les fermiers généraux sour soient déja le sel avant leur réunion à la France.

En 1997, Maximilien I de Béthune, marquis de Riny, acquit cette fouveraineté de Charles de Gonzag Rhosny y sit bâtir sur une hauteur, une petite ville un quart de lieue de Boisbelle, ancien chef-lieu, & do à cette ville le nom d'Henrichemont, en honneur de bon maître Henri IV.

Cette souveraineté étoit possédée par Maximilientoine-Armand de Béthune, lorsque la réunion en sut sait à la France en 1766.

Le terroir de cette principauté est pour la plus grand partie fort ingrat & absolument stérile. Mais la parti mée dans la paroisse de Menetou-Salou, ou Fies-Pol, a : meilleur terrein qui soit en Berry, & produit des grains : vins en abondance.

Le peuple est indolent & peu industrieux; son princial, ou, pour mieux dire, son seul commerce, consiste en anneries, dont les produits se débitent dans l'Orléanois e le Berry. Il s'y tient un marché assez considérable tous es mercredis. Les soires ne sont guères plus avantageuses que les marchés; il s'en tient deux par an; l'une le 10 loût, jour de S. Laurent; & l'autre le 19 Novembre, our de sainte Elisabeth.

HERE, île de l'Océan, près des côtes du Poitou, sous e 47 dégré de latitude, au diocèse de Luçon, à environ leux lieues de Beauvoir, & à douze à quinze lieues au ouchant d'hiver de Nantes. Il y a une petite ville d'environ 800 maisons ou 4000 habitans, & un monastère 10mmé Noirmoutier, ainsi appellé des moines habillés de noir, ou Bénédictins, & qu'il ne faut pas confondre avec Marmoutier. Ce couvent a été fondé dans le septième siécle par S. Philibert, abbé de Jumiège, attiré en ce lieu par Ebrouin, maire du palais. Ce monastère ayant été ravagé par les Normands, les religieux se retirèrent en Bourgogne. Mais l'abbaye de Noirmoutier fut rétablie dans cette Île au neuvième siècle, par Louis le Débonnaire. Au lieu des moines noirs, on y mit des moines blancs, savoir, des religieux de Cîteaux, & au lieu de Noirmoutier, on l'appella l'abbaye blanche, & on la réduisit en prieuré conventuel, qui jouit d'environ 12000 livres de rente. Voyer Noirmoutier.

HÉRICOURT, petite ville de Franche-Comté, dans le district du bailliage de Baume. Elle n'appartient point à la France, mais au duc de Wirtemberg.

HÉRISSON, petite ville du Bourbonnois, sur un ruisscau que l'on nomme le torrent d'Œil, à une lieue des
rives droites du Cher, & à trente-sept lieues au septentrion
de Montluçon, élection de cette ville; diocèse de Bourges, parlement de Paris, intendance de Moulins. On
n'y compte qu'environ 700 habitans. C'est le siège d'une
châtellenie royale qui ressortit à la sénéchaussée de Moulins. Il y a aussi un hôtel-de-ville, composé d'un maire

& de plusieurs échevins. Cette ville a un chapitre composé d'un doyen & de 12 chanoines, dont les canonics valent 200 livres. On y tient deux marchés par semaine & six soires par 21, qui sont assez fréquentées. Quoique petite, cette ville est assez jolie. Son terroir est fort mas vais, pierreux, & ne produit qu'un peu de seigle & de petite avoine.

HÉRISSON ou HIRSON, petite ville de la Thiénche, dans la haute Picardie, sur l'Oise, à environ mi lieues au levant de Guise, élection de cette ville; dioc de Laon, parlement de Paris, intendance de Soissons. O y compte environ 1200 habitans. Le domaine de cet

ville appartient au prince de Condé.

Le 23 Avril 1763, le feu y prit dans la maison du couvreur. Il sit un progrès si violent & si rapide, qu'es moins de deux heures, environ trois cens maisons sues consumées entièrement. On évalua la pette que cet assesse

incendie causa, aux environs de 450000 livres.

HÉRIVAL, prieuré d'hommes, de l'ordre de saint Angustin, au Val-d'Ajol dont le village de Laitre est le chessieu, sous la paroisse de Plombières, située dans la partie méridionale du duché de Lorraine, près des confins de la Franche-Comté, & au milieu des Vôges, à environ deux lieues au couchant d'hiver de Remiremont. Cette communauté n'est unie à aucune congrégation particulière: elle se choisit un prieur perpétuel, qui a environ 1200 sivres de revenu. Les religieux sont soumis à la jurissission de l'évêque, & ils desservent plusieurs paroisses des environs.

HÉRÎVAUX, abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de S. Augustin, dans l'Isle-de-France propre, près des confins du Valois, à une lieue vers le levant de Lazarches, & à trois au même point de Beaumont; diocèle, parlement, intendance & élection de Paris. Cette abbaye a été fondée en 1131, sous l'invocation de la sainte Vierge. Elle rapporte environ 7000 livres à son prélat cependant la taxe en cour de Rome n'est que de 71 slorius ?.

HERM (1'), ou SAINT-MICHEL-EN-L'HERM, paroisse du bas Poitou, sur le bord de la mer, vis-à-vis s'île de Ré, & à trois lieues vers le midi de Luçon; diocèse de

te ville, parlement de Paris, intendance de Poitiers, Aion de Fomenay. On y compte près de 1000 habitans. r a une fameuse & riche abbaye de Bénédictins, dont nanse abbatiale est unie au collège des Quatre-Nations aris.

HERMENT, petite ville de la basse Auvergne, sur un sseau qui est une des sources de la Sioule, à environ ux lieues des confins du Limosin, & à dix lieues au couant de Clermont; diocèse de cette ville, parlement de ris, intendance & élection de Riom. On y compte enton, 500 habitans. C'est une baronie qui appartenoit aufois à la maison de Beaujeu. Elle a passé dans la maison: Vantadour, & de-là dans celle de Rohan-Soubise. Il y un chapitre, sondé, à ce qu'on prétend, par Dauphine: Monlort, veuve de Jacques du Pechin. Messeurs Araud, si connus dans les lettres, étoient originaires d'Hersent.

HERMIÈRES, abbaye commendataire de Prémontrés, ans la Brie françoise, au milieu de la forêt de Creci, à eux lieues vers le levant de Lagny; diocèse, parlement, ntendance & élection de Paris. Cette abbaye a été fondée lans le douzième siècle, par plusieurs rois de France, sous invocation de la sainte Vierge & de S. Nicolas: elle vaut inviron 4000 livres à son prélat, qui paie 233 florins ½ à cour de Rome pour ses bulles.

HERMITAGE (1'), petit canton du bas Dauphiné, le ong des rives gauches du Rhône, au-dessus de Thain, dans le Viennois. Les vins de ce canton sont aussi estimés que teux de la haute Bourgogne, & se vendent aussi cher. On les qualisse vins de l'Hermitage. La côte qui produit ces excellens vins n'est pas considérable; mais pour y suppléer,

on Etend le nom sur les vins des environs.

Il y a une mine d'or du côté de Thain; elle est entièrement négligée : elle mérit roit cependant qu'on exami-

nât si elle est abondante ou non.,

HÉRAUTS D'ARMES, officiers qui ne servent que dans les cérémonies publiques, tels que les mariages, le sacre des rois, les publications de paix, les pompes sunèbres, &c. Il y en 2 30, y compris le premier qui est roi d'armes, & se nomme Montjoye S. Denis, ancien cri

Normandie, Dauphiné. Bourgogne, Bretagne. Alencon, Orléans . Aniou. Valois. Berri. Angoulême. Champagne: Guienne . Languedoc . Toulouse . Auvergne \_ Lyonnois, Breffe. Navarre. Périgord. Toursine . Saintonge, Rouffillon: Alface. Charolois.

Bourbon.

Poirou.

noms des provinces du royaume qui suivent : savoir

Artois. Provence .

Picardie.

Le roi & les hérauts d'armes, lorsqu'ils assistent a cérémonies, sont vêtus de leurs cottes d'armes de velou violet cramoisi, chargées devant & derrière de trois sien de lys d'or, & autant sur chaque manche, où le nom leur province est écrit. Ils portent une toque de velos noir, ornée d'un cordon d'or, & ont des brodequins pot les cérémonies de paix, & des bottes pour celles de guern Aux pompes de deuil ils portent une longue robe de des trainante.

Les cottes des hérauts ne sont pas si riches en brodez que celle du roi d'armes. Ils portent à la main un bâss que l'on nomme caducée. Il est de velours violet, sem de fleurs de lys d'or.

Il y a aussi un héraut des ordres du roi, qui porte u cotte d'armes de velours violet, semé de fleurs de lys de flammes en broderie d'or, avec les armes & les collie devant & derrière. Il porte aussi la croix de l'ordre, per due à un cordon de soie noire en écharpe.

HERMONVILLE ou HARMOUVILLE, paroisse d Rhémois, en Champagne, à trois lieues au couchant de de Rheims; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Châlons. On y compte environ 1000 habitans. Ce lieu est recommandable pour ses eau minérales, que l'on estime bonnes contre les assection asthmatiques, les rhumatismes, & en général toutes le ladies qui sont causées par une humeur visquénse, flegique & mélancolique. Elle rend le sang & les autres acurs plus fluides & lève les obstructions.

L'eau de cette fontaine est claire en la puisant, & elle se trouble en aucun temps à sa source; mais elle teint bouteilles de verre dans lesquelles on la met, d'un jaune sté opaque, environ une heure après la sermentation is y sait, surtout en été. Ordinairement il nâge sur tte eau une matière huileuse, de couleur de gorge de teon; & si en en puisant avec une tasse d'argent, on anche ensuite en retenant la matière huileuse avec idoigts, il reste au sond une dorure qui au solcil brille ressemble à la couleur vermeille.

HERRY, bourg du haut Berry, près des confins du mernois, à une lieue & demie au couchant de la Chat, élection de cette ville ; diocèse & intendance de urges, parlement de Paris. On y compte près de 1000 mirans. Ce lieu est du gouvernement de Berry, & l'on mit la coutume de Loris-Montargis. C'est un prieuréme qui vaut 1600 livres de rente. Il y a à quelque diface de ce bourg une abbaye commendataire d'hommes, dre de Cîteaux, filiation de Pontigny, sous le titre de haliyoy. Cette abbaye fut pillée & ruinée dans les guers de religion, & son église qui étoit des plus belles du recese, fut brulée en 1562. Il n'y a plus que deux relitex, qui avec l'abbé n'ont ensemble qu'environ 3000 bres de rente. Cette abbaye n'est point taxée. On y voit affez beau château, & plusieurs fiefs sont mouvans de me terre. Les habitans de ce lieu sont fort laborieux, & nn caractère très-doux; de sorte qu'on ne voit pas l'oribe du sobriquet de sorciers de Herry. Le terroir des enmons est excellent pour les bleds & pour les fourrages.

HESDIN, ville forte du comté d'Artois; diocèle d'Ars, intendance de Flandre, parlement de Paris, siège
seme maîtrise particulière des eaux & forêts, d'un baillege royal ressortissant au conseil provincial d'Artois, &
thef-lieu d'une recette. Les mémoires d'intendance restrigés par ordre du roi en 1755, ne lui donnent que
sjoo habitans. C'est un gouvernement de place dépendant
le gouvernement général militaire d'Artois, avec état-

major, garnison, arsenal, magasins & artille Cette ville, située aux confins de la Picardie, rivière de la Cauche, à dix lieues de Saint-Omer, d'Arras, & quarante-deux de Paris, a été bâtie à la pl village du Mesnil, à une lieue des ruines d'Hesdin le par Philibert-Emmanuel, duc de Savoie, général des ri de l'empereur. Elle fut prise en 1639 par le roi Louis ani l'assiégeoit en personne, & qui y entra par la & se tournant vers Puységur, il prit sa canne qu'il d la Meilleraye, en lui disant : Je vous fais marée France, voilà le bâton que je vous en donne. Les se que vous m'avez rendus, m'obligent à cela. La France est restée propriétaire par le traité des Pyrénées, con en 1659. La place est un héxagone régulier, situé an lieu des marais qui en rendent les approches difficiles La forêt d'Heldin, sous la maîtrise du même lieu, et tient 192 arpens,

Les environs de la ville donnent des tourbes trèse mées dans le pays. Près de cette même ville, dans village dit Fontaine-Lestalon, on voit des échinites couleur de cendre, de forme triangulaire, des poulet

& de petites cames.

HESDIN-LE-VIEUX, village du comté d'Artois; di cèse & gouvernance d'Arras, intendance de Flandre bailliage & recette d'Hesdin. On y compte moins de 40 habirans. C'étoit autresois une place forte qui sur souve prise & reprise dans les guerres qu'eurent l'empereur Chaplequint & le roi François I. Elle sut ensin prise & ruint de sond en comble en 1553, par le duc de Savoye, gén ral des troupes de l'empereur. Ce lieu se nomme Hesta le-vieux, depuis sa destruction. Il n'en reste que les des petites paroisses de la Madeleine & de S. George.

HIÈMES, bourg de la basse Normandie, le ches-lie de l'Hiémois. Ce pays comprend deux archidiaconés d'un

astez grande étendue.

L'un, sous le nom d'archidiaconé d'Hiémois, & don Hièmes est le chef-lieu, dépend du diocèse de Séez, à renferme 166 paroisses, sous les doyennés d'Hièmes, d Trun, de S. Pierre-sur-Dive, de Falaise & d'Aubigny L'autre, sous le titre d'archidiaconé d'Hièmes, dépend diocèle de Baïeux, & renferme 146 paroisses, sous doyennés de Cinglais, de Vaucelles & de Troard. Lest à Hièmes que le roi entretient un haras particulier, la direction du grand écuyer. Voyez Exmes.

HIÈRES, petite ville de la basse Provence; dioccse de mon, parlement & intendance d'Aix; ches-lieu d'une schaussée, d'une recette & d'une viguerie, située à la fieues au levant de Toulon. On y compte 12 à 1300 litans. Son église paroissiale a été érigée en collégiale l'an 1572. Son chapitre est composé d'un prevôt, de schauoines, de quatre bénésiciers & de deux curés. Il a encore deux autres paroisses, deux couvens de relieux, Cordeliers & Récolles, des silles Claristes, & monastères de silles Bernardisses, qui y ont été transfées de S. Pierre d'Almanar.

Cette ville étoit autrefois considérable, parcequ'elle roit un port de mer, sort sréquenté par les pélerins de Terre-sainte. Ce port est aujourd'hui comblé, & la mer est retirée à plus de 2000 pas de la côte. Un grand étang mi est dans son territoire, en rendoit l'air sort mal-sain er l'infection de ses eaux croupissantes; mais s'étant fait me issue dans la mer, l'air s'est beaucoup purissé.

Cette ville a été long-temps l'apanage des puis-nés des sicomtes de Marseille, de la maison de Fose; mais ces seineurs furent ensin forcés de céder la ville, le château & sa îles d'Hières à Charles d'Anjou, comte de Provence, sère de S. Louis; & ils obtinrent en échange plusieurs terres considérables. Cette ville, comme ches-lieu de signerie, a droit de députer aux assemblées de la province. Le terroir de cette seigneurie est connu pour un des plus l'élicieux de la province, par la beauté & l'excellence de sout ce qu'il produit. On fait aussi d'assez bon sel aux en-

HIÈRES (les îles d'), sont situées près des côtes de la Provence, avec titre de marquisat; diocèse de Toulon, Parlement & intendance d'Aix, recette d'Hières. On y compte environ 850 habitans. Il y en a trois. Elles ont tabitées en premier par les Marseillois, qui les appellement Stoechades. Leurs noms modernes sont: Porquesolles, Porto-cres ou Terts-cros, & Titan, ou île du

levant. Ce qui est de plus remarquable, c'est que ces à produisent toutes les plantes médecinales les plus reche chées de l'Italie, de la Grèce, & même de l'Egypte. creste le séjour y est désagréable, & la vie y est fort ché D'ailleurs le climat d'Hyères est aussi beau que celui Marseille, & le pays est des plus séconds.

La rade d'Hières est une des plus grandes & des sur ser de la Méditerranée. Elle a plus de 15000 de

geur sur 25000 de longueur.

HIÈRES, paroille de la Brie Françoise. Voyer Yim HIRY, paroisse du Nivernois, à quatre lieues ven couchant de Luzi; dioccse d'Autun, parlement de Parintendance de Moulins, élection de Nevers. On y compenviron 100 habitans. Le bré de ce lieu jouit d'une su gulière prérogative. Outre qu'il est en même remps de noine, il a le droit d'officier avec une crosse, & de chasse à l'oiseau, le jour de la sête du village, qui est la sain Martin d'hiver.

HOEDIC ou HÉDIC, petite île de l'Océan, au midde la basse Bretagne, dépendante du gouvernement de Belle-Isse, & à deux lieues au levant d'été de cette île diocèse & recette de Vannes, parlement & intendance de Rennes. Cette petite île forme un triangle, & n'a environ que trois quarts de lieue dans sa plus grande étendue. On y compte 30 habitans. Il y a une bonne tour munie de canons, & environnée d'un large sossé. Ce petit sort est ore dinairement gardé par un détachement de troupes pour la sûreté de l'île, & pour empêcher les armateurs de se carcher derrière en temps de guerre. Cette île ne produit que du froment. Les moines de l'abbaye de S. Gildas de Rhuys en sont seigneurs, & exigent des habitans le quart de son produit.

HOGUE (la), ou S. WAAST DE LA HOGUE

Voyez LA HOUGUE.

HOMBLIÈRES ou HUMBLIÈRES, paroisse sur les consins du Vermandois & de la Thiérache, dans la hante Picardie, à une bonne lieue àu levant de Saint-Quentin, & à environ cinq au couchant d'hiver de Guise, élection de cette ville; diocèse de Noyon, parlement de Paris; intendance de Soissons. On y compte près de 500 habitans.

a ume, abbaye commendataire de Benédictins non. nés. Ce monastère, très-ancien, étoit d'abord ocpar des religieuses, auxquelles succédèrent des relie; vers le milieu du neuvième siècle. Cette abbaye: environ 9000 livres à son prélat., & sa taxe en cour. ome est de 400 florins. OMBOURG - L'ÉVÊQUE 04 HOMBOURG-LA-LE, perite ville de la Lorraine Allemande senclavée: la principauté de Deux-Ponts; diocèse de Metz... souveraine de Nanci, bailliage de Boulai. Cette , autrefois prevôté, & située à gauche de la Rosselle. pâcie par Jacques de Lorraine, évêque de Meiz, au 1. siècle, entre Saint-Avold & Forbach, éloignés chad'une lieue & demie. Hombourg forme aujourd'hui, x villages nommés, l'un Hombourg-haut ou Hombourgrêque, sur une montagne fort élevée, environnée d'au-1 montagnes encore plus hautes; & l'autre Hombourg-L'un & l'autre sont régis par la coutume de l'évêché Metz. Les Récollets de la province de Cologne s'étaent en 1749 à Hombourg-Haur, avec la permission. roi Stanislas. Le chapitre de 13 chanoines qui y avoiefondé par le même prélat, Jacques de Lorraine, est à sent réuni au petit séminaire de Metz. Il y a de la houille ou charbon de terre au pied de la ontagne de Hombourg; & l'on voit au fommet quelques. les du château. HOMME (le), dit l'île Marie, bourg, du Corentin, ns la basse Normandie, sur la rive droite du Merderet, peu au-dessus de son confluent avec la Douve, à deuxues au levant d'hiver de Carentan; diocèse de Coutans, parlement de Paris, intendance de Caën, élection, : Valogne, sergenterie du Pont-l'Abbé. On y compte 300, ibitans. Cette terre appartient à l'abbaye de S. Quen. HONCE (12), abbaye commendataire de Prémontrés, pays de Labour, en Gascogne, près de la rive gauche, e l'Adour, & à une lieue au levant de Baionne : diocèse e cette ville. Cette abbaye vaut environ 2000 livtes à in prélat: elle n'est point taxée. HONFLEUR, ville & port de mer du Lieuvin, dans, à haute Normandie ; diocèle de Lifieux, parlement

Tome III

Ac intendance de Rouen, élection de Pont-l'Evêgue : d'une vicomté, d'un grenier-à-sel & d'une amirauté. Ci aussi un gouvernement de place de la lieurenance de N mandie, avec un petit état-major, garnison d'Invalid & quelque artillerie. Cette ville, dont M. le duc de léans a la seigneurie, est située au côté méridional de Seine, proche son embouchure, vis-à-vis Harfleur, à au lieues de Pont-l'Evêque, à cinq au couchant d'été de la teau-de-mer, à six au septentrion de Lisieux, à seize Rouen, à quarante-deux lieues ou 22 postes & demied Paris, cinq de Quillebeuf. Honfleur a deux paroiffes, Capucins, des Ursulines & des Hospitalières. On y beaucoup de toiles, quelques bonneteries & chapeaus. y fume beaucoup de harengs pour les faire saurer. Lecut merce y est encore assez considérable, surtout en de zelles.

Les habitans, dont on fait monter le nombre à \$800 s'occupent beaucoup à la pêche. Ils ont aussi acqui beaucoup de réputation dans leurs voyages de long com depuis la découverte des Indes. C'est de ce lieu qu'étoi parti Chinot-Paulmier, gentilhomme des environs, qu Le premier a fait en 1503 la découverte des Terres au grales, qu'il nomma Indes méridionales. C'est au port de Honfleur qu'arrivent les sels pour les villes situées le lon de la Seine.

HONNECOURT, bourg du Vermandois, dans le haute Picardie, sur l'Escaut, près des confins du Cambré sis, à une liene au septentrion du Câtelet, & à trois a midi de Cambrai; diocèse de certe ville, parlement de Parls, intendance d'Amiens, élection de Saint-Questis On y compte environ 150 habitans. Il y a une abbay commendataire de Bénédictins, sous le titre de S. Pient & de S. Paul : elle vaut environ 5000 livres de rente quoique sa taxe en cour de Rome ne soit que de 33 for rins +.

HONSCHOTE ou HONDSCOTTE, petite ville de la Flandre maritime, à quelque distance du canal qui 1 de Bergues à Furnes, à deux lieues au levant de Bergues & à quatre au septentrion de Cassel, chef-lieu d'une subdélégation & d'une recette; diocdie d'Ypres, parlement Donai, intendance de Lille. On n'y compte guère de 2300 habitans. Elle est à la France depuis 1667. OPITAL-DU-FRESNE(1'), paroifie de la Sologne, buvernement général de l'Orléanois, à une lieue au de Romorantin, élection de cette ville; diocèse & redance d'Oriéans, parlement de Paris. On y compreion 300 habitans. Îl y a une commanderie de l'ordre Mikhe, de la langue & du grand-prieuré de France. HOPITAL-SUR-ROCHEFORT, perite ville murée Forêt; au gouvernement général militaire du Lyonh, fur le ruisseau de Lignon, à une lieue & demie au. thant de Boën; diocèse & intendance de Lyon, parment de Paris, élection de Roanne. On y compte enbu 400 habitans. Il y a un prieuré de Bénédictins dé-Mant de l'abbaye de la Chaife Dien. Ge lieu est annexe la paroisse de S. Laurent en Solore.

HOPITAUX MILITAIRES. Les hôpitaux militaires u distingués des autres hôpitaux du royaume, en ce qu'ils. la uniquement établis pour les militaires, & gouvernés bla direction du ministère par des officiers particuliers, les l'inspection d'autres officiers généraux, chargés de filer à l'exécution des réglemens & ordonnances selon.

fonelles ces établifiemens doivent être dirigés.

Les officiers généraux, établis pour l'inspection & la di-

tion générale des hôpitaux, sont:

Un commiffaire ordonnateur , inspedeur general , tant es hôpitaux militaires du royaume, que des camps & artées du roi.

Un inspecteur & directour genéral de la médecine, des

orts & des colonies.

Un premier médecin des camps & armées du roi.

Un inspecteur général, chargé de la correspondance de ous les hôpitaux du royaume.

Un chirurgien , inspecteur general des hôpitaux.

Outre ces officiers il y a un inspedeur pour chaque devartement d'hôpitaux militaires; tels sont le département des hôpitaux dans les provinces de Languedoc, de Provence, & de Dauphine's

Celui de Flandre

Celui de Planare; Celui de la Lorraine, & des trois évêcues; Z ij

Celui de Franche-Comte, &cc. , 1

A la tête de chaque hôpital militaire en particulis y a ordinairement un directeur, un médecin, un chi gien, un apothicaire, un contrôleur, un aumônier a entrepreneur des lits, qui ont sous eux un nombre sant de domestiques aux ordres des infirmiers.

## Règles générales pour les hôpitaux militaires.

1.º Aucun soldat ne doit être reçu dans un hôpital taire, à moins que sa garnison'ne soit dans la place ou des dépendances; qu'il n'y passe en route, ou qu'il ne porteur d'un congé sur carrouche imprimé. Il faur d'a leurs qu'il ait un billet de l'officier qui commande sa con pagnie, visé du commissaire, ou en son absence du m jor de la place. On peut l'admettre aussi sur le billet commissaire des guerres, ou du subdéségué, quand troupe dont il est ne se trouve point dans l'endroit.

2. Tous les soirs le directeur doit envoyer au commi saire, ou en son absence, au major de la place, un ét des soldats entrés & sortis pendant le jour. À la sin de ch que mois il est tenu de donner un état général des so dats entrés, sortis ou morts; & si le directeur employe des noms supposés, ou augmentoit le nombre des journées des soldats, en cas de conviction, il doit être cor damné par l'intendant de la province à 15000 livres d'mende pour la première sois, & en cas de récidive, m en prison, pour être jugé extraordinairement, & cor damné aux galères pour neuf ans.

3.º Le commissaire, ou en son absence, le major de place, doit saire de temps en temps des visites exactes e pain, du vin, de la bière, des viandes & autres alime destinés à la nourriture des malades; & en cas que que ques-uns de ces alimens soient trouvés désectueux, il do les saire jetter, & en rendre compte au ministre de

guerre.

: 4.º On ne doit admettre dans les hôpitaux aucun so
dats atteint de maladie incurable.

5.º La solde des fergens, caporaux, anspessales, grens diers, canoniers, ouvriers, &c., qui seront dans l'hôpis

itaire de leur garnison, doit être payée à l'entrepreir jusqu'à la concurrence du prix de son marché, sauf tetenues ordinaires sur la paye des troupes. Si la selde sustit pas, le supplément est payé sur le compte du rol r le trésorier. de l'extraordinaire des guerres, ainsi que streure-unièmes sours des mois.

6.º Le médecin doit visiter tous les jours les malades de tôpital, accompagné d'un chirurgion pour écrire ses ormances. Il doit remettre à la pharmacle une formule inspecteur lors de sa visite. Le médecin ne doit point affir que l'aporthicaire fasse aucune composition deremines, qu'il n'en ait vu'le dispensation. It faut qu'il soit présent les grandes opérations de chirurgie : il doit goût telebouilloir, le vin ét la viande, ét sit y a quelqu'abus la quelque maladit épidémique, it en sera part au médea in-impecteur, ainsi que de ce qu'il aura remarqué d'important à l'ouverture des cadavres.

7º Le chirurgien est tenu de faire tous les jours la visite les pansements nécossaires; il est astreins lummême à faire es opérations de consignence, & il doit commander tous es jours un chirurgien de garde, qui ne peut quitter l'hôpital.

8.º L'apothicaire est obligé de se conformer conjours aux ordres du médecin & du chirurgien-major : de leur rendre compte des remèdes essenties; & de ne faire de compo-

huon qu'en leur prélence.

9.º Le contrôteur doit tenir un registre exact, cotté à paraphé par le commissire des guerres; dans lequel seront énoncés les noms de guerre & de samille des soldats qui entrerons à l'hôpital, le lieu de leur naissance, & la ville la plus prochaine. Il doit prendre un état de l'argent & autres distensiles dont il donnera un double au soldat, assi du sa sorte il puisse répérer ce qui lui appartient, & en cas de mort, pour rendre compte à l'officier de ce qui est au roi, & ce avant l'an & jour, passé lequel, temps, lientrepreneur en sera son prosit. S'il n'y a point de contrôleur, le directeur y suppléera. Il veillera au devoit des insirmiers, sera peser la viande, la sera mettre à la marmite, & y posera une sentinelle. Il se

erouvers aux distribations, & ferz tous les soirs une so pour voir s'il voille quelque infirmier. Ces règles sont

sout faites pour les hôpitaux de l'armée.

son 10.º L'aumônier ne soustrira pas qu'un soldat catholis soit trois jours à l'hôpital sans se confesser. Il dira tous jours la messe à une houre réglée, de sera la prière t les soirs. Il est tenu d'avoir un registre cotté de parapar le commissaire, pour y enregistrer jour par jour soldats qui mourent.

- 11.º Nul foldat malade dans un hôpital ne peut tel en faveur des officiets de l'hôpital, sous quelque préte

que ce foit.

12.º L'enrepreneur des lits fera laver les conventues les bois de lits rous les fix mois au moint, de fera rebat les matelas aussi sonvent qu'il sera nécessaire: la paille e paillasses sera tous les six mois renouvellée aux convaisens, de autant de sois pour les malades que le médec ou le chirurgien le jugeront à propos.

Départemens des hépisaux militaires, eves les noms des villes où ils font établis.

T. PreARDIR ES ARTOIS.

Calais.
Saint-Quentin.
Amiens.
Abbeville.
Péronne.
Douleis.
Rüe.
Montreuil.
Boulegne.
Ardres.
Saint-Quer.
Aire.
Péthune.

font établis.

Saint-Venant,
Actas.

II.

FIANDRI;
Lille.
Bouchain.
Douay.
Cambray.
Bergues.
Dunkerque.
Gravelines.
Saint-Amand:
HAINAUITI
Valenciennes.
Le Quenor.

Landrecies.

Maubeuge.

Avefires.

Philippeville.

Givet. \*

TII.

CHAMPAGNE.

Charleville.

Rocroi.

Bourbonne-les-bains.

IV.

LORRAINÃ.

Nancy.

Bische.

Trous Érionis.

- Metz.

Sedan.

Verdun.

Toul.

Thionville.

. Maigi.

Mentmedy.

Phalzhourg.

Longvyy.

4 - - - -

AISACE.

Strafbourg.

Bedifort.

Sehlestadt.

Huningue.

Neuf-Brilach.

Colmar.

Fort-Louis.

Landau.

VI.

FRANCHE.COMPS.

Belançon.

Saling.

Dole.

Asbois.

Gray. ..

Poligny.

Lions-le-Saulnier.

Saint-Amour.

Pontarlier.

Ormans.

**Janes** 

Veloui.

VIL

DAUPHINA,

Grenoble

Briancon.

Embrun;

PROPENCE.

Antibes.

Barcelonette.

Monaco

HAUT ET BAS LANGUEDOS.

Montpellier.

Château de S. Hippolyte

illy a un chirurgien-inspecteur de ces quatre georinese.

Rovssilzon.

Perpignan Collioure,

Bellegarde.

Tort des Bains.

Pra:s-de:Modriffiou.

Wont-Lonis (at )

B & Aiguint

C.ay. .annoisa

Navarreins:

, Sittinghed-Ried de-Port.

Barrège.

PAYS D'AUNIS.

La Rochelle.

Brouage,

Isle d'Aix.

Isle de Ré.

BRETAGNE.

Port-Louis,

Breft.

Ce qui fait en tout 94 hopitaux militaires en huit d partemens. Dans les villes où il n'y a point d'hôpin militaires, les malades sont reçus dans les hôpinaux con muns.

Outre ces hapiraux militaires, il y a plusieurs con de troupes qui ont leurs hôbitaux ou infirmeries partic lières: tels font les corps de troupes qui composent la m son du roi; tels sont les Invalides, dont l'érablisseme peut ône legarde comme une espèce d'hôpitable &c.

Quant aux autres hôpitauk publics, il seroit difficile même inutile d'en faire ici l'énumération; mais à l'in pection du nombre des villes qui sont en France, no pouvons assurer qu'il y en a certainement plus de quin cens.

HORT-DIEU (1'), petid canton, dans les Cévennes au diocése d'Alais, entre l'Aigoual ou l'Aigoval & l'Espron, qui sont les plus hautes de ses montagnes. Il y vie naturellement soutes sortes de plantes & de steurs, mên des plus Unes de plus de les plus de des plus de l'est plus de les plus de le

HOTELSHOE-WILLE; lieux publics où s'assemblent le efficiers reprojetogus d'une ville. On entend aussi par hi tel - de - ville : les officiers municipaux qui forment corps describle arang ... de rante-glouises grande aus s'y a s' Le nombre des officiers qui composoient chaque hételde-ville du royaume, n'étant pas à beaucoup près le même dans toutes les villes; ces officiers n'ayant pas non plus partout la même dénomination, le la manière de procéder n'étant pas la même pour ceux qui étoient électifs; sa majesté; class l'intention d'établit l'ordre le plus exact par rapport à tons ces objets, dans l'administration des villes de des autres corps municipaux du royaume; y a pourva par son arrêt du conseil du 13 sévries 1761; par ses édits du mois d'août 1764; et du mois de mai 1767; et par sa déclaration, interprétative des auxieles XXXV et XLI du dernier édit, donnée à Veitailles de 17 juin 1766;

Avant ces changemens un compside-ville, appellé dum quelques provinces le magistrat; étoit le plus généralement composé d'un maire; de pluseurs échevins, appellés confuls, jurats, ou autrement dans plusieurs villes; d'un greffier-syndic, & d'un receveur. Outre ces officiers, il q avoit dans les villes les plus considérables un lieutenant-général de police, quelques conseillers de ville, un procureur & un avocat du roi; lorsque ces offices n'étoient pas unis auxicharges des masses & échevins érigées en ti-tre d'office dans un grand nombre de villes, & possédées à vie; moyennant la sinance annexée à ces charges.

Comme l'administration des vistes & bourgs du royaume nous parose être un des objets les plus importants de l'état; & que dans la composition de ce dictionnaire mous nous sommes proposés d'en faire le tableau exact; & se selon l'étendue que de peut compositer le plan de l'ouvrage; nous assons rapporter lei le composite plan de l'arrêt, des deux édits; de de la déclaration dont nous venons de faire mention.

Par l'arrêt du confeit d'état du roi du 23 février 1761; fa majesté déclare les offices de procureurs du roi des hon tels-de velle & de police, non compris dans la suppression portée par l'édit du mois de justier 17,8; par lequel si majesté avoit supprimé letitus diffices de procureur du rois de police, d'étés hôtels-de ville, qui étolent alors vacans, ou qui vaquetolent à l'avente, par mort, résgnation, ou autrement; de avoit réuni à perpéroité lours fonctions aux efficer des procureur du rois des justidictions audintires; à

La charge que ses derniers payereient aux propriégaires de offices supprimés, l'indemnité qui leur seroit due, per

raifon de cette suppression,

Mais comme plusieurs procureurs du roi des jurissientions ordinaires, avoient pris de - là occasion de true bles les villes & communautés qui avoient ces offices una aux offices municipaux, en voulant s'emparer des fonctions des procureurs du roi de leurs hôtels sommunus est intervint l'arrêt dont nous faisons mention, qui , comme mous venons de le dire, déclare les dits offices de procureur du roi des hôtels-de-ville & de police, réunis aux villes & communautés; leur permet d'en faire exercer les fonctions; & leur accorde un délai jusqu'à la sin d'apoût sui-rant, pour payer les sommes auxquelles elles ont été imposées, pour se rédimer de l'homme vivant & naurant, des offices municipaux qui leur sont réunis; avec décharge des deux sois pour livre.

## ÉDIT DU MOIS D'AOUST 1964.

Les roi après avoir cherché, à rétablir l'ordre de la précition dans les revenus des villes, bourgs de communautés, ce qui intéressoit le plus les habitans de ces mêsaes villes de communautés, étoit de leur preserire des règles de conduite sûres, invariables, de uniformes, pour toutes les circonstances où elles pourroient se trouver: c'est ce que se majesté a eu pour objet dans son édit donné à Compiègne au mois d'août 1764, contenant réglement pour l'admimissainne des villes de principaux bourge du toyaume.

The premier article de cet édit ordonie, qu'à l'avent les biens de revenus patrimoniaux, octrois, de généralement tous revenus communs des villes de bourgs du toyanne, où l'on compte 4500 habitans ou plus; fernat régis par les officiers municipaux des mêmes villes de bourgs, en la forme qui sera réglée par des lettres patentes expédiées pour chacune des villes de bourgs en particulier.

Le second supprime les offices de maires, consule, debevines, jurats, ou autres officiers municipaux, de même que ceux de receveurs des deniers communs & d'oction des centréleurs des receveurs, eréés jusqu'à ce

r. & qui n'avolent pas été acquis avant l'édit, par les

mes villes & bourgs.

Suivant le troisième, ces officiers doivent continuer ets fonctions jusqu'au premier janvier 1765, après lequel me, ils conserveront le droit d'être appellés comme tables aux assemblées, & y auront voix délibérative; ax qui ont exercé ces offices pendant trente ans, sont mservés leur vie durant dans les privilèges & exemptions ai y étoient attachés.

Par le quatrième, il est ordonné aux propriétaires des fices de remettre, dans trois mois au plus tard, leurs uittances de sinance ou autres titres, entre les mains de L. le contrôleur général, asin que sa majesté pourvoie à ur liquidation & remboursement. L'intérêt de la sinance ra payé, à raison du denier vingt, à ceux qui remettront urs titres dans le délai present, à compter du premier

invier 1765.

Le cinquième & le sixième ordonness que deux mois près la publication de l'édit, les villes & bourgs procédeont dans une assemblée convoquée & tenue en la manière létaillée plus bas, à l'élection des officiers supprimés pat es articles précédens, à l'exception cependant des procureurs du roi des hôtels-de-ville, supprimés par édit de 1758, & à la nomination d'un receveur des deniers communs & d'octrois; lesquels officiers régleront la remise ou les appointemens de ces receveurs, ainsi que le montant du tautionnement qui sera reçu par le juge du lieu en la sorme ordinaire, & avant que les receveurs puissent entres en sonction; le tout jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Suivant le septième, les officiers municipaux régleront dans une assemblée tout ce qui concernera la régle &

l'administration ordinaire de leur communauté.

Pour plus d'exactitude dans l'administration, il est ordonné par le huitième, que l'on tiendra deux sois par an, ou plus souvent, s'il est nécessaire, une assemblée de notables, à laquelle seront appellés les officiers des justices toyales & de celles des seigneurs, asin que les officiers municipaux y rendent compte de l'état des affaires de la communauté. Les receveurs y présenteront leurs registres, avec un bref état de la recette & de la dépense des des actives & passives, lequel, vérification faite, sera and double, & remis par le receveur à l'intendant de la pre vince, qui l'enverra avec ses observations & son avis, M. le contrôleur général. Quant au choix des notables sa majesté n'entend rien innover par le présent édit, réservant d'expliquer là dessus ses intentions par des lette particulières.

Par le neuvième, sa majesté ordonne que le premier officier des sièges royaux, & les procureurs de ces mêmes lièges, assistent toujours à ces assemblées, ainsi que la juges des seigneurs; mais a condition qu'ils n'y préside ront jamais, à moins que tous les officiers municipaux ne fussent absens, ou qu'il ne sût question de la police géné-tale de la communauté; soit de la perception ou du compte de ceux des deniers royaux qui doivent être portés au

trésor royal.

Suivant le dixième, les assemblées doivent être convoquées par le premier officier municipal jusqu'à nouvel ordre; mais il est par le même arricle enjoint aux officies municipaux de remettre dans un mois, à compter du jout de l'enregistrement du présent édit ; à l'intendant de la province, un mémoire sur la forme ordinaite de leurs 25-Temblées, avec la défignation des personnes qui y ont été appelles julqu'ici ; lequel mémoire fera enfuite envoyt par l'intendant, avec son avis, à M. le contrôleur général,

Le onzième veut qu'il ne soit observé aucun rang dans les assemblées, à l'exception de celui feulement qui y pté fideta, conformement à l'article IX ci-dessus, sans cepen dant porter aucun préjudice aux droits & prétentions de chacun des représentans; que sa majesté se réserve des pliquer par la fuire. 12

Le douzième ordonne que les élections des officient municipaux soient faires par scrutin & par billet, & lo délibérations prises à la pluralité des voix.

Le treizième autorise ces mêmes officiers à faire les depenses jugées nécessaires par les assemblées, mais seulement jusqu'à ce que fa majesté air reglé ces dépenses par tes lettres patentes, après quoi elles ne pourront être aug-mentées, excepté dans les cas urgens, de avec tes formaés preseries; à peine, par les officiers municipaux, d'en pondre en leur propre & privé nom, & d'être condamnés remboursement de la somme excédente, & à l'intérêt la même somme, à compter du jour du payement. Le quatorzième dit qu'il ne sera accordé aucune penion, ni gratification, & qu'on n'ordonnera aucune répaation, que par une délibération prise dans une assemblée le notables, laquelle sera remise au commissaire départi, t par lui envoyée, avec son avis, à M. le contrôleur gétral, pour être, s'il y a lieu, autorisée par sa majesté.

Le quinzième ordonne qu'il en soit usé de même pour es nouvelles constructions & augmentations, & que leurs plans & devis soient envoyés à M. le contrôleur général, pour être mis sous le contre-scel des lettres patentes expé-

liées à ce sujet.

Par le seizième, il est dit qu'aucune acquisition n'aura lien, qu'elle n'ait été faite par délibération prise dans une asemblée de notables; que la délibération n'ait été enroyée à l'intendant, & qu'il n'ait été expédié par sa majefté, & sur son avis, des lettres patentes qui autorisent cette acquisition. Néanmoins sa majesté dispense de cette formalité celles qui n'excéderoient pas la somme de 3000 livres, en faisant homologuer dans ses cours les délibérations qui autorisent ces acquisitions, sur les conclusions de les procureurs généraux, & sans frais, & en annexant aux contrats d'acquisitions, copie collationnée des settres patentes ou homologations; le tout sous peine par les officiers municipaux, d'en répondre en leur propre & privé nom. Les alienations des biens des villes, & les emprunts qu'elles pourront faire, sont assujetties aux mêmes formalités, par les articles XVII & XVIII.

Le dix-neuvième ordonne que, dans le cas d'aliénations, ou d'emprunts, les lettres patentes ou homologations prescriront, à peine de nullité, l'emploi des deniers
qui en proviendront, & fair désense de les faire servir à
d'autres usages, sous peine de destitution, d'être condamnés à la restitution, & en tels dommages & intérêts
qu'il appartiendra.

Le vingtième décharge de tous frais de sceau & d'entegisfrement, les lettres patentes ou arrêts d'homologation

qui permettront les confiructions, acquistions , allen cions & emprunts mentionnés dans les articles précédes Les vingt-un, vingt-deux & vingt-troisième arricle déclarent nuls de plein droit tous contrats ou actes qui ront passes à l'avenir pour raison de constructions, acqui tions, ventes, alienations ou emprunts; & qui ne serot pas revêtus des formalités prescrites ci-dessus; font défe se aux habitans des communautés de s'obliger dans ce cas-là, & ne donnent recours aux intéresses que contr ceux qui auront signé ces sortes d'actes; ils permetten d'ailleurs à tous ceux qui pourroient avoir contracté, avan la publication de l'édit, avec les officiers municipant & antres des communautés en question, de faire re vetir leurs actes, s'il y échet, avant le premier fanviel 1767, des formalités ci-dessus ordonnées; faute de quoi f sera statué sur ces actes, conformement aux reglement précédemment rendus à ce sujet par les juges qui en doivent connoître. Les villes & bourgs ne pourront déroget en aucun cas à ces atticles, si ce n'est dans les cas de fai mines, de maladies contagieuses & d'autres accidens imprévus.

Suivant les vingt-quatre & vingt-cinquième articles, les officiers municipaux, dans le cas où il s'agira d'augmentation, de prorogation ou d'établissement de quelque octroi, doivent convoquer une assemblée des notables habitans, pour délibérer sur la situation des affaires, & les motifs de la demande; envoyer sur le champ la délibération il l'intendant de la province, qui l'enverra avec son avis il M. le contrôleur général, afin que sa majesté expédie, si elle le juge à propos, des lettres patentes, lesquelles contiendront le temps sixé pour la levée de l'octroi en question, & sous le contre-seel desquelles seront annexées les

délibérations & avis, à peine de nullité.

Le vingt-sixième article donne des règles concernant ser baux & adjudications des biens & révenus patrimoniaus, & des octrois. Les premiers seront adjugés dans une aftemblée de notables, au plus offrant & dernier enchétiffeur, après publication faite par trois affichés de quinzain en quinzaine; à l'exception de ceux des biens qui n'excederone pas 100 livres de revenu-annuel; lesqueis baus

parront être passes par les officiers municipaux. Pour ce lest des octrois, on procédera à leur adjudication parleur les officiers des bureaux des sinances, ou ceux des schions, en la sorme & la manière accoutumée; aucun sofficiers municipaux ne pourra s'en rendre adjudicaleur ou caution, soit en son nom, soit sous un nom inspecé, à peine de nullité des baux, de destitution de la office, & des dommages & intérêts, sans que ces sines puissent être réputées comminatoires.

Les articles vingt-sept & vingt-huitième veulent que les insiets communs & ceux des octrois soient déposés dans dieu choisi, & conservés dans un costre fermant à trois ché, dont une sera entre les mains d'un des officiers mustipaux; la seconde entre celles d'un notable, & la troisème entre celles du receveur. Ce dernier ne gardera entre se mains que la somme qui sera déterminée dans une sétemblée, & de laquelle il justifiera l'emploi avant de pouvoir se charger d'une autre. Il donnera quittance de tous les deniers reçus par ses mains; cette quittance sera déposée dans le costre, & il en sera fait mention sur un registre, qui restera entre les mains de l'officier chargé de la cles du costre; à l'égard des deniers provenans des octrois, ils ne pourront être employés qu'aux dépenses pour lesquelles ils auront été accordés.

Par le vingt-neuvième article, il est ordonné que, lorsqu'il restera une somme à la fin de l'année, provenante des denien communs, elle sera employée en vertu d'une délibération prise dans une assemblée, pour l'utilité de la communauté; que cette délibération sera envoyée à l'intendant, pour être par sa majesté, sur son avis, pourvu à

l'emploi de cette fomme.

Suivant l'article tremtième, toutes les députations serone résolues dans une assemblée renue selon la forme ei-dessus mentionnée. S'il arrive qu'un officier municipal soit choisi pour la députation, il s'en chargera gratuitement de sams fais; sa majesté se réservant néanmoins de permettre, sur l'avis de son commissaire départi, la députation des officien municipaux, lorsqu'elle sera nécessaire pour le bien de la communanté.

Aux resmes de l'article trente-midme, en obsetvarailes

formalités mentionnées dans les articles précédéns pour la dépôt des titres & papiers des villes & bourgs; & on que fera un double inventaire sommaire, dont l'un sera remande au premier des officiers municipaux, & l'autre à celui qu'il n'en pourra être tiré aueune pièce, que sur le réposité de celui à qui elle sera consée, lequel restera dan les archives jusqu'à ce qu'elle y ait été remise.

Les articles trente-deux, trente-trois, trente-quant trente-cinquième, obligent les receveurs de remette la premiers jours de chaque mois, aux officiers municipaus un bref état de leur recette & dépense, & tous les ans plus pard dans le mois de Mars, un compte en règle de l'année précédente, figné d'eux, & affirmé véritable. Ce compres seront examinés dans une assemblée de notables vérifiés & arrêtés jusqu'à nouvel ordre, en la manière se contumée; & si quelques-uns d'eux resusoient de satissain à un des articles du réglement, ils pourront y être contraints par amende & par corps, sur la simple ordon nance du juge du lieu, rendue fur la requête du syndic ou des officiers municipaux : cette ordonnance sera provisie rement exécutée nonobstant l'appel, qui sera porté directement dans les cours de parlement, & jugé en la grandchambre. Le compte ainsi arrêté, il en seta envoyé extrait à l'intendant de la province, qui le fesa passer ave ses observations, à M. le contrôleur général.

Depuis le trente-septième jusqu'au quarante-deuxième article, il est question des comptes des octrois. Ca comptes seront rendus en la même forme que ceux de autres deniers communs. Le receveur emploiera en receut le produit total des octrois, & en dépense, ses taxations, les stais de recouvrement, & le montant de la remiss faite à la caisse des deniers communs, qu'il justissera par la quittance qu'il en rapportera. Tous les trois ans les reconveurs compteront par un bref état, tant au bureau de sinances, qu'aux chambres des comptes, en payant par eux, pour épices, un pour cent du montant de la recent esse qu'aux chambres des comptes, en payant par eux, pour épices, un pour cent du montant de la recent esse dive ; de saçon cépendant que la somme totale n'es cède jamais celle de 4000 livres. Pour ce qui est des va cations dues seux officiers insérieurs: des chambres des comptes.

ibtes, sa majesté veut qu'il lui soit envoyé, aussi-tôt 's l'enregistrement de l'édit, un tarif de ces droits, : leurs observations, pour y être par elle pourvu, i qu'il appartiendra. Le bref état de compte de que mois, & le compte de chaque année ordonné cius, seront rendus en forme par les receveurs, après ls auront été vérifiés & arrêtés dans une assemblée. devant les bailliages & sénéchaussées; ils seront comniqués au procureur du roi, & sur le vu des pièces justitives, clos, arrêtés & jugés sans frais, dans deux mois olus tard, à compter de l'arrêté fait dans les assemblées. a fait, le procureut du roi du siège en enverra une édition à M. le contrôleur général, qui l'examinera, & onrvoira en la grand'chambre du parlement de Paris, r réformer les articles qui ne seront point en règle. it ceci sera fait sur réséré, instruit par simple mémoire ans frais.

Le quarante-deuxième atticle prescrit les règles à suivre r la levée des deniers sur les habitans des villes & 12 rgs: la perception en doit être faite par des collecrs nommés dans une assemblée de notables, convoquée et esset.

Les articles suivans jusqu'au cinquante-troissème inclument, confirment les formalités prescrites par l'édie vril 1683, & la déclaration du 2 octobre 1703. cernant les actions que les communautés pourront inter, tant en cause principale que d'appel : il y est dit aucune autorité ne pourra leur être accordée que fur requête, accompagnée d'une consultation d'avocat doit être annexée à l'ordonnance d'autorisation, à ne de nullité; que cette autorisation sera inutile pour endre aux appels des sentences ou jugemens rendus en eur des communes, & pour se pourvoit pardevers sa jesté; que dans tous les cas où elle sera nécessaire, les ens prononcés contre les villes & bourgs, seront payés, te de l'avoir obtenue par les délibérans, en leur propre privé nom; que les contestations au sujet des biens panoniaux & communaux, seront portées pardevant les es ordinaires, & par appel immédiatement en la grand'. imbre des cours de parlement; que ces contestations. Tome III.

seront jugées, tant en cause principale que d'appet l'audience & sur délibéré; qu'elles ne seront jamais pointées; qu'en cas de partage d'opinions, elles feront! lement appointées à mettre; qu'il sera fait mention partage dans la sentence ou arrêt d'appointement, le à peine de nullité & de restitution des frais; que cen dant les premiers juges décideront en dernier ressort sans appel, lorsque la somme n'ira pas à 300 livres fois payée, à peine de nullité de l'appel, & de 300 liv d'amende contre le procureur qui auroit signé la requi pour interjetter l'appel; que ces sentences seront rende & signées par cinq juges au moins; qu'il y sera fait me tion qu'elles sont rendues par jugement en dernier resso faute de quoi elles seroient sujettes à l'appel; que les co testations concernant la levée des droits d'octrois, sero portées pardevant les juges qui connoissent des droits roi, & par appel aux cours des aides; & que ces officie seront tenus de se conformer par rapport aux jugemen tant en première instance qu'en cause d'appel, à tout qui est rapporté ci-dessus, que les premiers juges décid ront en dernier ressort, jusqu'à la somme de 30 livres, lorsqu'il ne s'agira pas du fond du droit; enfin que par to ce qui est ordonné, sa majesté n'entend point préjudici aux droits de jurisdiction attachés aux corps municipal qui seroient en possession de connoître des matières c deflus mentionnées.

Le cinquante-troisième article ordonne l'exécution e la déclaration du 21 novembre 1763, en ce qui co cerne le remboursement & la liquidation des dettes d villes & bourgs. \*

<sup>\*</sup> Nota. Sa majesté, pour se ménager d'avance dès le temps de paix, un fonds subsistant, toujours prêt à devenir effectif entre smains, sans surcharge sur ses peuples pour les frais de la guerre, o donne par le douzième article de l'édit que nous venons de citer: Qi tous remboursemens à faire de ses deniers, des capitaux d'emptur faits ou à faire, même ceux de la caisse des amortisemens, de mén que ceux de tous les emprunts ouverts pour son compte par les pa d'états, ou autres provinces, corps ou communautés, ou qui le sero par la suite, ensemble ceux de tous les emprunts des villes, bourgs cores, collèges, communautés, administrateurs des hôpitaux, mais de sharité, communautés d'arts & métiers, & autres qui s'acquire

Dans le cinquante-quatrième & dernier article, & ma
5, après avoir ordonné l'exécution de tous les objets
ationnés dans les articles précédens, se réserve de pourplus particulièremunt à l'administration des biens &
enus des autres corps & communautés de son royaume;
t qu'elle continue d'être faite en la manière accoutu
e, & déclare qu'elle n'a point entendu comprendre
is les dispositions de cet édit, sa bonne ville de Paris,
it laquelle il ne sera rien innové, jusqu'à ce qu'il en aic
autrement par elle ordonné. Cet édit a été registré à
is, en parlement, le 11 août 1764.

it du roi, contenant réglement pour l'exécution de celui du mois d'août, dans les villes & bourgs du royaume, donné à Marly au mois de mâi 1765, & registré à Paris, en parlement, le 17 du même mois.

SA MAJESTÉ, par son édit du mois d'août 1764, après pir supprimé les officiers municipaux en titre, dans les les &c bourgs où l'on compte 4500 habitans & plus, oit annoncé qu'elle donneroit dans la suite son attenin aux autres villes & bourgs qui, ne contenant s un austi grand nombre d'habitans, ont néanmoins s revenus & des charges pour l'administration desquelles est nécessaire de leur donner des règles. La liberté d'élire s mêmes officiers, la nécessité de les changer, celle de ire délibérer les notables dans les cas qui intéreffent la mmune & la forme de compter de toutes les recettes dépenses, avant paru à sa majesté les voies les plus opres à faire fructifier les revenus, à diminuer les déinfes, & à rappeller l'ordre & l'économie nécessaires dans utes les administrations publiques; elle érablit ces règles ir ce nouvel édit, en fixant invariablement le nombre

se remboursent sur le produit des droits ou octrois qu'elle seur a cordés, à cause des emprunts, & généralement ceux des emprunts : tous les corps qui ont courante de payer des dons gratuits entre ses ains, soient & demeurent suspendus en temps de guerre, du jour de déclaration, & les deniers à ce destinés, employes à la décharge des trps & communautés, en déduction des impôts ou secours qui leur tont demandés pendant la guerre & aux dépenses extraordinaires auxquelles sa majesté se trouyers sorsée.

A 2 ii

des officiers municipaux, en proportion de l'importance de chaque ville & bourg, en prescrivant les formalités à observer dans les élections, & en faisant présider chaque assemblée par un chef en état de veiller à la manutention de l'ordre que sa majesté se propose d'établir.

En conséquence sa majesté attribue la présidence de affemblées de notables au lieutenant-général de ses bailliages, ou autre premier officier de la justice ordinaire de lieu, sans néanmoins qu'il puisse donner sa voix qui estreservée au siège ; elle se réserve la nomination du premiet officier du corps-de-ville, qu'elle choisira sur trois suite qui seront élus & présentés par les notables de chaque ville & bourg. Cet officier qui dans le plus grand nombre des villes & bourgs a le tiere de maire, présidera à toute les assemblées ordinaires du corps de ville. Sa majesté, pour s'assurer d'autant plus de l'entière observation des règles qu'elle a établies par son édit du mois d'août 1764, & qu'elle établit par celui-ci, a chargé son procureur en ses jurisdictions ordinaires, ou celui des seigneurs dans les lieux où la justice se rend en leur nom, d'y veiller, & d'assister aux assemblées des notables, pout y faire ses fonctions, & y former tel réquisitoire que de droit.

C'est ce que sa majesté a eu pour objet de fixer & de régler invariablement dans les cinquante-sept premien

articles de l'édit dont nous rendons compte.

Par le premier article, sa majesté, après avoir ordonné l'exécution des dispositions de son édit du mois d'août 1764, dans toutes les villes & bourgs qui ont des officien municipaux, quelque nombre d'habitans qu'elles se trouvent contenir, étend la suppression des officiers municipaux en titre, sur tous les offices de la même nature de ceux mentionnés dans l'article II de cet édit, qui auroient été créés dans les villes & bourgs où il se trouveroit moins de 4500 habitans.

L'article deuxième maintient ces mêmes officiers dans leurs fonctions jusqu'au premier avril suivant, en leur enjoignant de remettre, dans le même délai, leurs titres & quittances de finance à M. le contrôleur général, pout qu'il soit pourvu par sa majesté à la liquidation & sa mboursement de la finance que les propriétaires des ices auront payée, & dont sa majesté accorde l'intérêt raison, du denier vingt, à compter du premier juillet, à ux qui auront remis leurs titres dans le délai prescrit.

Par le troisième, il est dit que dans toutes les villes & surgs où l'on comptera 4,000 habitans & plus, les corps : ville seront à l'avenir composés d'un maire, de quatre hevins, de six constillers de ville, d'un syndic-receveur, d'un secrétaire-gressier; sans toutesois que ces deux derers puissent avoir voix délibérative dans les assemblées i corps de ville, ni que le gressier puisse assister à ses dé-pérations, à moins d'y être appellé.

Suivant le quattième, tous les officiers municipaux doint être élus par voie de scrutin, & par des billets.

Dans le cinquième sa majesté se réserve la nomination i maire: elle le choisira toujours entre trois sujets élus uns une assemblée de notables : tenue à cet effet, d'après compte rendu par son secrétaire d'état, ayant le déparment de la province, sur le procès-verbal qui lui aura é envoyé par l'assemblée des notables.

Par le sixième, il est enjoint aux seigneurs particuliers, i autres en, droit & possession de nommer les officiers unicipaux dans leurs villes & bourge, ou quelqu'un eux, de remettre leurs titres au gresse de la grand'chame du parlement, asin qu'il puisse y être, sait droit sur les inclusions du procureur général; mais en attendant qu'il ait quelque chose de statué définitivement sur leurs ioits, ils nommeront par provision le maire seulement it trois sujets qui leur seront présentés par l'assemblée des otables.

L'article septième present la même sorme pour l'élecon du maire dans les villes des trois comtés de Macon, 'ar-sur-Seine & Auxerre, où le choix du maire est coné aux états de Bourgogne, pareillement sur trois sujets ui leur seront présentés.

Quant à l'élection des officiers municipaux dans les villes : bourgs de l'appanage de monseigneur le duc d'Orléans, : dans celles qui y ont été unies par lettres-patentes du 8 janvier 1751, sa majesté veut, par l'article huitième,

Digitized by Google

qu'il ne loit then înnové aux anciens usages, jusqu'à qu'elle en air autrement ordonné.

Les neuvième, dixième & onzième articles, détern nent les sujets d'entre lesquels on tirera les officiers corps de ville. Le maire ne poutra être choisi que par ceux qui auront déja rempli cette place, ou qui auront été ou seroient actuellement échevins. Le choix des sai vins sera fait parmi ceux qui setont, ou auront été de seillers de ville, de saçon néanmoins qu'il y ait tonje au moins un gradué parmi les premiers. Les confeillers ville doivent être choisis parmi ceux qui autont été ou sont actuellement notables.

Les articles douzième, treizième, quatorzième, qui zième & seizième, règlent le temps pendant lequel les of ciers municipaux doivent demeurer en fonctions. Le mai exercera ses fonctions pendant trois années, à l'expiration desqueltes il sera procede au lour accoutume à son rempl rement en la forme ci-deffus preserice, sans qu'il puis Etre continué, ni élu de nouveau, si ce n'est après un it tervalle de trois ans depuis la cessation de ses fonction S'il arrivoit que quelques-uns des maires des villes d crois cointés de Mâcon, de Bar-fut-Seine & d'Auxerre, trenvassein alcades ou ches des états de Bourgogne, continueront leurs fonctions de maire pendant tout temps qu'ils rempliment celles d'alcades. Les échevins r demeurerout en fonctions que pendant deux années, on en chira tous les ans deux nouveaux à la place di deux anciens, sans qu'ils puissent être continués ou éle de nouveau, qu'après un intervalle au moins de des Mina...

Les conseillers de ville exerceront leurs fonctions pen dant six années, sans qu'ils puissent être continués ou élu de nouveau, qu'après un intervalle de temps au main égal à celui pendant lequel ils auront été en charge.

Quant au l'indic-receveur & au fectétaire-greffier, sest dit dans l'article dix septième qu'ils exerceront les sonctions pendant trois ans, après lesquelles ils pourron être comminués autant de sois & pour autant de temp qu'on le jegera à propos.

Par l'article dix-hurième, il oft enjoint aux officiers muni

ux qui se trouveront en sonctions lors de la publication l'édit, de les continuer encore un mois, après lequel ne il sera sait une élection des officiers qui doivent aposer le corps de ville, conformement aux disposis ci-dessus prescrites, sans que le temps pendant le-l ces officiers seront en sonction, jusqu'au jour où ils coutume d'être renouvellés, puisse être compté dans lurée des sonctions ci-dessus fixée: la présente disposine doit avoir lieu que pour les villes & bourgs qui uroient pas encore sait d'élection depuis l'édit du mois pât précédent.

suivant le dix-neuvième article, les fonctions du micère public ne pourront être exercées dans les assemes des notables, que par les procureurs des jurisdicns royales ordinaires, ou par les procureurs d'office du neur, dans les lieux où la justice se rend en son nom, s que les officiers municipaux puissent jamais s'immis-

dans leurs fonctions.

Dans l'article vingtième, il est dit que le maire noulement élu, ne pourra prendre séance, ni exercer ses sétions, qu'après avoir fair enregistrer son brevet de minarion au siège ordinaire du ressort, & prêté serent entre les mains du premier ou du plus ancien officier justice, qui sera tenu de le faire sans srais ni droits; & attendant l'exécution de cette sormalité, le premier hevin remplira les sonctions de maire.

Quant aux échevins & autres officiers de ville, l'article ngt-unième les autorife à exercer leurs fonctions, en itu de la délibération qui les aura nommés, & après oir prêté ferment entre les mains du maire en exer-

cc.

Il est réglé par les articles vingt-deux & vingt-troisième, ue le syndie-receveur ne pourra entrer en exercice, qu'arès avoir fait recevoir pardevant le premier ou le plusacien officier de la jurisdiction du lieu, & en présence 
a procureur du ror, la caution prescrite par l'assemblée 
ui l'aura choisi. C'est lui qui fera toutes les propositions 
ans les assemblées ordinaires du corps de ville, seulement pour la régie & l'administration des biens de la 
commune, & concernant la recette & le recouvrement

A a iv

de rous ses revenus, soit patrimoniaux, soit d'octrois, a que les poursuites qui auront été délibérées & jugées i cessaires contre les fermiers, locataires, rentiers, adju cataires, régisseurs & autres débiteurs, sans toutesois quisse faire aucun emploi des deniers, autrement que les mandemens des maire & échevins.

Le receveur-syndic est aussi tenu de porter jour p jour, & sans aucun blanc, sa recette & sa dépense sur registre cotté & paraphé par le maire & un échevin, dy faire mention à chaque article des mandemens vertu desquels il agira, sous peine de radiation de l'a ticle.

Les articles vingt-quatrième & vingt-cinquième rei ferment les formalités requises pour la validité des mai demens, lesquels doivent être signés du maire, d'un éch vin au moins, & du secrétaire-gressier; & dans les liet où il n'y auroit point de maire, de deux échevins o d'un conseiller de ville & du secrétaire-gressier: ils pourtont être délivrés à ceux au prosit desquels ils auroi été expédiés, avant d'avoir été enregistrés, & que men tion n'en ait été faite sur les mandemens, à peine controuve qui les auroient signés & délivrés, d'être contrain personnellement au paiement des sommes qu'ils pottent sans aucun recours contre leur communauté.

L'article vingt-sixième ordonne que les appointemen du receveur-syndic soient sixés dans une assemblée de no tables, par une délibération qui sera envoyée à M. le contrôleur général, pour y être pourvu par sa majesté, su l'avis de son commissaire départi; que cet officier de villé se conforme aux dispositions de l'édit du mois d'août 1764, & notamment à celles contenues dans les XXXII, XXXV. XXXVII, XXXVII, XXXVIII & XL du même édit.

L'article, vingt-septième commet au secrétaire-gressie la garde des titres & papiers de la commune, desquels si doit se charger au pied de l'inventaire qui en sera dresse; il ordonne que ses appointemens soient réglés dans une assemblée de notables en la forme prescrite par l'article précédent, & qu'ils soient passés en dépense dans le compte du syndic-receveur, sur le vu des mandemens & de ses quittances.

Quane aux officiers subalternes & domestiques, emyés pour le service des villes & bourgs, sous quelque nomination que ce puisse être, leur nombre & leurs ges seront sixés, suivant l'article vingt-huitième, dans e assemblée de notables, en la sorme preserte par l'arle XXVI ci dessus; mais ils seront choiss ou congédiés r les maire & échevins à la pluralité des voix.

Depuis l'article vingt-neuvième jusqu'à l'article trenteitième, il est question de l'élection des notables, de ar nombre, & de la forme de leurs assemblées. Elles pivent être composées du maire, des échevins, des conillers de ville, & de quatorze notables. Le premier, ficier de la justice royale du lieu, ou, s'il n'y en a pas, lui de la justice du seigneur doit y présider, & recueillir, s suffrages par voie de scrutin, dont il sera obligé de ire lecture à l'assemblée, sans déplacer, & de dresser un rocès-verbal du tout. Les procureurs du roi des justices yales, ou les procureurs d'office des seigneurs, y assisteont aussi pour requérir ce qui sera de leur ministère, c'est ourquoi ils y seront invités par les officiers municipaux; uns néanmoins qu'ils puissent être réputés faire partie du orps municipal, ni y avoir voix délibérative. Si nonobtant l'invitation, les officiers des justices royales ou seineuriales ne se trouvoient point aux assemblées, le maire présidera, & il sera passé outre à la délibération, à la harge toutefois de faire mention de l'invitation & de 'absence dans le procès-verbal de l'assemblée.

Pour former le nombre des notables prescrit par l'aricle vingt-neuvième, il en sera choisi un dans le chapitre
principal du lieu; un dans l'ordre, ecclésiastique; un parmi
les personnes nobles & officiers militaires; un dans le
bailliage ou sénéchaussée; un dans le bureau des sinances;
un parmi les officiers des autres jurisdictions, en quelque
nombre qu'elles soient dans le lieu; deux parmi les commensaux de la maison du roi, les avocats, médecins &
bourgeois vivans noblement; un parmi ceux qui composent la communauté de notaires & de procureurs; trois
parmi les négocians en gros, marchands ayant boutique
ouverte, les chirurgiens & autres exerçant les arts libér
raux; & deux parmi les artssans. Lorsqu'il manquera quel-

ques-unes des classes ci-dessus désignées, les notables tirer de ces chasses seront toujours choisis dans les serontes.

On procédera à l'élection des notables en question, la nomination d'un député du chapitre principal du lie d'un par chacun des autres chapitres séculiers; d'un p l'ordre eccléfiastique; d'un par les nobles & officiers mi taires; d'un par le bailliage; d'un par chacune des am jurisdictions; & d'un par chacun des autres corps & co munautés du lieu. Ces députés seront nommés dans assemblées tenues au moins huit jours avant l'élection officiers municipaux; savoir, celles des chapitres en la m nière accourumée; celles des ecclésiastiques par l'évêq ou l'un de ses vicaires généraux à l'évêché, & dans autres lieux par le doyen des curés; celles des nobles des officiers militaires par le bailli d'épée; celles des jus dictions par celui qui y présidera; celles des commensa & bourgeois vivans noblement, ainsi que celles des pe fonnes qui exercent des professions libres, par le lieutena général, ou autre premier officier des sièges royaux feigneuriaux; celles des avocats, notaires, procureurs, la manière ordinaire; celles des commerçans & marchandi en détail & des artisans, par celui qui exercera les fonctions de lieutenant de police. Ces députés ainsi nommés s'assembleront à l'hôtel-de-ville avant le jour destiné à l'élection des officiers municipaux, pour élire par scrutin & par billes, à la pluralité des suffrages, les notables: cette assemblée ser convoquée par le maire en exercice. On ne pourra 2dmettre au nombre des notables que des personnes âgés au moins de trente ans, qui auront dans le lieu une refdence au moins de dix ans, & dont les affaires ne demanderont point la présence de leur personne ailleurs. Il fant aussi qu'ils aient passé par les charges, s'ils sont d'ant communauté où il y a des syndic & jurés. Les notables feront élus pour quatre ans, & pourront être continués autant de fois qu'on le jugera à propos; & toutes les fois qu'il sera question de convoquer une assemblée de non-bles, ils seront invités par billets signés du secrétaire-grefsier, & de la part des officiers municipaux.

Dans l'article trente neuvième, il est dit qu'aussités après

tection des échevins, & des trois sujets qui seront prétités pour remplir la place de maire, il sera tenu une semblée de notables, pour procéder à celles des conseilts de ville.

Aux termes de l'article quarantième, si dans l'assemlée convoquée pour l'élection des notables; il manquoit quelqu'un des députés nommés, ou quelques-uns qui ne l'autoient pas été, il sera passé outre, & procédé à leur section; & on suivra la même règle pour l'élection des maire & échevins, ou conseillers de ville, au cas qu'il ne trouve pas quelques-uns des notables dans l'assemblée

Indiquée pour cet effet.

L'arricle quarante unième défend aux habitans des villes & bourgs de refuser les places auxquelles ils pourroient être élus, sons prétexte de privilèges annexés à l'ossice dont ils seroient revêtus, si ce n'est dans le cas où leur charge exigeroit résidence pendant une partie de l'anuée hors du lieu de leur domicile; & s'il arrivoit quelques contestations à ce sujer, ainsi que sur ce qui concerne l'exécution des dispositions de l'édit du mois d'août 1764, & celles du présent, sa majesté veur qu'elles soient portées devant ses juges ordinaires, ou s'il n'y en a pas, ceux des seigneurs, & par appel immédiatement à la grand'chambre de ses cours de parlement, pour être jugées en la forme prescrite par l'article quarante-septième de son édit du mois d'août précédent.

Afin qu'il ne puisse y avoir aucun sujet de contestations sur les rangs & préséances dans les assemblées, il est ordonné par l'atticle quarante-deuxième, que le président de l'assemblée sera placé à la tête des officiers municipaux sur une même ligne avec eux; que les officiers des jurisfdictions prendront place vis-à-vis d'eux dans l'ordre dont ils conviendront entr'eux; que les ecclésiastiques, les nobles, & ceux qui exetcent des professions libres, les arts libéraux, seront placés à la droite des officiers municipaux, & tous les autres notables à leur gauche. Le président de l'assemblée prendra les sussiages, en commençant par les officiers municipaux, ensuite par les officiers des jurisdictions, suivant l'ordre établi entre elles, & après par le premier des notables à la droite, en continuant

ainsi jusqu'au dernier opinant des nobles placés à sa gau

L'article quarante-troissème règle l'ordre dans le ces officiers & notables doivent marcher dans les prisons & cérémonies publiques. Il y est dit que les offices bailliages & sénéchaussées, même, à leur désaut, des seigneurs, auront toujours la droite, & les officier ville la gauche; & lorsqu'il y aura d'autres jurissistiqui ne seront pas du nombre des compagnies supérieu elles marcheront après les officiers des bailliages & se chaussées, suivant le rang qu'elles doivent tenir entre

Il est ordonné par l'article quarante-quatricme, l'on tiendra tous les quinze jours une assemblée des office municipaux, aux jour & heure fixés, dans une assemble de notables convoquée à cet esset, aussitôt après l'électio des officiers municipaux, & que l'on y réglera tout ce que concerne la régie & l'administration ordinaire des villes

& bourgs.

Suivant l'article quarante-cinquième, lorsqu'il s'y agir d'affaires que l'assemblée des notables aura jugée ne devoi être réglées que par le corps de ville, les maire & éche vins ne seront pas obligés d'appeller à leur assemblée le conseillers de ville, qui auront cependant le droit d'y

assister lorsqu'ils le jugeront à propos.

L'article quarante-sixième enjoint aux officiers de ville de tenir au moins tous les mois une fois, aux jour & heute sixés par l'assemblée des notables, ou plus souvent, une assemblée à laquelle seront appellés les conseillers, pour y traiter indistinctement de toutes les affaires concernant la commune, excepté celles qui, suivant l'article XIII, & suivant l'édit du mois d'août 1764, seront de nature à être portées & réglées dans une assemblée de notables.

Il est dit dans l'article quarante-septième, que les affemblées du corps de ville doivent être tenues à l'hôtel de ville, & présidées par le maire; les délibérations doivent y être prises à la pluralité des voix, & portées de suite sur un registre cotté & paraphé par le maire & un échevin, où esses seront signées par tous les délibérans, sans qu'aucuns d'eux puissent se dispenser de les signer, quand ils auroient été d'avis contraire.

Par l'article quarante-huitième il est ordonné que, dans

nois au plus tard, après l'élection des notables & offis de ville, il soit convoquée une assemblée de notables r délibérer sur les moyens de parvenir à une meilleure ainistration; que leur délibération soit remise à l'indant de la province, avec les pièces & mémoires propà à faire connoître les moyens de régler & de diminuer dépenses rant ordinaires qu'extraordinaires des bourgs: 11-ci enverra le tout, avec son avis, à M. le contrôgénéral des sinances, afin que sa majesté y pourvoie des lettres patentes particulières.

Les articles quarante neuvième & cinquantième traitent moyens à prendre pour subvenir promptement à l'act des dettes de toutes espèces contractées par les villes bourgs: il y est dit que les maire & échevins dresseront états des recettes & dépenses, & de toutes les dettes, distinguant celles qui sont exigibles d'avec les constices, les capitaux des intérêts & arrérages; qu'ils y join-ont les lettres patentes qui ont autorisé à les faire, & ils spécifieront bien distinctement la nature de chaque tte. Les états dressés & vérissés dans une assemblée de tables, seront envoyés au commissaire départi, qui les a tenir à M. le contrôleur général des sinances, asin e sa majesté règle par des lettres-patentes particulières qu'il jugera convenable.

Les articles cinquante-unième, cinquante-deuxième & squante-troissème règlent la composition des corps mucipaux dans les villes & bourgs où l'on compte 2000 hatans & plus jusqu'à 4500, & le temps pendant lequel s officiers doivent demeurer en fonction. Le corps de lle de ces communautés sera composé d'un maire, de ux échevins, de quatre conseillers, d'un syndic-receur, & d'un secrétaire greffier. Les assemblées des notaes seront composées du maire, des deux échevins, de latre conseillers de ville, & de dix notables, dont un ra choisi dans l'ordre ecclésiastique; un parmi les noes & officiers militaires; un dans les officiers de justice ı lieu; deux parmi les commensaux de la maison du roi, ocats, médecins & bourgeois vivans noblement; un ans les communautés de notaires & procureurs; deux umi les commerçans & marchands ordinaires, les chirurgiens & autres exerçant des arts libéraux; & deux par les laboureurs, vignerons & artifans. Le maire for exercice pendant trois ans, les échevins pendant deux & les conseillers de ville pendant quatre ans; de néanmoins qu'il soit élu chaque année un échevin & conseiller, & tous les trois ans, trois sujets seulement seront présentés pour remplir la place de maire, suiva qui a été réglé dans les articles V, VI, VII & VIII l'édit. Quant à l'administration des biens, on suivant ce qui est preserit par les articles précédens.

L'article cinquante-quatrième ordonne que les municipaux des villes & bourgs qui contiendront me de 2000 habitans, scront composés de deux échevins trois conseillers de ville, d'un syndic receyeur, &

secrétaire-greffier.

Suivant les articles cinquante-cinquième, cinquants fixième & cinquante-septième, ces deux échevins exercera leurs fonctions pendant deux années, & les conseillers ville pendant trois, & on procédera chaque année à l'éli tion d'un échevin & d'un conseiller de ville, dans une semblée des officiers municipaux & de six notables. L motables seront choisis dans les différens corps des vill & bourgs, divisés le plus exactement possible, en tre quartiers par le juge du lieu, ou, à son défaut, par le pri mier échevin, en la manière suivante: l'un des deux of ciers ci-dessus mentionnés, assemblera chaque quartier parément pour faire la nomination de quatre député qui s'assembleront ensuite au lieu accoutumé, pour élie par la voie du scrutin & par billets, les six notables, sous présidence du juge du lieu, ou à son défaut, du premi échevin; & on suivra les dispositions mentionnées da l'édit pour tous les autres articles auxquels ces derniers dérogent pas.

Par le cinquante huitième & dernier article, sa majest après avoir ordonné l'exécution des dispositions de cenque vel édit, nonobitant tous autres édits, déclarations, aprêts, réglemens & usages, se réserve de statuer par de lettres-parentes particulières sur ce qui concerne l'administration économique des villes & pourgs, & déclaraqu'elle n'entend pas qu'il soit rien innové dans les usages

'ervés pour le service particulier de sa majesté, de la nille royale, des princes du sang lors des voyages, ni ni des troupes dans ce qui concerne leurs subsissance, temens & passages. Les villes de Paris & de Lyon sonr seules du royaume auxquelles ne s'étendent pas les dissitions de ce nouvel édit.

Comme les dispositions des articles XXXV & XLI de dit que nous venons de rapporter pouvoient être sujettes quelques abus, sa majesté a expliqué ses intentions d'une anière plus particulière, par sa déclaration donnée à resailles le 15 juin 1766.

Avant d'exposer le précis des nouvelles dispositions le contiennent les neuf articles de cette déclaration, sus croyons devoir rapporter ici les propres termes de

n préambule:

a Par le compte que nous nous sommes sait rendre de l'exécution de nos édits des mois d'août 1764, & mai 1765, ... nous avons remarqué, continue sa majesté, que les corps & communautés des artisans, en s'assemblant séparément, & nommant, conformément à l'article XXXIV du dernier de ces édits, chacun un député, donnoient une si grande quantité de députés dans toutes les villes, que leur nombre se trouvoit dans plusieurs endroits excéder celui des députés des compagnies, & autres classes des habitans, & leur assuroit conséquemment la prépondérance dans les élections; qu'il en pouvoit résulter un inconvénient, en ce que le concert entre ces députés des artisans, & même quelquefois les brigues & les cabales entr'eux, pouvoient anéantir le choix le plus éclairé, & donner, contre notre gré, l'administration à des officiers municipaux mal choisis, même ofouvent absolument incapables; nous avons cru ne pouvoir trop tôt obvier à un abus si contraire aux vues du bien public, c'est ce qui nous a déterminé à rendre, par nos dirs, aux habitans dans chaque communauté, la liberté de choisir eux-mêmes leurs officiers municipaux; & pour nous affurer d'autant plus que ce choix ne tombera que ofur des sujets dans le zèle, les lumières & la probité desquels la communauté pourra à juste titre placer sa confance, nous avons défendu, par une prohibition exmo presse, toute espèce de cabales & de démarches teamentes à briguer ou à gêner les suffrages. Nous avoit monte connu par les titres qui nous ont été représentés de part de plusieurs jurisdictions consulaires & chant de commerce, qu'elles avoient le droit d'assembles commerçans, négocians & marchands de la ville laquelle elles sont établies, toutes les fois qu'il est en tion de nommer des juges & consuls, ou des office de la chambre du commerce, ou de délibérer su affaires qui l'intéressent; & nous avons jugé convert de consistent qu'il est est purisdictions consulaires & chant de commerce, dans l'exercice de ce droit.

D'Quant aux règles prescrites concernant les conteste de conteste

n des notables & des officiers municipaux. n

Après ce préambule que nous avons un peu abrégé. majesté ordonne dans l'article premier de sa déclaration que les corps & communautés d'artisans en jurande non, s'assembleront devant celui qui exerce les fonction de lieutenant de police, suivant l'article XXXV de l'é de mai 1765: mais ils ne pourront nommer un déput qu'ils ne soient au moins au nombre de dix-huit délib rans dans les villes où l'on compte 4500 habitans & a dessus; & douze délibérans au moins, dans les villes o les habitans ne monteroient pas à ce nombre; & dans l cas où les communautés d'arritans ne réuniroient pas dis huit maîtres dans les villes de la première classe, & dou dans celles de la seconde, sa majesté entend qu'on l assemble avec un ou plusieurs autres corps de la profession la plus analogue à la leur, laissant au surplus le choix d corps à la prudence de celui qui exercera les fonctions d lieutenant de police, sans que dans le cas où deux ou ple fieurs corps ainsi rassemblés, réuniroient un plus gran nombre de maîtres que ceux ci-dessus fixés, ils puissent plaindre, ni prétendre concourir dans une autre asem blée à la nomination d'un député.

L'article

aile

120

ie 72

Tibe

1 2000

é mai

artic

Miri

101 (DI

etdir .

DD CET

g coor

qui p

iens mu

riloite

ditt. L'

adiates

iendu

'article deuxième prescrit aux députés de ne se point : enter à l'assemblée tenue pour l'élection des notables, s ne soient munis du procès-verbal de l'assemblée dans elle ils auront été nommés; & ce procès-verbal, expésur papier non marqué, doit être signé de celui qui y présidé. D'ailleurs aucun habitant ne pourra jamais courir dans deux corps à la nomination des députés; & rrivoir qu'il fût membre de deux compagnies, il faudrois l optat celle avec laquelle il préférera de s'assembler. 'article troisième maintient les commerçans, négos, entrepreneurs de manufactures, & marchands, qui droit de parvenir au consulat, dans les villes où il y a ice consulaire ou chambre de commerce, dans le droit l'affembler, pour nommer leur député, dans la falle de urisdiction consulaire, ou dans la chambre de comce; & leurs assemblées seront convoquées par celui qui droit d'y présider.

e quarrième défend toutes brigues pour les suffrages, pour la nomination des députés, soit pour le choix ou r l'élection des officiers municipaux; & sa majesté laisse prudence de ses juges, ou de ceux des seigneurs, de procer telle peine qu'ils jugeront convenable contre les trevenans, sur la requête de son procureur ou de celui

leigneur.

Au surplus, deux parens jusqu'au deuxième dégré inclument, ne pourront jamais être pourvus ensemble des rges de maire, d'échevins, ou de conseillers de ville. Dans les articles cinquième, fixième, feptième & hui-, ne, sa majesté explique d'une manière plus particulière intentions sur les dispositions de l'article quarante-uniède son édit de mai 1765; en enjoignant à ses juges oraires, ou ceux des seigneurs qui ne restortiroient nuent à ses cours, de connoître provisoirement des contations qui pourroient naître concernant les élections officiers municipaux; en selle sorte que leurs jugemens ent provisoirement exécutés, nonobstant l'appel, & sans réjudicier. L'appel sera porté devant les juges de sa mar, ou ceux des seigneurs qui seront en droit de conre médiatement ou immédiatement des appels des tences rendues par les juges inférieurs, & qui ressorti-. Tome III.

tont nuement aux couts, sauf l'appel en la grand'chank des parlemens. Quant aux contestations qui naîtront au les élections finies, tant au sujet des élections, que rem vement aux autres dispositions du même édit, ellesses partées devant les juges ressortissans nuement aux coun parlement. Mais si les difficultés qui surviendroient, in ressoient les droits, privilèges ou prérogatives des just elles ne peuvent être réglées ailleurs, suivant l'article ne vième, qu'en la grand'chambre des cours de parlemen Pour ce qui est des dispositions auxquelles la présente d claration ne déroge point, elles seront exécutées dans to tes les villes, bourgs ou paroisses où il y avoit précédes ment des officiers municipaux, à l'exception des villes Paris & de Lyon; à l'égard des communautés où il s avoit point de corps de ville, elles continueront d'a administrées par un seul syndic, qui sera élu en la manie accoutumée, & changé plus ou moins souvent, selon l'usa du lieu, sans pouvoir être jamais continué au-delà du s me ordinaire des élections, si ce n'est après un interva de temps égal à celui pendant lequel il aura exercé. fonctions de syndic.

HOTELLÉRIE DE FLÉE, bourg du haut Anjou, environ quatre lieues au conchant d'hiver de Châtes Gontier, élection de cette ville; diocèse d'Angers, par ment de Paris, intendance de Tours. On y compte plus son habitans. C'est dans le terroir de cette communat que se trouvent les meilleures ardoissères de l'Anjou.

HOTELS DES MONNOYES: Voye Monnors.

HOUAC ou HOUAT, petite île de l'Océan, au mi de la basse Bretagne, dépendance de l'océan, au mi vant du gouvernement de Belle side; diorèse & sece de Vannes, parlement de intendance de Rennes. Ce se de vannes, parlement de insueur sur une demilie dans sa plus grande largeur. Les moines de l'abbaye Saint-Gildas de Rhuys en sont seigneurs. Il y a une bon tour, munic de canons, & environnée d'un large son Cette île ne produit que du froment, dont les moines Saint-Gildas exigent le quart; le reste sustitu peine peut substrance de ses habitans, qui sont au nombre de so. I HOUDAN, petite ville du Mantois, sque le gouverne

nt général de l'Isse-de-France, au confluent des rires de Vêgre & d'Obton, à trois ou quatte lieues auichant de Montfort-l'Amanty, élection de cette ville 3cèse de Chattres, parlement & intendance de Paris. On
ompre environ 1500 habitans. Cette ville a deux églises,
ies par le roi Robert, le prieuré de S. Jean & l'abbaye
Colombe. Il y a une manufacture de bas de laine.
HOUGUE (la), LA HOGUE ou SAINT-WAAST DE-

HOUGUE, petit fort du Cotentin, dans la basse Nor-. indie, à quatre lieues au levant d'été de Valognes, ction & sergenterie de cette ville, diocèse de Coutances e dement de Rouen, intendance de Caen. La Hougue ou cap de la Hougue, est un petit gouvernement de place. il y a ordinairement un commandant /avec une garon pour la défense des vaisseaux qui y abordent : elleusifte presque toujours en une compagnie d'invalides. fort est environné de rochers qui le rendent inaccessi-.. Outre la tour qui est élevée au centre , sur une des ! onticules qui sont dans son enceinte, il y a un petit corps casernes, un corps de garde à l'entrée, une cantine, un gement pour le garde d'artillerie auprès de la tour, & une erne fermée de murs. Il y a aussi un magasin à poudre. ns la tour. Le commandant a un logement à S. Waast, ais il réside ordinairement à Valognes.

Le village ou bourg de Saint-Waast est à un quart de ne de la mer. On y compte environ 2000 habitans, pour ... plûpart pêcheurs. Il, y a une haute justice, un siège simirauté, un bureau des classes de la marine, un pour droits de quart-bouillon, & un troissème pour les droits sides, &c.

La seigneurie de Saint-Waast appartient au roi, à l'absse de la Trinité de Caen, & à l'abbé de Fécamp. C'est a ce dernier qu'appartient la haute-justice du lieu: elle est mposée d'un bailli & d'un avocat, qui est en même mps procureut siscal.

L'amirauté est composée d'un lieutenant & d'un proreut du roi. Comme il n'y a point de lieu déterminé où s juges de ces deux tribunaux puissent s'assembler, ils udent leurs jugemens dans les lieux où ils ont occasion : se trouver.

Bbij

L'église paroissiale, sous l'invocation de S. Waass, et desserve par un curé, un vicaire, un autre prêtre, d'enfans de chœur. Il y a ordinairement plusieurs au prêtres volontaires dans le lieu, qui assistent aux ossul La cure est à la nomination des religieux de Fécamp.

Saint-Waast a un petit marché le dimanche. Il y su capitaine de paroisse à la têre des habitans du lieu.

Ils usent de sel blane des salines de Rideauville, & soit prix n'est point fixe. Il n'est permis d'en lever qu'un dest-

bolsseau par an pour chaque personne.

A l'embouchure de la Saire, depuis Saint-Waast josque la pointe de Reville, est une grande baie où les vaisses qui navigent dans la Manche peuvent se mettre à l'abs lorsque les vents contraires les empêchent d'entrer dans le canal. Quelquesois même des slottes entières s'y résugient en temps de guerre, & y demeurent en sureré. A l'entre de cette baie vis-2-vis Saint-Waast, il y a un petit por sormé par les rochers, où les pêcheurs de ce lieu metten leurs bateaux à l'abri. Les vaisseaux peuvent y entrer. C'est de Saint-Waast que vient une grande partie du poisses de mer qui se vend à Paris & ailleurs.

Le terroir de la côte des environs de Saint-Waast abonde

en excellens pâturages pour le gros & menu bétail.

(On y recueille des grains, des pois, des fêves, des lim, des chanvres & du sarrasin.

C'est dans la baie de la Hougue, presque vis-à-vis Saint-Waast, qu'est situé dans une petite île le fort de Tatihon,

dont nous avons parlé à l'article Cotentin.

HOULME (le pays d') petit pays de la basse Normandie, borné au midi par le haut Maine, au levant par le pays des Marches, au septentrion par le Bocage, & au couchant par l'Avranchin. Il peut avoir huit lieues de longueur du levant au couchant, sur six de largeur du septentrion au midi. Plusieurs rivières y ont leur source, tellos que l'Orne, la Varenne & la Mayenne. Domfront en de le principal lieu. Le petit pays de Passais est consonde avec le pays d'Houlme. Il n'y a rien à remarquer sur se productions, si cen'est qu'on n'y recueille, pour ainti dire, que du bled sarrasin. Les habitans sont dédommagés par de grandes récoltes de pommes, dont ils sont de bon cidre.

ont aussi quantité de bois, & plusieurs mines de fer ns le territoire de Domfront. HOUSARDS. Voyez Hussards.

HUGUES CAPET, roi de France. Voyer CAPÉ-BNS.

HUIGNE (l'), rivière qui arrose le Perche & le Maine. e prend sa source dans la paroisse de S. Hilaire de Soi-, à environ trois lieues vers le septentrion de Bellême. ins le Perche elle arrose les villes de Mauves, Remalard, ogent-le-Rotrou; dans le Maine, la Ferté-Bernard, Conré, &c. & après un cours d'environ 25 lieues, elle se te dans la Sarthe, une lieue au-dessous du Mans.

HUIRON, paroisse du Pertois, en Champagne, à une ue au couchant d'hiver de Vitry-le-François, élection cette ville; diocèse & intendance de Châlons, parleent de Paris. On y compte environ 300 habitans. Il y auprès de cette communauté une abbaye commendaire de Bénédictins de la congrégation de S. Vannes, On tribue sa fondation aux évêques de Châlons. Un d'eux ommé Roger, en sit jetter les premiers sondemens en 278, & y mit des prêtres séculiers; mais Godefroy, un : ses successeurs, leur substitua des Bénédictins. Cette baye vaut environ 4000 livres de rente à son prélat. lle est taxée à 330 florins pour la cour de Rome.

HUISSIERS, officiers subalternes de justice, établis ans toutes les jurisdictions, pour aider les juges dans leurs mations, fignifier les actes de procédures, & mettre à

sécution les jugemens.

En général les huissiers ne peuvent faire aucun acte ni

xploit sous signature privée & non contrôlé.

Ils doivent fignifier leurs exploits au domicile, & faire aention de la personne à laquelle l'exploit a été laissé. orsqu'il ne se trouve personne, ils doivent attacher l'exloit à la porte, & en avertir le plus proche voilin, pat equel ils font signer l'acte, & au défaut de voisins, ou à eur refus, ils doivent faire parapher l'acte par le juge, u par le plus ancien praticien qu'ils pourront rencontrer, k dater le jour du paraphe, le tout sous peine de nullité & l'amende. Ils sont aussi obligés de mettre au bas de leure xploits ce qu'ils ont reçu pour falaire.

Bb iii

HUI

Un huissier ne peut, en procédant à une vente de me bles, s'adjuger à lui-même à vii prix les choses qu'il vent foit sous son nom, soit sous des noms interposés, sans un tir les risques d'être pourfuivi extraordinairement.

On distingue plusieurs sorres d'huissiers, & rous ne se pas égaux, soit par rapport au grade, soit par rapport

fonctions.

Les plus ordinaires, & qui sont communément attude à toutes sortes de jurisdictions, sont les huissers additions, sont les huissers additions, sont les huissers additions, sont les huissers additions des derniers se restraignent à l'exploitation de actes ordinaires de judicature, dans l'étendue du teste de la jurisdiction à laquelle ils sont attachés, & il à peuvent exploiter ailleurs, à moins que ce ne soit en ven d'un paréatis.

Les fonctions des premiers sont beaucoup plus étendus. Ils font les significations de procureur à procureur; le signifient les exploits d'ajournemens, commandemens, faisses; ils ont ensin seuls le droit de signifier les aftertrajudiciaires, & d'exercer les contraintes décernées par le juge. Outre ces fonctions, ils en ont une autre qui el encore plus particulièrement attachée à leur état, cel celle de se trouver aux audiences, d'y faire observer le silence, d'ouvrir & de fermer les portes de l'audinire, d'où leur vient la dénomination d'huissier, du mot huisqui dans l'ancien langage signisse porte. Ces officiers allétent pour la plupart à l'audience en robe noire, d'autie en habit & manteau court; tous ont un petit bâton il main, garni au bout d'un bouton d'ivoire.

Chaque tribunal a un ou plusieurs huissiers audiencien Dans les cours supérieures, dans les présidiaux, les just dictions royales, élections, greniers à sel, connétable, table de marbre, bureaux des sinances, aux requêtes à l'hôtel, & dans le bailliage du Palais, on donne le not de premier huissier à celui des huissiers audienciers qu'est chargé d'appeller les causes qui doivent se plaider, de s'ordre où le premier magistrat du tribunal les a mises ont seuls le droit, avec les huissiers à cheval & les huissiers à verge, de saire par tout le royaume des significations dicizires & extrajudiciaires, sans visa ni paréatie; missiers

F G

usest communément de ce droit d'exploiter que dans extraordinaires, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont à fignides actes pour lesquels ils ont reçu une million partilière de leur cour.

minument de Paris, il y 2 outre vinge huissiers aulienciers, des huissiers à cheval, des huissiers à verge, des luissiers que l'on nomme de la douquine, des huissiers luisses, & des huissiers commissaires priseurs-vendeurs de liens-meubles, autrement appellés huissiers priseurs.

Les huissers à cheval n'ont été appellés ainsi, que pour de distingués des huissers à verge, & des huissers à plèd, & parceque dans l'origine leurs droits n'écolent pas mêmes; mais aujourd'hui ils peuvent exploiter à la citle & partout le royaume, comme les premiers huissers de les huissers à verge, & ils jonissent des mêmes prérôgatives que les derniers.

La dénomination des huissiers à verge vient de ce qu'ils portoient autresois en main une verge ou baguette, dont ils touchoient ceux auxquels ils faisoient un commandement de justice. Ils ont aussi le droit d'exploiter par tout le royaume.

Les huissiers appellés de la donquine, sont uinsi nommés à cause de leur nombre de douze : ils servent de gardes au prevôt de Paris, & sont pourvus par le roi sur sa nomiaution. Its sont corps avec les huissiers-priseurs.

Les huissiers siesses sont ceux dont l'office est tenn en fect, ou dépend de quelque sies: ils sont au nombre de fax, & sont aussi corps avec les huissiers-priseurs.

Les huissers-priseurs somment à Paris un corps de une communanté séparée de distinguée des autres huissies du Châtelet. Leurs charges sont plus relevées que celles des huisselet. Leurs charges sont plus relevées que celles des huisselet à cheval, de ils ont seuls le droit de faire les prisées, expositions de ventes, tant volontaires que forcées, de meubles, dans la ville, fauxbourgs de banlieue de Paris. Ils sont au nombre de 120, y compris les huissies de la deuxane, de les six huissiers fiesses, depuis l'édit de 1691. Ce même édit, en les séparant des huissiers à verge, leur accorde le sitre d'huisser-commissaires-priseurs, vendeure de biens-meubles, de leur conferve d'aisleurs les mêmes présegations de bendance d'exploites pas sont le royaume.

7 4 14

Les hulfiers-prifeurs sont obligés de garder des tes de leurs procès-verbaux de prisée & vente de metal & ils ne peuvent être contraints de les communiques la voie du greffe, mais sculement d'en délivrer des ditions ou extraits, auxquels on est tenu d'ajoutes comme à tout autre acte public.

Les huissiers des conseils d'état & privé du roi de dite être mis au-dessus de tous les autres huissiers; on les nortes communément huissiers de la chaîne. Leurs charges de considérables.

Il y a les huissiers du conseil & ceux de la grande cha cellerie. Les uns & les autres ont seuls le droit de toutes oppositions entre les mains des gardes des rôles des conservateurs des hypothèques & des gardes du tat sor royal, & de signisser routes les mains-levées pour ret son desdites oppositions, comme aussi de former les st positions sur les offices dépendans des ordres du roi. signifient pareillement toutes les procédures qui se for dans les conseils du roi & dans les commissions ordinain & extraosdinaires desdits conseils, & ils ont le droit clusif de mettre à exécution dans la ville & fauxbourgs d Paris, & lieux où se tiennent lesdits conseils seulement tous les arrêts & jugemens qui en émanent, lors mêm qu'il aura été expédié une commission du grand sceau; ce, à peine de nulliré des procédures faires par d'autres huissiers.

Dans les cérémonies publiques où le chancelier de France assiste, il est toujours précédé de deux huissiers de conseil & de deux de la grande chancelierie; ces deux derniers portent ses masses. L'habillement des uns & des autres sont la robe de satin noir, le rabat plissé, la toque de velours à cordon d'or, les gants à frange d'or, & une chaine d'or à leur cou. Les deux huissiers du conseil ont de plus une médaille d'or où est empreinte l'essigie du roi.

Les autres fonctions des huissiers des conseils du voiconsistent à garder en dedans les portes de la salle du conseil de la grande & de la petite direction des sinances, de même que celle de la salle où le chancelier tient de conseil des dépêches & des sinances en l'absence du voide confeil, dans les assemblées du conseil, sont les estécations à faire, soit pour ventes d'offices, soit pour pour polications.

Les huissiers de la grande chancellerie gardent pareillement en dedans les portes de la salle où se tient le seau; son sont les publications requises, & y dressent les proprerbaux de toutes les affaires qui passent au sceau : ces les sont au nombre de quatre. Il y a anjourd'hui dix les ordinaires du roi en tous ses conseils d'état, pride, & finances, dont le plus ancien a titre de doyen.

MIUMBLIÈRES, paroisse de la haute Picardie, avec

abbaye. Voyez HOMBLIERBS.

\*\*HUMBLIGHY, bourg du haut Berri, près des sources les rivières de Sandre & de Collin, entre Henrichemont, Cancerre & les Aix Dam-Gilon, & à environ six lieues au sevant d'été de Bourges; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Paris. On n'y compte guère qu'environ 300 habitans. Le terroir est ingrat pour la plus grande partie; mais le peu de bled qui y vient est assess. Il y a quelques vignes, prés & bois. On y fait de la truile, de la brique, de la chaux & des pots de terre.

HUNINGUE, en Allemand HININGEN, petite ville de la haute Alsace, au Sundgaw, sur la vive gauche du Rhin, à une demi lieue au couchant d'été de Basse, & à environ vingt-cinq de Strasbourg. Elle commença à être bâtie sous le règne de Louis XIV en 1679, & ne sur entièrement sinie & sermée qu'en 1682. Ses sortifications sont du maréchal de Vauban, & consistent en cinq bastions à crislons, cinq demi-lunes, dont une seule faus réduit, une contre-garde, deux ouvrages à cornes, & un avant-glacis.

Huningue peut avoir 700 toises de circonférence, & elle forme un pentagone irrégulier. Ses rues sont droites, asses propres, mais mal pavées. Il y a deux portes, celle du Rhin & celle d'Alsace, une assez belle place, entourée de bâtimens appartenans au roi, & plantée d'arbres, pluficurs sontaines, des corps de casernes pour les soldats, & une seule paroisse sous l'invocation de S. Louis, & desservie par un curé & deux vicaires royaux.

Il pens y avoir dans cette place trente à quarante maisons

, bourgeoiles , & environ 1, 10 habitans ; late pensepredit
, garnison. Sa justice resiorit au conseil, souveraini d'Ala
elle est composée d'un prevôt royal ayant titre de conseil, du roi, d'un bourgue-messtre, de cinq conseillers, d'ung
, enteur, du roi & d'un gressier; toutes ces charges apparent
, nênt à la ville, qui les a achetées au roi, & sout à la nome
, tion de la bourgeoisie, qui s'adi-mble tous les trois ans pu
, l'élection de ces magistrats : ces derniers out eux-men
une assemblée tous les mercredis à l'hôtel de ville, pou
tenir audience, & traiser de ce qui regarde leur justifié
; tion, qui s'étend jusqu'aux glacis de la ville inclusivement

Les fermiers généraux y ont un bureau pour la perce ation de leurs droits, & le débit du sel estrait un apparte nant, à la ville par lettres patentes, & fanant partie de revenus patrimoniaux que le receveur verse, de même que les deniers du roi, dans la caisse du receveur des sinances estrasbourg, & dont il rend directement compre à l'inter-

dant de la province.

La ville a un seul marché par semaine, c'est le jeudi Le il est franc; un banqueroutier ne peut pas y être ancid Et tout ce qui y est conduit est exempt de droits.

L'étar-major de la place est composé d'un lieutens de roi, d'un major, d'un aide-major, & d'un sous aide spajor, & la garnison est ordinairement de deux bassilons; on l'augmente cependant en temps de guerre.

Il y 2 à Sirentz, village fitué en Alface, à deux lieue de demie d'Huningue, deux fabriques, l'une d'indienne, d'autre de faiance; c'est le baron de Waldner, seigne

de l'endroit, qui vient d'y établir cette dornière.

Le sol des environs est sablonneux du côté du Rhin; mai plus il s'éloigne de ce fleuve & plus il devient gras & plants; il est en général fertile & abondant en vins & ca grains, sur-tout du côté du grand Huningue, qu'on appelle aujourd'hui willage neuf, en Allemand Neudorf, & qui étant autresois titué où est à présent la ville, sur, los de sa construction, abligé de se retirer à une petire demisique dans les terres : le terroir de ce village est propes su jardinage; ses champs sont autant de potagers, & produisent toutes sortes de légumes. On y plantoit aus autresons durabac, mais on a abandonné estre quature.

l y a dans la place une école pour les enfant aux frais à ville, qui paie le régent, & où les pauvres sont insis gratuitement.

Juningue avoir ci-devant un pont sur le Rhin, & un rage à corne de l'autre côté du fleuve pour sa défense, is l'un & l'autre ont été détruits; l'ouvrage le fut à la x de Riswick, & le pont qui devoit l'être en 1746, 22

té d'Aix-la-Chapelle, subsista jusqu'en 1752.

HUREPOIX (le), pays du gouvernement général de le-de-France, au midi de Paris. Il est borné au septenon par l'Isle-de-France proprement dite; au levant par Brie françoise & le Gâtinois françois, ou par la Seine la petite rivière d'Escole; au midi par l'Orléanois ou Beausse, & au couchant par le Mantois. Il a dix lieues longueur ou environ, sur huit de largeur, ce qui peut e évalué à quatre-vingts lieues quarrées. Ce pays est très. tile en bleds & en pâturages, & l'on y fait un grand mmerce de beurre. Les principales rivières qui l'arroit sont, les deux rivières de Juines, l'Ivette, l'Orge, scole & la Seine. Sa capitale est Dourdan; les autres ux principaux font Meudon, Palaifeau, Montihéri, la oitié de Corbeil, Arpajon, Itteville, la Ferté-Alais, revreuse, Vaux-le-Villars, Rochefort & Rambouillet. HURIEL, petite ville du Bourbonnois, sur une hauteur, ès des confins du Berri, à près de trois lieues au couchant

Montluçon, élection de cette ville; diocèse de Bourges, rlement de Paris, intendance de Moulins. On y compte viron 800 habitans. Il y a une châtellenie royale restorlante au bailliage de Mâcon. Le terroir produit quelles seigles; mais peu de froment. Il y a des paccages, es chanvres, de menus fruits, & quelques vignes, mais ont le vin est de petite qualité. Il s'y tient deux marchés it semaine, & six foires par an qui sont assez fréquenes.

HUSSARDS ou HOUSARDS; espèce de troupes à cheil & à pied, qui ont une manière particulière de comattre, & dont on se sert ordinairement pour envoyer en arti, & pour aller à la découverte. Il n'y en a aujourhui que trois régimens de 400 hommes chacun en paix, lais qui sont beaucoup plus considérables en guerre. Un

tiers seulement de cette espèce de troupes est mois, reste est à pied. Voyez le dénombrement, la comption & la solde de ces régimens au mot cavalerie, m laquelle ils font corps.
HYÈRES. Voyez HIÈRES.



# I

ILLE-YVON (12), bourg du haut Anjou, sur la rive ce de la Maïenne, à deux ou trois lieues au midi de cau-Gontier, élection de cette ville, diocèse d'An-, parlement de Paris, intendance de Tours. On y pte plus de 500 habitans. Ce lieu est remarquable es ardoisières, qui passent pour être des meilleures de jou.

ALÈZ, hameau du Vélais, dans les Cévennes, sous suvernement de Languedoc. Il y a une commanderie ordre de Malthe, de la langue de Provence, & du d prieuré de saint Gilles. Elle rapporte environ 8000 s de rente.

ALIGNY, petite ville du haut Bourbonnois, sur la re de Besbre, entre l'Allier & la Loire, à environ sême distance de ces deux rivières, & à six lieues au nt d'été de Moulins, intendance & élection de cette; diocèse de Clermont, parlement de Paris. On n'y pre guère que 200 habitans, pauvres & sans comce. Le terroir est assez bon: les terres y sont sortes & omant, orge, &c. d'un fort bon rapport; il y a beaup de soins, peu de pâcages, quantité de bois en suraie aillis.

AMETZ, petite ville du Barrois françois, capitale le seigneurie enclavée dans le Verdunois; diocèse de dun, parlement de Paris, intendance de Metz. Cette est située sur le ruisseau de Loison, entre Montmédi, nvilliers, Stenai & Longwi, à deux lieues de Montdi, & cinq de Stenai. Le duc de Lorraine Ia céda à lis XIII par le traité de 1641; Louis XIV. la donna à naison de Condé à titre de souveraineté, comme Clernt, en s'en réservant l'hommage & l'appel de la justice parlement de Paris. Jametz a autresois été ville sorte; is ses sortifications ont été rasées. On y compte plus de pa habitans.

JANAILLAT, paroisse, dans la partie haute de la vince de la Marche, au milieu des montagnes, à qui lieues au couchant d'Ahun, & à environ la même distavers le midi de Guérer; élection de cette ville, diocéé Limoges, parlement de Paris, intendance de Moulins, y compte environ 300 habitans. Les terres y son légit de il y a quantité de châtaigniers. On y fait des sabots des charrettes.

JANVILLIERS, abbaye de Prémontrés réformes,

Lorraine. Voyer JONVILLIERS.

JARD (le), ou SAINTE RADEGONDE DE JARD; roisse du bas Poitou, située sur la mer, avec un port, à trois lieues au levant d'hiver des Sables d'Olonge à environ huit lieues au couchant de Luçon; des cette ville, parlement de Paris, intendance de stiers, élection des Sables d'Olonne. On y compte environ habitans. Il n'entre que de petits bâtimens dans port du Jard.

Il y a sous cette paroisse, aussi proche la mer, une se baye commendataire de Prémontrés, sous le titre de Lieu en Jard, qui vaut environ 8000 livres de revenus son prélat, & dont la taxe pour la cour de Rome est de la cour de la cour de Rome est de la cour de Rome est de la cour de la cour

Iso florins.

JARD (le), abbaye commendataire d'hommes, on de S. Augustin, dans la Brie françoise, sous le gouvern ment général de l'Isle-de-France, à une lieue au septe trion de Melun; élection de cette ville, parsement & tendance de Paris, diocèse de Sens. Cette, abbaye a son se le titre de S. Jean du Jard. Elle yaut environ sous le titre de S. Jean du Jard. Elle yaut environ sous livres à son prélat, qui paye 225 florins à la com Rome pour ses bulles.

On voit entre plusieurs tombeaux des vicomtes de la lun qui sont dans l'église, de cette abbaye, celui de Je de Melun, évêque de Poitiers: il est élevé devant le main

autel.

JARD (le), ou JARS. Voyer LIBU-DIBU, en Jard, JARDIN (le), ou LE JARDINET, abbaye d'abort, filles, ordre de Cîteaux, fondée en 1317 fous le time d'Asinte-Marie, ensuite d'hommes, du même ordre, se

, diocète de Namur, dans le territoire de Liège, e sur la rivière de Heuse, au levant d'été de Philiplle. Cette abbaye vaut 4000 livres de rente, & son 2 la collation de huit prébendes du chapitre de Val-, fitué dans le même canton.

ARDIN (le) ou LE JARDINET, prieuré de filles, de le de Citeaux, de la filiation de Pontigny, près de la stantage de la filiation de Pontigny, près de la rs, dans la Champagne propre, au diocéfe de Troyes, prieuré, autrefois abbaye confidérable, dépend au d'hui de l'abbaye de Joui.

ARGEAU ou GERGEAU, petite ville de l'Orléa-

Ū. -

ARNAC, bourg de l'Angoumois ; sur la tive droite a Charente, presqu'au milieu, entre Angoulême & ites, & à deux lieues au couchant de Cognac; élecde cette ville, diocèse d'Angoulème, parlement de si is, antendance de la Rochelle. On y compre environ o habitans. Ce lieu est remarquable par la victoire Henri; duc d'Anjou, frère de Charles IX; & depuis de France, sous le nom d'Henri III, y remporta sur Huguenots, au mois de Mars 1569. Le prince de idé qui les commandoit, y fur tué après l'action par intesquion, & l'amiral de Coligny y sut mis en déroure. ARNAGE, petite ville, située sur une hauteur, au mid'une plaine, dans la partie haute de la province de Marche, à environ deux lieues au levant de Guerer; tion de cette ville, diocèse de Limoges, parlement Paris, intendance de Moulins. Il h'y a guere plus de habitans: C'est une châtellenie royale, du restort de énéchaussée de Guéret, & elle appartient au roi. Les es y sont affez bonnes, & on y fait quelque commerce bestianx. Il y a dans cette petite ville plusieurs foires sidérables, & toutes les semaines un fort bon marché, on vend quantité de beurre & de fromages du pays, passent dans le Berri & le Limofin. ARNISIS, canton du bailliage de Briey en Lorraine, re Verdun & Phionville.

ARNIOST', village i connu par fer foires , dans le innois propre y fur les connu par fer foires , à deux

lieues au couchant d'hiver de Villefranche; diocèle, i tendance & élection de Lyon, parlement de Paris. Compte 7 à 800 habitans. Ce lieu a des halles, & tient des foires le 23 avril, le 26 juillet, le 18 octobre le 21 décembre.

JARNOSSE, bourg du Beaujollois, à deux lieuent levant d'hiver de Charlieu, & à quarte au levant d'été Roanne; élection de cette ville, diocèse de Mâcon, per lement de Paris, intendance de Lyon. On y compet viron 300 habitans. Il y a foires les 18 octobre & cembre.

JARNOSSETTE, ruisseau qui prend sa source dans paroisse de Sevelinge en Beaujollois, & qui se jeste dans Loire, sous le nom de Réjasse, après un cours d'envires

quatre lieues.

JARRIE (12) bourg du pays d'Aunis, à deux lieues at levant d'hiver de la Rochelle; diocèse, intendance de lection de cette ville, parlement de Paris. On y comptension 1000 habitans.

JARS, abbaye de Bénédictins, diocèle de Luçon. Voya

Lieu-Dieu, en Jard.

JARZÉ, bourg du haut Anjou, avec titre de marquisat, situé près d'un étang de même nom, à deux lleus au couchant d'été de Baugé, & à cinq au levant d'été d'Angers; diocèse de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours, élection de Baugé. On y compte plus de 1200 habitans. Il y a une collégiale, fondée en 1500

JAVOULS ou JAVOLS, bourg des Cévennes, au pars de Gévaudan, sous le gouvernement général de la province de Languedoc; situé sur une hauteur, à quelque distance des sources de la Trueyre, à environ six lieues au couchant d'été de Mende; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellies & intendance de Languedoc. On y compre environ 900 habitans.

Ce lieu est très-ancien: c'étoit autresois la ville capitale des peuples appellés Gabali, & le siège des évêques du Gévaudan; mais ces prélats l'ayant transféré à Mende, vers le milieu du dixième siècle; cette ville qui avoit alors un alure nom, diminua peu à peu, jusqu'à ce qu'elle sit réduite

inite dans l'état où on la voit aujourd'hui, & son ancien fut changé en celui de Javouls.

JAUSSELS, (qui est écrit Joncels, dans le dictionnaire M. l'abbé Expilly, & dans routes les tables des abbayes immendataires, quoique cette dernière dénomination pair pas connue dans le pays), paroisse du bas Lambardoc, diocèse & recette de Bésiers, archiprêtré de Boussiers, dans la partie septentrionale du diocèse; parlement l'Toulouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. Elle est située sur une hauteur, à quelque distince de la rive gauche de l'Orb, & à environ deux lieues in couchant d'été de Lodève. On y compte environ 600 habitans. Il y a une abbaye commendataire sous l'invocation de S. Jacques. C'étoit autresois des Bénédictins non afformés, mais ils ont été sécularisés depuis peu. Cette abbaye vaut 15 à 1600 livres de rente, & sa taxe en coustage est de 153 florins un tiers.

JEAN I, roi de France. Voyez CAPÉTIENS. JEAN II, roi de France. Voyez VALOIS.

JEGUN ou IEGUN, petite ville de l'Armagnat en Gascogne, sur un ruisseau, à quatre lieues au levant d'été de Vic-Pezensac, à cinq au touchant d'hiver de Leichoure, te à environ la même distance au couchant d'été d'Ausch; diocèse, intendance & élection de cette ville, parlement de Toulouse. C'est le siège d'une justice royale, & le ches-lieu d'une collecte de son nom. Il y a une église collégiale.

IF ou CHATEAU-D'IF. C'est le nom d'une des perites les qui sont près des côtes de Marseille. Voyez CHATEAU-D'IF.

JEUMAILLOCHE, bourg du bas Berri, entre Châtillon sur l'Indre, Leuroux & Busançois, & à six lieues au couchant d'été de Châteauroux, élection de cette ville; dioccse & intendance de Bourges, parlement de Paris. On n'y compte guère que 200 habitans. La cure vaut environ 500 livres; le chapitre de l'abbaye de Miseray en est collateur. Il y a encore un petit bénésice, appellé le prieuré de Narbonne. Les affaires civiles sont jugées selon la coutume de Touraine. La taille y est personnelle.

JEUSSEY ou JESSEY, bourg de la haute Bretagne à Tome III.

à environ six lieues au midi de Rennes du côté du ce chant; diocèse, recette, parlement & intendance de Re nes. On v compte environ 600 habitans.

IGNY, hameau du Rhémois en Champagne, sur confins du Soitionnois, entre Dormans & Filmes, à em ron 3 lieues au septentrion de Dormans, & à la mên distance au midi de Fismes; diocèse & élection de Rhein parlement de Paris, intendance de Châlons. Il y a ut abbaye commendataire, ordre de Cîteaux, fondée e 1126 sous l'invocation de la sainte Vierge, par Renauc archevêque de Rheims: elle vaut environ 20000 livres d rente à son prélat, qui paie 500 florins à la cour de Rom pour ses bulles.

IGRANDE, bourg du bas Bourbonnois, à deux lieue an couchant d'hiver de Bourbon-l'Archambault, châtel lenie & grenier à sel de cette ville; diocèse de Bourges parlement de Paris, intendance & élection de Moulins On v compte environ 1000 habitans. La cure, à la collation de l'abbé & du prieur de Savigny, vaut environ 1000 fivres. Il y a outre l'église paroissiale un petit priente, à la nomination des héritiers du fondateur.

Igrande est un beau & grand bourg, dont le territoire est fort riche en pâturages, & les terres y sont d'un fort bon produit. Il y a de beaux étangs dont la pêche est très-abondante. Il y a trois foires qui se siennent, à la 8. Antoine 17 janvier, à la S. Urbain 15 mai, & à la sainte Catherine 25 novembre. Elles ne durent chacune qu'un jour. Les habitans d'Igrande y font un débit consdérable de gros & menu bétail.

ILL, rivière d'Alface; elle prend sa source à Bentors & à Wingtkel, à une lieue au couchant d'hiver de Ferrette, en allemand Pfirt, & à quelque distance des frontières de la Suisse, dirige son cours du midi au septention, en partageant le Sundtgaw en deux parties à peu près égales, traverse la haute Alsace, & va se jetter dans le Rhin dans la basse Alsace, à environ une lieue au dessous de Strasbourg, après un cours de 25 à 30 lieues. Les principales villes dont certe rivière baigne les murs, depuis sa source jusqu'à fon embouchure dans le Rhin, sont en langue allemande Altkirch, Mulhausen, Schlechtfadt, Beufelden,

cin, & Strasbourg. Dans son cours elle se divise pluus fois en deux bras, qui se réunissent toujours. A envima une lieue de Mulhausen, le bras qui coule au couchant Merve le nom d'Ill, & celui qui passe au levant, dans ville d'Entisheim, prend le nom de Mylbach, qu'il perd fa téunion avec l'autre bras. Cette rivière cause souvent Egrands dommages par ses débordemens.

ILLE, petite ville du Roussillon, sur la rive droite de Teth, à environ six lieues au-dessus de Perpignan; diodede cette ville, conseil supérieur, intendance, viguerie recette de Roussillon. On y compte environ 2500 habirans. Il y a un bureau pour les traites - foraines. Cette ville est assez jolie : son église paroissiale est grande & belle, sans avoir de bas côtés. Il y a un couvent de Cordeliers à un quart de lieue de la ville.

Le terroir de cette ville fait partie du canton que les habitans du pays appellent Regatin, & on y fait plusieurs recoltes par an au moyen de l'arrolage. C'est celui du comté de Roussillon où l'on recueille le meilleur fruits

en général il est excellent dans cette province.

ILLIERS, ou S. HILAIRE D'ILLIERS, selon d'autres, 5. JACQUES D'ILLIERS, bourg du pays Charttain, dans la Beausse, au gouvernement général de l'Orléanois; diocile & élection de Chartres, parlement de Paris, & élection d'Orléans; siège d'une châtellenie qui relève du bailliage de Chartres. Il est situé sur la rive gauche du Loir, assez près de sa source, à environ cinq lieues au couchant d'hiver de Chartres. On y compte plus de 2000 habitans.

ILLIERS ou ILLIERS-L'ÉVÊQUE, petit bourg du Pays d'Ouche, dans la haute Normandie, sur le ruisseau de Caudanne, non loin de sa source, à une lieue au levant 🔒 d'été de Nonancourt , à deux au midi de Saint-André , & à six vers le levant d'hiver d'Evreux; diocèse & élection de cette ville, parlement & intendance de Rouen; cheflieu d'une sergenterie. On y compte environ 1000 habitans. Ce bourg a titre de baronnie, & il y a une haute inflice. La cure ou l'église paroissiale d'Illiers est divisée en deux portions égales, tant pour le spirituel que pour le temporel. L'une est sous l'invocation de Notre-Dame, &

l'autre sous celle de S. Martin. Elles ont l'une & l'a leur curé titulaire. La première est à la collation du pitre de l'église cathédrale de Chartres, & l'abbé de Si Père-en-Vallée, de la même ville, est le patron de le conde. Les deux curés ont chacun une portion & un ton particulier assignés dans les dixmes de la paroisse liers. Les deux patrons ont partagé la possession & la je sance du surplus de ces mêmes dixmes, en deux port égales, avec cette condition cependant entre les deux priétaires, que l'abbé & les religieux de saint Père pa roient chaque année, comme cela s'exécute encore iourd'hui, la somme de 25 livres au chapitre de Cham pour les honoraires & la rétribution de deux procession que l'église cathédrale fait tous les ans à l'église de sair Père, l'une le mardi de Pâques, & l'autre à la fête de sair Pierre, auxquels jours les chanoines célèbrent la grand messe, conjointement avec les religieux de ce monastère

La châtellenie & baronnie d'Illiers, qui est une sei gneurie très-noble & très-considérable, mouvant du duch de Normandie, appartient à l'évêque d'Evreux, ave l'hommage & la mouvance des siess qui en dépendent Il ne reste plus aujourd'hui de l'ancien fort & château d'Il liers, que quelques vestiges que les curseux admirent.

Pour ce qui est des environs d'Illiers, ils sont très-agréables, & il y a peu de paroisses dans le diocèse d'Evreux qu renserment dans son district & ses enclaves, des seigneurie aussi considérables, de grosses dixmes aussi étendues : entr'autres les manoirs seigneuriaux du Bremien, de Pinson & de Jarsey, avec les parcs & les bois de haute-surait qui les accompagnent, y forment un coup-d'œil très riant.

Il y a plusieurs vignobles dans le territoire d'Illiers, & les vins qui croissent au canton appellé les châteaux d'Îlliers, (Louye & l'Etrée,) ne le cèdent gnère à ceux de Champagne en délicatesse. Il y a à trois petites lieues d'Evreux plusieurs autres paroisses qui ont d'excellens vignobles, entr'autres celles de Mésulles, Vaux, Hardaucourt, Ecardanville, dont le vin en certains cantons, peus dit-on, aller de pair avec celui de Bourgogne.

ILLKIRCH, paroisse de la basse Alsace, non lois de

ve droite de l'Ill, & à une lieue au midi de Strasbourg; ce se de cette ville, conseil supérieur & intendance leace; chef-lieu d'un des bailliages qui appartienè à la ville de Strasbourg. Il renserme huit paroisses, compte environ 600 habitans dans la paroisse d'Illh, y comprisceux de Gravenstadt.

MPHI, en Bourbonnois, paroisse du Nivernois, non de la rive droite de la Loire, à deux bonnes lieues au trat d'hiver de Nevers; diocèse & élection de cette ville, tement de Paris, intendance de Moulins. On y compte iron 200 habitans. Le terroir d'Imphi est pays de robles; il y a aussi des pâturages, des bois, & une re considérable.

MPOSITIONS ou IMPOTS, charges établies par le verain sur le peuple & sur les denrées, pour subvenir besoins de l'état. Voyez fermes-unies, fermiers-génè-

x, finances, tailles & capitation.

NDRE (1'), rivière qui 2 sa source à six lieues au-dessus la Châtre, où elle passe de même que dans les villes Déols, Châteauroux, Buzançois. De-là, après avoir osé tout le bas Berri, elle entre dans la Touraine, où baigne les murs de Châtillon, Loches, Montbazon, ay, & se se jette dans la Loire, au port d'Ablevois, après sir partagé toute la Touraine en deux parties à peu-près lles. Grossie par plusieurs ruisseaux que cette rivière ret tant à droite qu'à gauche, elle commence à porter teau à Châtillon. Son cours est de 36 à 40 lieues.

INDROIS (le), ruisseau de la haute Touraine, qui ind sa source au village d'Ecueillé, sur les frontières du tri, d'où se détournant vers le couchant d'été, il passe près de l'abbaye de Villeloin; puis entre Beaumont & ontrésor; & après avoir serpenté jusqu'au village de int-Quentin & de Chedigni, il coule au couchant d'hi; & se perd dans l'Indre, vis-à-vis Aser. Ce ruisseau ne t pas de l'élection de Loches, où il a sa source, & un ors de 7 à 8 lieues.

INDULT, privilège accordé à quelques corps ou à des tticuliers par les papes Eugène IV & Paul III. Il confiste ut les uns, à pouvoir nommer ou présenter librement x bénésices, & pour les autres à pouvoir en possédet.

Cc ii

Voyez ce que nous avons dir des indults au mot des INFANTERIE, troupes composées de fantassins ou de

dats à pied.

Ce nom vient dit-on d'une infante d'Espagne, laque ayant appris que le roi son père, qui commandoir me grosse armée, avoit été défait dans une bataille contre Maures, assembla un nombre de gens de pied, se mir leur tête, & marcha aux ennemis, qui poursuivoient débris de l'armée vaincue; elle les arrêta, les combant, remporta sur eux une victoire complette; ensorte que pu conserver la mémoire d'une action aussi extraordinaire, piétons Espagnols prirent le nom d'infanterie, du nom de cette illustre princesse. On ajoute que ce nom a été appliqué depuis aux fantassins de presque toutes les nations.

L'infanterie du royaume de France tant françoise que trangère, forme aujourd'hui un corps de troupes à 206269 hommes, en 116 régimens, tous supposés complets, y compris les gardes Françoises & les gardes Suisse le corps des grenadiers de France, le corps royal de l'atillèrie, les sept régimens de recrues, dont la levée a tordonnée, pour être dans la suite répartis, lorsqu'il sera besoin, dans les régimens d'infanterie & dans la carlerie selon leurs dispositions; y compris aussi les 103 be taillons des milices des provinces, & les troupes légères dix légions; mais sans compter les compagnies dérachés des Invalides, les milices gardes-côtes, & autres troups particulières à la marine.

Il y a 84 régimens d'infanterie Françoise, plus le s' compagnies d'ouvriers & de mineurs du corps royal d' l'artillerie, les six légions des troupes légères, & les 10

bataillons de milices.

Le régiment des gardes Françoises comprend 3036 hommes; celui des gardes Suisses en contient 2348. On compte dans le corps royal de l'artillerie 8724 hommes y compris les compagnies d'ouvriers & de mineurs. La sept régimens de recrues contiennent 7906 hommes. La 105 bataillons de milices des provinces comprendent 68230 hommes. Les légions des troupes légères comprendent 2382 hommes. Le corps des grenadiers de Francomprend 2496 hommes.

es 19 premiers régimens des autres troupes de l'infan-: Françoise sont de 2224 hommes chacun; le plus fort autres est de 1112 hommes, & le plus soible de 556 ames.

es sept régimens de l'artillerie de terre renserment hommes chacun; les deux autres pour la marine chacun de 656 hommes; chaque compagnie d'ours est composée de 61 hommes, & chaque compagnie mineurs de 70.

es légions des troupes légères sont composées de 397

.es compagnies des régimens de recrues sont composées 53 hommes chacune; celles des bataillons de milices : composées, les unes de 50 hommes, les autres de & 90 hommes, toujours chaque corps supposé complet; observant cependant que toutes ces troupes sont suscepes de changemens, en augmentation ou en diminu1, suivant les besoins de l'état.

Les uniformes de l'infanterie Françoise sont blancs, epté ceux des grenadiers de France & du corps royal l'artillerie, qui sont bleus. Les uniformes des légions t bleus, verds & jaunes.

L'infanterie étrangère est composée de troupes Suisses Grisonnes, de troupes Allemandes, de troupes Irlan-

ses, & de troupes Italiennes.

L'infanterie Suisse & Grisonne consiste en 11 tégimens, s compter celui des gardes dont nous avons déjà fair ntion, & forme un corps de troupes de 12232 homs, chaque régiment étant composé de 1112 hommes, L'infanterie Allemande est divisée en 8 régimens, & me un corps de troupes de 8896 hommes. Le premier siment est composé de 1668 hommes, le dernier de 6, & chacun des autres de 1112 hommes.

L'infanterie Irlandoise, Ecossoise & Italienne, forme un rps de troupes de 3892 hommes en 7 régimens, cha-

n composé de 356 hommes.

Les Suisses & Grisons ont un uniforme rouge; celui s régimens Allemands est bleu; celui des troupes Irlanisses est rouge garance, & celui des régimens Italiens est ance.

Cc ix

# DÉNOMBREMENT

DES

# RÉGIMENS D'INFANTERII FRANÇOISE ET ÉTRANGÈRE,

#### SELON LEUR RANG;

Avec la dénomination, le nombre aes Bataillons l'Uniforme & l'année de création de chaque Régiment.

| RANG.  | NOMS des Rigimens | Nombre<br>des<br>Bataillons. | Uniforme.  | Amise |
|--------|-------------------|------------------------------|------------|-------|
| ı.     | Picardie          | 4                            | biane      | 1558. |
| II.    | Champagne         | 4.,.,                        | blanc      | 1558, |
| 111.   | Navarre           | 4                            | gris-ulanc | .552. |
| IV.    | Piémont,          | 1 4                          | blanc      | 2558. |
| v.     | Normandie         | 4                            | blanc      | 1616. |
| VI.    | La Marine         | 4                            | blans      | 1617. |
| VII,   | Béarn.            | 4                            | gris-hian  | 1695. |
| VIII.  | Bourbonnois       | 4                            | blanc      | 1584. |
| IX.    | Auvergne          | 4                            | gris-blanc | 1606. |
| · X.   | Flandre           | 4                            | blane      | 1609. |
| XI.    | Cuienne           | 4                            | blanc      | 1610. |
| XII.   | Du Roi.           | 4 . ,                        | gris-blanc | 1662. |
| XIII.  | Royal.            | 4                            | blanc      |       |
| XIV.   | Poitou            | 4                            | blanc      | 1616. |
| XV.    | Lyonnois          | 4                            |            | 1660  |
| XVI.   | Dauphin           | 4                            | blanc      | 1667. |
| XVII.  | Aunis ,           | 4                            | blanc      | 1610. |
| XVIII. | Touraine. ,       | , 4 ,                        | blanc      | 1625. |
| XIX.   | Aquiraine         | 4                            | blanc      | 1604  |
| XX.    | D'Eu              | 2                            | blanc,     | 1604. |
| XXI.   | Dauphiné          | 2                            | blanc      | 1596. |
| KXII.  | Isle-de-France    | 2,                           | blanc:     | 1640  |

| RANG.    | NOMS<br>des<br>RÉGIMENS. | Nombre<br>des<br>Bataillons. | Uniforms. | Ambe<br>de<br>création. |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| KIII.    | Soiffonnois              | 2                            | blanc     | 1595.                   |
| XXIV.    | La Reine.                | 3                            | blanc     | 1561.                   |
| XXV.     | Limofin.                 | 2                            | blanc     | 1622.                   |
| XXVI.    | Royal-Vaisleaux          | 2                            | blanc     | 1635.                   |
| XXVII.   | Orléans                  | 2                            | blanc     | 1643.                   |
| XXVIII.  | La Couronne              |                              | blanc     | 1643.                   |
| XXIX.    | Bretagne                 | 2                            | blanc     | 1644.                   |
|          | 1                        |                              |           | 1640.                   |
| XXX.     | Gardes-Lorraines         | 2                            | bleu      | 1643.                   |
| XXXI.    | Artois                   | 2                            | blanc     | 16102                   |
| XXXII.   | Berri                    | 2                            | blanc     | 1634.                   |
| XXXIII.  | Hainault                 | 2                            | blanc     | 1651.                   |
| XXXIV.   | La Sarre                 | 2                            | blanc     | 1651.                   |
| XXXV.    | la Fere                  | 2                            | blanc     | 1651.                   |
| XXXVI    | Alface                   | 2                            | blanc     | 1634.                   |
| XXXVII.  | Royal Rouffillon         | 2                            | blanc     | 16550                   |
| XXXVIII. | Condé                    | 2                            | blanc     | 1661.                   |
| XXXIX.   | Bourbon                  | 2                            | blanc     | 1667.                   |
| XL.      | Grenadiers de France     | 4                            | bleu      | 1749.                   |
| XLI.     | Beauvaisis               | 2                            | blanc     | 1667.                   |
| XLII.    | Rouergue                 | 2                            | blanc     | 1667.                   |
| XLIII.   | Bourgogne                | 2                            | blanc     | 1668.                   |
| XLIV.    | Royal-Marine             | 2                            | blanc     | 1669.                   |
| XLV.     | Vermandois               | 2                            | blanc     | 1679.                   |
| XLVI.    | Anhalt , Altem           | 2                            | bleu      | 1670.                   |
|          | 1 . (                    | 9 batail.                    | 1         |                         |
| XIVII.   | Corps R. de l'Art        | 15 comp                      | .,.bleu   | 16700                   |
| ALVIII.  | Royal-Italien            | 2]                           | blenc     | 1671.                   |
| XLIX.    | D'Herlach . Suiffe .     | 2                            | rouge     | 16711.                  |
| L.       | Boccard, Suiffe          | 2 ,                          | rouge     | 1672.                   |
| LI.      | Phiffer , Suife          | 2                            | rouge     | 1672.                   |
| LIP.     | Castella, Suisse         | 2                            | rouge     | 1671,                   |
| LIII.    | Languedoc                | 2                            | blanc     | 1672                    |
| LIV.     | Beauffe                  | 2                            | blanc     | 16732                   |
| LV.      | Waldener , Suisse.       | 2                            | rouge     | 1673.                   |
| LVI.     | Médac                    | 2                            | blanc     | 1673.                   |
| īvii.    | Vivarais                 | 2                            | blanc     | 1674.                   |
| LVIII.   | Vexin                    | 2                            | blanc     | 1674                    |
| LIX.     | Royal-Comtois            | 2                            | blanc     | 1674                    |
| LX.      | Beaujolois               | 2                            | blanc     | 1674.                   |
| LXI.     | Provence                 |                              | bianc]    | 1674.                   |

| RANG.     | NOMS<br>des<br>Régimens.                | Nombre<br>des<br>Bataillons. | UNIFORME       | Amés<br>46<br>46 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| ıxıı. {   | Jenner, el-devant<br>d'Arbonnier, Suif. | }•2                          | rouge          | 1677.            |
| EXIII.    | La Marck, Allem.                        | 2                            | bleu           | 1680             |
| LXIV.     | Penthièvre                              | 2                            | blanc          | 1684             |
| LXV.      | Boulonnois                              | 2                            | blanc          | 1684.            |
| LXVI.     | Angoumois                               | 2                            | blanc          | 1684.            |
| LXVII.    | Périgord                                | 1                            | blanc          | 1684.            |
| LXVIII.   | Saintonge                               | 1                            | blanc          | 1684.            |
| LXIX.     | Forez                                   |                              | blanc          | 1684.            |
| LXX.      | Cambrésis                               |                              | blanc          | 1684.            |
| LXXI.     | Tournaisis                              | 1                            | blanc          | 1684.            |
| LXXII.    | Foix                                    | ] I                          | blanc          | 1684.            |
| EXXIII.   | Quercy                                  | 1                            |                | 1684.            |
| LXXIV.    | La Marche-Prince                        | I                            | blanc          | 1684-            |
| LXXV.     | Diesbach, Suisse                        | 2                            | rouge          | 1689.            |
| LXXVI.    | Courten, Suiffe                         | 2                            | rouge          | 1689.            |
| LXXVII.   | Bulkeley, Irland                        | 8                            | rouge garance. | 1690.            |
| LXXVIII.  | Clare, Irlandois                        |                              | rouge garance. | 1690.            |
| LXXIX.    | Dillon, Irlandois.                      | 1 ,                          | rouge garance. | 1689.            |
| LXXX.     | Royal-Suédois, All.                     | 2                            | bleu           | 1690.            |
| EXXXI.    | Chartres                                | 2                            | blanc          | 1691.            |
| EXXXII.   | Conty                                   | 2                            | . blanc        | 1692.            |
| LXXXIII.  | Rooth, Irlandois.                       |                              | rouge garance  | 1697.            |
| £XXXIV.   | Berwick, Irland.                        |                              | rouge garance. | 1698.            |
| LXXXV.    | Enghien                                 | 2                            | blanc          | 1706.            |
| LXXXVI.   | Royal-Bavière, All.                     | 2                            | bleu           | 1709.            |
| LXXXVII.  | Salis, Grison                           | 2                            | rouge          | 1734.            |
| LXXXVIII. | Naffau , Allemand.                      | 2                            | ] bleu         | 1745.            |
| LXXXIX.   | Lochmann, Suiffe.                       | 2                            | rouge          | 1752.            |
| XC.       | Bouillon                                |                              | blanc          | 1757.            |
| XCI.      | Royal 2 Fonts, All.                     | 2                            | bleu           | 1757.            |
| XCII.     | Eptingen , Suisse                       | 1 2                          | rouge          | 1748.            |

Nous ne comprenons pas dans ce Dénombrement les deux Régimens des Gardes, parcequ'il en est fait mention à l'article Maison du Roi, dont ils sont partie.

# TROUPES LEGERES.

| NOMS<br>DES CORPS.                                                      | Nombre<br>des<br>Compagnies.                      | Uniforma.               | Année<br>de<br>création. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| •                                                                       | f de Grenadiers<br>8 de Fusiliers<br>8 de Dragons | }verd                   | 1746,                    |
| 111.                                                                    | t de Grenadiers  8 de Fusiliers  8 de Dragons     | } · · · · bles. · · · · | 1745.                    |
| Légion de Flandre.                                                      | (1 de Grenadiers)  8 de Fusiliers  8 de Dragons   | .bleu eslefte fouc .    | 1749.                    |
| Légion de Haynault.                                                     | 1 de Grenadiers 2 de Fusiliers 3 de Dragons       | bleu de Roi             | 1749.                    |
| Légion de Condé, créée<br>fous le nouv de Volontai-<br>ses de Clermont. | 1 de Grenadiers  8 de Fusiliers  8 de Dragons     | ventre de biche         | 1758.                    |
| VI.  Légion de Soubife,  réée fous le nom de Vo- lontaires de Soubise.  | r de Grenadiers<br>8 de Fusiliers<br>8 de Dragons | <br> <br>               | 1761.                    |

Observation concernant le renvoi des milicés dans leur province, & l'etablissement des régimens de recrues.

Par ordonnance du 20 novembre 1762, les régimens de Grenadiers royaux furent séparés, & les milices renvoyées dans leur province.

Sa majesté, par ordonnance du premier février 1763, pour remédier aux abus trop fréquens jusqu'ici dans les entêlemens, protéger le citoyen, & défendre sa liberté, en évitant aux provinces la contrainte & la sorte de violence qu'il falloit leur saire éprouver chaque année, pour en arra-

cher pat la voix du sort un certain nombre de soldats e milices, établit 31 régimens de recrues, d'un bataille dans chacune des provinces ou généralités de Picardie Champagne, Rouen, Caen, Alençon, &c. & un régimes de deux bataillons de la ville de Paris, ce qui faisoit e tout 32 régimens, qui devoient être levés sous les déne minations suivantes.

#### Régimens de recrues suivant leur rang.

| Abbeville. | Poitiers.    |   | Bourges.    |
|------------|--------------|---|-------------|
| Châlons.   | Lyon.        |   | Valencienne |
| Rouen.     | La Rochelle. |   | Strafbourg. |
| Caen.      | Tours.       |   | Perpignan.  |
| Alencons   | Grenoble     |   | Dijen.      |
| Moulins.   | Sens.        |   | Touloufe:   |
| Riom.      | Soiffons:    |   | Belançon.   |
| Lille.     | Limoges      |   | Aix.        |
| Montauban. | Blois.       |   | Nancia      |
| Ausch.     | Rennes.      | • | Paris.      |
| Bordeaux.  | Merz.        |   |             |

Quelque sages & modérées que fussent les précautions que sa majesté n'avoir prises que pour le soulagement & la tranquillité des provinces, en établissant ces régimens de recrues, & la levée n'en ayant pas eu tout le succès qu'on en espéroit, il fallut avoir recours aux voies ordinaires de contrainte, & faire tirer la milice; & les 32 régimens de recrues surent résormés par ordonnance du 25 novembre 1766, à l'exception de ceux de Lyon, Sens, Blois, Aix, Nanci, la ville de Paris, & celui des colonies établi par ordonnance du 30 avril 1765, sous la dénomination de Légion de S. Domingue. Le régiment de Paris a depuis sété résormé en 1767.

position des régimens d'infanterie tant franoise qu'étrangère, & des troupes légères, avec 'état-major, la paie des officiers & soldats de haque régiment.

#### OBSERVATION.

comme tous les régimens ne sont pas composés d'un ne nombre de bataillons, & que les bataillons au conte sont tous composés d'un même nombre de compass, nous nous contenterons de donner la description bataillon, & celle des compagnies qui le composent.

# 'omposition générale des bataillons d'infanterie françoise.

Chaque bazaillon d'infanterie françoise est composé de ir compagnies de fusiliers, & d'une compagnie de gre-liers.

La compagnie de grenadiers est composée de 2 sergens, fonrier, 4 caporaux, 4 appointés, 40 grenadiers & un nbour, commandés par un capitaine, un lieutenant & sous-lieutenant, & distribués en 4 escouades de 12 mmes chacune, dont un caporal & un appointé; la precère & la troisième de ces escouades forment la première vision, à laquelle est attaché le premier sergent; la sende & la quatrième escouade forment la seconde divin commandée par le second sergent; la première divin est subordonnée au lieutenant, la seconde au sous-utenant, & ces deux officiers en rendent compte au pitaine qui en répond au major, celui-ci au colonel, & son absence au lieutenant-colonel.

La compagnie de fusiliers est composée de 4 sergens, sourier, 8 caporaux, 8 appointés, 40 susiliers & 2 tamurs, commandés par un capitaine, un lieutenant & un
us-lieutenant, & distribués en 8 escouades de 7 hommes
acune, y compris un caporal & un appointé; la preière & la cinquième escouades sorment une première subvision à laquelle est attaché le premier sergent; la deu-

xième & la fixième escouades forment une seconde subdi sion, commandée par le second sergent; la troissème & septième escouades forment une troissème subdivision di gée par le troissème sergent; la quatrième & huitième couades forment la quatrième subdivision, à laquelle attaché le quatrième sergent; les première & troissès subdivisions forment la première division subordonnées lieutenant; les deuxième & quatrième subdivisions so ment la seconde division, commandée par le sous-lieute nant, & ces deux officiers en rendent compte au capitain celui-ci au major, &c.

Nota. On 2 réformé les commandans de baraillon, fupprimé les prevôtés & les pensions des régimens qui ent; on 2 créé un sous-aide-major & deux porte-drapeau au lieu de deux enseignes par basaillon; on 2 aussi créé u trésorier, un quartier-maître, & un tambour-major pa

régiment.

L'infanterie françoise suivant cette sorme nouvelle, ce taine & invariable, renserme les dispositions les plus pr cises par rapport à l'incorporation, à la résorme, au not que doivent porter les régimens; leur unisorme, solde à manusention.

# État-major de chaque régiment.

Le colonel & le lieutenant-colonel, ayant chacun un compagnie; le major; un aide-major, deux sous-aide-majors & deux porte - drapeaux par bataillon; un quarties maître; un tambour-major, un aumônier & un chirurgies

Nota. 1.º Dans l'ordonnance qui supprime la commission du colonel-général de l'infanterie, il est dit que le

mestre-de-camp prendront le titre de colonel.

2.º La charge de major est déclarée un grade supéries à celui du capitaine: il commande le régiment en l'absence du colonel & du lieutenant-colonel, & en leur présence sou leur autorité, & passe de ce grade à celui de colonel or lieutenant-colonel, pour devenir officier général; il est chargé, sous l'autorité du colonel & du lieutenant-colonel, de menues réparations, dont il confie le soin aux aide-majors & sous aide-majors, qui lui en rendent compte; l'aides

or commande aux deux sous-aide-majors erées par illon, avec rang de lieutenant, commandant à tous sous-lieutenans & lieutenans moins anciens: ses sons s consistent à veiller à l'entretien des compagnies, revôtés & pensions des régimens étant supprimées.

# vointemens & solde de l'infanterie Françoise en général.

|                          | En Paix.    | EN GUERRE. |
|--------------------------|-------------|------------|
|                          | Par an.     | Par an.    |
|                          |             |            |
| aine de grenadiers       |             | 3000 L     |
| aine de fusiliers        | (500        | 2400.      |
| enant de grenadiers      | 900         | 1100.      |
| enant de fusiliers       | 600         | 1000.      |
| lieutenant de grenadiers | 600         | .900.      |
| lieutenant de fusiliers  | 540         |            |
|                          | Par jour.   | Par jour.  |
| nt.                      | -           | 11 f. 8 d. |
| ier                      | 9           | 9:.4       |
| ral                      | **** */**** | 8          |
| xinté                    | 68          | 7          |
| er ou tambour,           | 58          | 6          |
|                          |             |            |

a compagnie de grenadiers est payée à raison d'un sol, utre de la solde réglée pour celle de sussiliers.

| •                                                        |                                         |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| •                                                        | EN PAIX.                                | EN GUERRE. |
| État-major.                                              | Par an.                                 | Par an.    |
| nel, indépendamment de la com-                           |                                         |            |
| gnieenant-colonel, indépendam-                           |                                         | . 3600 l.  |
| nt de sa compagnie                                       |                                         |            |
| de brigade                                               | 3000                                    | .4500      |
| r d'un rég. de 2 & 1 bataillon                           | 2880                                    | ,4000      |
| id major du régiment du roi mandant de bataillon créé en | 1160                                    | . 3600     |
| major avec commission de capi-                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | .4000      |
| ne                                                       | 1 (90                                   | .2400      |
| major sans commission de capit.                          | .900                                    | .1800      |

|                               | EN PAIX. | EN GUERRE |  |
|-------------------------------|----------|-----------|--|
| État-major.                   | Par an.  | Par an.   |  |
| 1                             | $\sim$   | $\sim$    |  |
| Sous-aide-major               | .600 l   | . 1200 L  |  |
| Quartier - maître             | .540     | 800.      |  |
| Poste drapeau                 |          | · .       |  |
| Tambour-major en tout temps   | .152     | 2 < 2.    |  |
| Aumônier & chirurgien, chacun | .500     | 720.      |  |

Nota. 1.º Celui des officiers qui fait la fonction de maires, 2 600 livres de plus que ses appointemens on naires. Le quartier-maître est l'officier destiné à remplir sonction de trésorier, sous l'autorité du major. Les sor aides-majors, lieutenans, sous lieutenans, porte drapeau porte-étendards ou porte-guidons, peuvent aussi faire l'fonctions de trésorier, quand parmi eux il s'en trou de plus propres à ce détail que le quartier - maître: c'é aux officiers supérieurs à juger de leur capacité, & à l présenter au secrétaire d'état ayant le département de guerre.

2.º Il est accordé une augmentation de traitement o 300 livres par an à chacun des premiers & seconds captaines factionnaires de chaque bataillon d'infanterie fra çoise; de 130 livres aux troisième & quatrième capitain factionnaires; de 400 livres à chacun des capitaines of grenadiers des régimens d'infanterie Allemande, Italiem & Irlandoise; de 300 livres à chacun des premiers & seconds capitaines sactionnaires desdits régimens; de 18 livres à chacun des troisième & quatrième; de 90 à che cun des porte-drapeaux des régimens d'infanterie François Allemande, Italienne & Irlandoise: cette augmentate est payée tous les mois avec la solde, & il en est fanne masse, uniquement destinée à procurer à chacun la moyens de se monter convenablement.

3.º Le fourier de chaque compagnie, dans les régime d'infanterie Françoise, Aslemande, Italienne & Irlandois & dans le corps des grenadiers de France, a rang de pr mier sergent dans sa compagnie, & sa paie est augments

de 42 livres par an.

INFANTERI

Digitized by Google

#### NFANTERIE SUISSE ET GRISONNE.

Composition des régimens de l'infanterie étrangère, & des corps particuliers qui ne suivent pas la règle générale, avec leur état-major, les appointemens & solde des officiers & soldats.

Chaque régiment d'infanterie Suisse & Grisonne est mmposé de deux bataillons; le bataillon de 8 compapies de fusitiers & d'une de grenadiers; la divisson est biolument la même que celle de l'infanterie Françoise.

#### Etat-major.

Le colonel & le lieutenant-colonel, ayant chacun une compagnie; le major, un aide-major; deux sous-aide-majors & deux porte-drapeaux par bataillon; un quartier-maine; un tambour-major; un chirurgien-major; deux garçons chirurgiens & deux prevôts par bataillon; un aumônier & un ministre par régiment, excepté dans celui de Courten où il n'y a qu'un aumônier, & dans ceux d'Er-lach & de Lochmann, où il n'y a qu'un ministre.

#### Appointemens & solde.

|                                                   | En PAIX.  | EN GUERRE. |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| •                                                 | Par mois. | Par mois.  |
| _                                                 | $\sim$    |            |
| Capitaine de grenadiers                           | .350 l    | 450 l.     |
| Lieutenant                                        | .130      | 150.       |
| Sous-lieutenant                                   | .100      |            |
| Chacun des premiers capitaines fac-<br>tionnaires | .350      | 4(0.       |
| Chacun des autres capitaines de fusi-<br>liers.   | • •       |            |
| Lieurehant de fusiliers                           | . 120     | 140.       |
| sous-lieutenant de fusiliers                      |           |            |
| État-major.                                       |           |            |
| Colonel, indépendamment de ses ap-                |           |            |
| pointemens de capitaine                           | 1000      | .1500:     |
| Tome III.                                         |           | D d        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN PAIX.  | EN GUZZAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Par mois. | Par mois, |
| • "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | $\sim$    |
| Lieurenant-colonel, indépendamment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ` .       |           |
| de ses appointemens de capitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 l     | 300 L     |
| Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
| Aide-major, avec commission de ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         |           |
| pitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150       | 100.      |
| Aidemajor, sans commission de ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         |           |
| pitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| Sous-aide-major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 130.      |
| Porte-drapeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,.50     | 60.       |
| Quartier-maître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 160.      |
| Tambour-major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50        | 60.       |
| 'Aumônier ou ministre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 120.      |
| Chirurgien-major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| Prevôt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| Garçon-chirurgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| Amenda in the contract of the |           |           |

Chaque place de sergent, sourier, caporal, appoints, grenadier & tambour est payée au capitaine sur le pied de 11 livres par mois en paix, & 25 livres 10 sols en guent pour la compagnie de grenadiers; & sur le pied de 20 livres paix, & 24 livres en guerre pour la compagnie de sufficers, au moyen duquel traitement les capitaines sont obligés de payer les compagnies ainsi qu'il suit : savoir,

| _                        |           |             |
|--------------------------|-----------|-------------|
| •                        | EN PAIX.  | EN GUIRAL.  |
| Compagnie de grenadiers. | Par mois. | Par mois    |
| •                        | $\sim$    |             |
| Fremier fergent          | 42 1      | 49 1.101    |
| second fergent           | 36        | 42.         |
| Fourrier                 | 2510 (    | 2810        |
| Caporal.                 |           |             |
| Appointé                 |           |             |
| Grenadier                |           |             |
| Tambour                  | 175       | 205         |
| Compagnie de fusiliers.  |           |             |
| Premier fergent          | 40        | 48.         |
| Second fergent           | 34        | 40.         |
| Troilième sergent        | 30        | 35.         |
| Quatrième lergent        | 26        | <u>;</u> e. |

| K.                                      | •                     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                         | EN PAIX.              | EN GUARRE. |
| Compagnie de fufitiers.                 | Par mois.             |            |
| •                                       |                       |            |
| lourrier                                | . 24 1                | . 27 l.    |
| hacun des 4 premiers caporaux           | . 18                  | .21.       |
| thacun des 4 derniers caporaux          | .17                   |            |
| Appointé                                |                       |            |
| fullier                                 | .15                   | . 18.      |
| le prêt se fait de la manière suivante. | ,                     |            |
|                                         | TO THE REAL PROPERTY. |            |
| Compagnie de grenadiers.                | Par jour.             | Par jour.  |
| remier lergent                          |                       | 14f.       |
| lecond (ergent                          |                       |            |
| Gaporal                                 |                       |            |
| Appointé                                |                       |            |
| Grenadier & tambour                     |                       |            |
| tionate of this political in the second |                       |            |
| ' Compagnie de fusiliers.               |                       |            |
| Premier fergent                         | 18 f                  | 1.         |
| second fergent                          | 16                    | ı8 f.      |
| Troilième sergent                       | 14                    | 15         |
| Quatrième lergent                       | 12                    |            |
| Fourrier                                |                       |            |
| Chacun des 4 premiers caporaux          |                       |            |
| Chacun des 4 derniers caporaux          |                       | 8.,6d.     |
| Appointé                                |                       |            |
| Fusilier & tambour                      | 6 6                   |            |

L'excédent de la solde réglée aux bas-officiers & solders doit être employé par le capitaine à leur habillement & entretien, & il est tenu de leur faire le décompte du surplus, s'il y en a.

#### INFANTERIE ALLEMANDE.

Chaque bataillon d'infanterie Allemande est composé de huit compagnies de fusiliers & d'une de grenadiers. La division est la même que celle de l'infanterie Françoise. Les commandans de bataillon & les capitalnes-lieutenans sont réformés: les prevôtés & les places de secrétaires-inutprêtes sont supprimées. On a créé dans les régimens D d il

d'Assac, d'Anhalt, de la Marck, de Royal-Suédois, Royal-Bavière, Nassau, Royal-deux-Ponts, un quarrier-maître, & dans celui de Bouillon, un sous-aide-major & un quartier-maître, deux porte-drapeaux & un tambour-major. On accorde un sol par jour & une ration de pain aux semmes des soldats, lorsqu'elles demeureront au quartier d'assembléc.

# État-major.

Un colonel, un colonel-commandant, un lieutenantcolonel, le colonel & le lieutenant-colonel ayant chacun une
compagnie; un major, un aide-major, un fous-aide-major,
& deux porte-drapeaux par bataillon; un quartier-maître;
an tambour-major; un aumônier, & un chirurgien.

### Appointemens & folde.

Le traitement des compagnies de grenadiers est le mêmo que celui de l'infanterie Françoise, si ce n'est que le capitaine de fusiliers reçoit en paix 1800 livres au lieu de 1500 livres.

| •                                   |          |            |
|-------------------------------------|----------|------------|
|                                     | En PAIX. | EN GUERRE. |
| État major.                         | Par an.  | Par an.    |
|                                     | $\sim$   |            |
| Colonel, y compris ses appointemens | •        |            |
| de capitaine                        | 12000 l  | 12000 l.   |
| Colonel-commandant                  | .6000    | .9000.     |
| Lieutenant-colonel, indépendamment  |          |            |
| de ses appointemens de capitaine    | .1700    | .3000.     |
| Major                               | .1880    | .4000.     |
| Aide-major, avec commission de      | ,        |            |
| capitaine                           | .1800    | .2400.     |
| Aide - major, sans commission de    |          |            |
| capitaine                           | .1200    | .1800.     |
| Sous-aide major                     |          |            |
| Quartier-maître                     | 540      | 800.       |
| Porte-drapeau                       | 450      | 600.       |
| Tambour-major                       |          |            |
| 'Aumônier & chirurgien, chacun      | 500      | 729.       |
|                                     |          |            |

#### INFANTERIE ITALIENNE.

Le seul régiment Royal-Italien est conservé, & on y a acorporé celui de Royal-Corse. La composition de ce réiment est fixée à deux bataillons de neuf compagnies hacun, dont huit de sussiliers & une de grenadiers. La omposition de chaque compagnie est la même que celle le l'infanterie Françoise.

# État-major.

Le colonel, le colonel-commandant, le lieutenanttolonel, le colonel & lieutenant-colonel ayant chacun une compagnie; un major; deux aides-majors; deux sous-aidemajors, 4 porte-drapeaux, un quartier-maître, un tambour-major, un aumônier & un chirurgien.

Pour ce qui concerne les appointemens & la solde de l'étzt-major, c'est la même chose que pour l'infanterie Allemande.

Le traitement des compagnies de grenadiers & de susliers est le même que celui de l'infanterie Françosse; si et n'est, comme je l'ai observé par rapport à l'infanterie Allemande, que le capitaine de sussilers reçoit en paix 1800 livres au lieu de 1500, & que les semmes des soldats reçoivent en campagne un sol par jour & une ration de pain, tant qu'elles demeurent au quartier d'assemblée, & que leurs maris servent dans le régiment.

#### INFANTERIE IRLANDOISE.

Chaque régiment d'Irlandois est d'un bataillon, divisé en neuf compagnies, dont une de grenadiers & huit de fusiliers. La composition de chaque compagnie est la même que celle de l'infanterie Françoise, & les changemens sont les mêmes que dans les autres régimens.

# État - major.

Le colonel, le lieutenant colonel, un major, un aidemajor, un sous-aide-major, deux porte-drapeaux, un quar-D d'iij tier-maître, un tambour-major, un aumônier & un chirurgien. Sa majesté entretient jusqu'à nouvel ordre un
colonel en second dans le régiment de Dillon; un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux sergens,
quatre caporaux surnuméraires, qui n'ont aucun rang dansie corps, & sont uniquement destinés à faire des recruciLes appointements du colonel en second sont de 2400 st.
en paix, & de 2880 sivres en guerre. Les officiers recruteurs sont payés sur le pied de 1500 sivres par an au capitaine, 900 siv. au sieutenant, 600 siv. au sous-lieutenant,
360 siv. au sergent, & 270 au caporal. La solde & les
appointements sont les mêmes que pour le régiment Royalltalien.

#### ... GARDES-FRANÇOISES.

Ce régiment a été institué par Charles IX en 1563, sous le nom de dix enseignes de la garde du roi, en dix compagnies de 50 hommes chacune. Quoique sa composition ais vatié, sa destination a toujours été la même; il sert entpre aujourd'hui à la garde de nos rois; il marche à la tête de toute l'infanterie.

Il est composé de six bazaillons, faisant en tout 3 o compagnies de sussiliers, de 3 compagnies de grenadiers.

La compagnic de grenadiers est composée de 110 hommes: savoix, 4 sergens, 1 sergent-d'armes, 1 sergent-surier, 8 caporaux, 1 caporal-aide-major, 1 caporal magninier, 1 appointé-chirurgien, 80 grenadiers & 4 tambours; commandés par un capitaine, 2 lieutenans, 2 soulieutenans, & 2 enseignes à pique. Les 80 grenadiers & 4 tambours sont distribués en 8 escouades, dont 4 de 13 hommes, y compris 1 caporal & 1 appointé, & les 4 sutres de 12 hommes, aussi y compris 1 caporal & 1 appointé. Il y a de plus un tambour dans chacune des quatte premières escouades, & du reste elles sont toures disposées comme je l'ai dit de l'infanterie en général,

La compagnie de fusitiers est également composée de 110 hommes: savoir, 4 sergens, 1 sergent-d'armes, 1 sergent-fourier, 8 caporaux, 1 caporal-porte-drapeau, 1 caporal-magassinier, 1 caporal-aide-fourier, 1 caporal-caide r, 8 appointés, 1 appointé-aide magainier, 1 appointéirargien, 2 appointés apprentifs canoniers, 76 sufiliers, 4 tambours, commandés par un capitaine, 1 lieuteat, 2 sous lieutenans, 1 enseigne à pique & 1 enseigne kapeau. Les 8 caporaux, 8 appointés & 76 sufiliers at distribués en 8 escouades de 12 hommes chacune, y mpris 1 caporal & 1 appointé. Il y a de plus 1 tamar dans chacune des 4 premières escouades. Elles sont posées comme dans le reste de l'infanterie,

Le major est chargé des menues réparations, dans le tail desquelles il doit être aidé par les aides-majors, de tux-ci par les sous-aides-majors. Les sergens d'ordre com-andent spécialement : 1º les sergens d'armes, qui ont a dérail du magasin & des réparations de la compagnie, gnent les billets d'appel des sections, desniséedions & escouades, & les envoient aux officiers-majors. 2.º Les sergens-fouriers, qui ont le détail des subsistances & distributions, logement, campement. 3.º Les magasiniers souriers & aides souriers, qui ont le détail des subsistances & d'Arributions.

On a créé 2 sous-tambours-majors, pour veiller à la discipline des tambours, subordonnément au tambour major.

Le major des Gardes-Françoises est major-général né de l'infanterie de France.

Les capitaines ont rang de colonel, les lieutenans de lieutenant-colonel, les sous-lieutenans & enseignes de capitaine.

Quatre compagnies de ce régiment sont détachées tous les cinq jours avec leurs officiers, pour monter la garde dans la première cour du château où se trouve le roi.

Sa majesté a accordé à son ségiment des gardes une musique composée de 4 bassons, 4 cors de chasse, 4 baux-bois, 86 4 clarinerres.

Uniforme. Habit bleu, doubline, veste, paremens, sollet, culottes & bas rouges, agrémens blancs de trois en trois sur l'habit, boutonnières blanches, & bordé blanc sur la veste, & e. Les officiers & sergens persent un petit bordé sur l'habit avec l'épaulette.

Dd iv

# Appointemens & folde.

par an

| Capitaine de grenadiers:                                         | ρį           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Capitaine de fusiliers                                           | •            |
| Lieutenant de grenadiers400                                      | O,           |
| Lieutenant de fusiliers                                          |              |
| Sous-lieurenant de grenadiers200                                 | 0            |
| Premier sous-lieutenant de fusiliers                             |              |
| Second fous lieutenant120                                        | •            |
| Enseigne de la compagnie de grenadiers1200                       | 0            |
| Enseigne à pique de la compagnie de fusiliers800                 | >            |
| Enseigne à drapeau                                               | 0            |
| Sergent-d'armes de la compagnie de grenadiers850                 |              |
| Sergent-fouriër                                                  | 3            |
| Chacun des autres sergens                                        | 3            |
| Sergent-d'armes de la compagnie de fusiliers800                  |              |
| Bergent-fourier. 21. Wolf. P                                     |              |
| Chacun des autres sergens                                        | •            |
| Compagnie de fusiliers                                           |              |
| Caporal-porte-drapeau.                                           |              |
| Magafinier                                                       | r•<br>-      |
| Aide-fourier                                                     | , <i>I</i> . |
| Canonier & tambour                                               |              |
| Appointé                                                         |              |
| Aide-magafinier                                                  |              |
| Chirurgien & Apprentif-canonier                                  | •            |
| Fusilier                                                         | •            |
| La compagnie de grenadiers est payée un sol au-delà cette solde. | .de          |

# État-major.

|                                                                    | Par an.  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| blonel                                                             | 70000 1. |
| tentenant-colonel, indépendamment de ses appointemens de capitaine | 11750    |
| lajor                                                              |          |
| remier aide-major                                                  |          |
| hacun des six autres aides-majors                                  | .4500    |
| ious-aides-majors                                                  |          |
| Capitaine appointé                                                 |          |
| iergent d'ordre                                                    |          |
| l'ambour-major                                                     | 800      |
| lous-tambour-major                                                 |          |
| Aumônier                                                           | 1000     |
| Chirurgien-major                                                   | 1000     |
| Commissaire des guerres ayant la police                            | 10187    |
| Second commissaire des guerres                                     | 6350     |
| Maréchal des logis                                                 | 3000     |
| Prevôt                                                             | 3639     |
| Lieutenant du prevôt                                               | 800      |
| Greffier                                                           | 450      |
| Juge-auditeur des bandes                                           | 600      |
| Chacun des douze archers                                           | 200      |
| Executeur                                                          | 150      |
| Médecin                                                            | 800 🗀    |
| Aide-médecin                                                       | 500      |
| Apothicaire                                                        | 600      |
| Chagun des 16 musiciens                                            | 1500     |

#### GARDES-SUISSES.

Ce régiment eut le nom de Gardes-Suisses sous Louis XIII en 1616, & monta sa première garde devant le logis du roi à Tours, le 12 mars de cette même année. Il és avant cette époque le régiment de Galati : il a mési cette distinction par sa sidélité au service de nos rois.

Il est de 1400 hommes ou environ, en 4 barailles chacun de 4 compagnies, dont une de grenadiers de 3 fusitiers.

La compagnie de grenadiers est composée de 2 sergen I fourier, 4 caporaux, 4 appointés, 40 grenadiers & u tambour, commandés par un capitaine, un premier & u second lieutenans & sous-lieutenans, & distribués en 4 e couades de 12 hommes chacune, comme les compagnie

de grenadiers de l'infanterie Françoise.

La compagnie de fusiliers est composée de 6 sergens 2 souriers, 12 caporaux, 12 appointés, 132 sussiliers é 6 tambours, commandés par un capitaine, 2 lieutenans 2 sons-lieutenans, & distribués en 12 escouades de 1 hommes chacune, y compris un caporal & un appointé conformément à ce qui a été dit de l'infanterie Françoise Sa Majesté a accordé à son régiment des Gardes-Suisse une musique composée de 4 bassons, 4 cors de chasses 4 hautbois & 4 clarinettes.

Les Gardes-Suisses marchent immédiatement après le Gardes-Françoises, & lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils cèdent le pas au premier des régimens François avec les quels ils se trouvent, & prennent rang devant tous le

autres.

Les capitaines ont rang de colonel, les lieutenans de lieutenant-colonel, & les sous-lieutenans & enseignes de capitaine.

Tous les cinq jours deux compagnies montent la garde

chez le roi.

Uniforme. Habit rouge écarlate; paremens, revers de collet bleu de roi; doublure, veste & culottes blanches; guétres blanches avec les boutons de fil blanc; col rouge e poehes en travers; sept petits brandebourgs en losangs, en galon de fil blanc, posses à distance égale sur le revers; trois grands brandebourgs au-dessis, deux sur chique parement, petits boutons sur le revers, & gros boutons au-dessous du revers, sur le parement & dans les plis; chapeau bardé d'un bord de sti blanc, garni de vois houpes que

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

nguent les-rangs & les compagnies; boutons blancs,

mdistinguera facilement les officiers & les deux étatsets, celui du régiment, & celui de chaque compagnie, la table suivante.

Appointemens & solde.

| (co-20)                               | , c , j                                 |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                       | En Paix.                                | EN GUERRE.         |
|                                       | Par an.                                 | Par an.            |
|                                       |                                         |                    |
| itaine de grenadiers                  | .6000 l                                 | .6000 l.<br>.7200, |
| nier lieurenant de grenadiers         | .6000                                   | .7260.             |
| and lieurenant.                       | 2000                                    | .3600.             |
| mier lieurenant de fusiliers          | .2400                                   | .3000.             |
| and lieutenant                        | .2000                                   | .2600.             |
| que sous lieutenant de grenadiers.    | .1800                                   | .2400.             |
| mier sous-lieutenant de fusiliers     | .1800                                   | .2100.             |
| and fous-lieutenant                   | .1500                                   | .1800.             |
| leigne de la compagnie générale       | .1500                                   | . 1800.            |
| mier sergent de grenadiers            | \$76                                    | 660.               |
| and tergent                           | 432                                     | 576                |
| mier fergent de fusiliers             | 540                                     | 630.               |
| xond fergent                          |                                         | 504.               |
| acun des quatre autres sergens        | 296                                     | 450.               |
| urier de la compagnie de grevadiers.  |                                         | 196.               |
| poral de grenadiers                   | 324                                     |                    |
| poral de fusiliers                    | 262                                     | 188.               |
| pointé de la compagnie de grenad.     |                                         |                    |
| Prointé de la compagnie de fusiliers. |                                         |                    |
| renadier & rambour                    | 180                                     | .,116,             |
| filier & tambour                      |                                         |                    |
| Étas major du régimens                |                                         |                    |
| olonel, indépendamment de sa com-     | 1                                       | i i                |
| pagnie                                | 22000                                   | 22000.             |
| ientenant-colonel, indépendamment     |                                         | 1                  |
| de la compagnie                       | .9000                                   |                    |
| Aajor                                 |                                         |                    |
| lide-major                            |                                         |                    |
| ions-aide-major                       |                                         |                    |
| one-drapeau                           |                                         |                    |
| Marichal des logis                    | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                    |

|                                          | ·                      |
|------------------------------------------|------------------------|
| EN PAI                                   | EN GUE                 |
| Par an                                   | Par a                  |
|                                          | $\neg   \bigcirc \neg$ |
| Aide-maréchal des logis. 7               | 650.                   |
| Grand juge                               | 1200.                  |
| Premier aumönier                         |                        |
| Second & troisième aumônier              |                        |
| Médecin reftant à Paris1200              | 1200.                  |
| Chirurgien restant à Paris               |                        |
| Chacun de ses deux garçons400            |                        |
| Chacun des trois autres chirurgiens 1600 | 1600.                  |
| Chacun des fix garçons                   |                        |
| Premier fergent800                       |                        |
| Tambour-major                            | 1000.                  |
| Auditeur général                         |                        |
| Secrétaire interprête                    |                        |
| Commissaire des vivres                   | 1200.                  |
| Prevôt                                   |                        |
| État major de la compagnie<br>générale.  |                        |
| Capitaine, indépendamment de ses         |                        |
| appointemens                             | . 3000.                |
| Grand juge                               |                        |
| Aumônier                                 |                        |
| Sécretaire interprête                    |                        |
| Médecin                                  |                        |
| Chirurgien-major                         |                        |
| Sergent-général                          |                        |
| Tanibour-major                           |                        |
| Maréchal des logis                       |                        |
| Fourier1200                              |                        |
| Chacun des seize musiciens 1066          |                        |
| Prevôt                                   |                        |

#### GRENADIERS DE FRANCE.

Le corps des grenadiers de France est en quatre bi des, dont chacune comprend 12 compagnies; chaques pagnie est composée de 12 hommes: savoir, 2 sens 1 fourier, 4 caporaux, 4 appointés, 40 grenadiers à tambour; commandés par un capitaine, un lieutenant un sous-lieutenant. Chaque compagnie est divisée en 9 kouades, téunies & commandées conformément au rele l'infanterie.

majesté s'est réservé la nomination des lieutenanspels & majors de ce corps.

Inisorme. Habit bleu; revers, collet, paremens & blure citron, &c.

# État-major du régiment.

Incolonel, un colonel-commandant, 2 lieutenans-coels, 2 majors, 4 aides-majors, 4 sous-aides-majors, ésorier, 1 aumônier, 1 chirurgien-major, 1 quartierlire, 1 tambour major, & 12 musiciens.

### Appointemens & solde.

es capitaines, lieutenans & sous lieutenans sont payés ime ceux des compagnies de grenadiers d'infanterie nçoise; les sergens, souriers, caporaux, appointés & nadiers ou tambours reçoivent un sol par jour au-delà cette paie.

|                                    | EN PAIX.   | En Guerre. |
|------------------------------------|------------|------------|
| État - major.                      | Par an.    | Par an.    |
|                                    | $\sim$     | $\sim$     |
| onel propriétaire                  |            | 20000 l.   |
| onel commandant en second          | 10000,     | 10000      |
| haque colonel servant audit corps, |            |            |
| endant le remps qu'il est de ser-  |            |            |
| rice seulement                     |            |            |
| menant-colonel                     | .5000      | .6000.     |
| юг                                 | .4000      | .5000.     |
| lemajor, ayant commission de       |            |            |
| apitaine                           | .1800      | .2400.     |
| le major, sans commission de       |            |            |
| capiraine                          |            |            |
| B-aide-major                       |            |            |
| Korier                             |            |            |
| wier-maître                        |            |            |
| mónier & chirurgien, chacun        |            |            |
| mbour-major                        |            |            |
| thecan des 12 inftrumens           | FF13gTTTTT | 1 1340 [   |

### CORPS ROYAL DE L'ARTILLER

L'artillerie de terre, selon l'ordonnance du 13 1765, est composée de sept régimens, neuf compas d'ouvriers, six de mineurs, & d'une compagnie d'élève corps royal. Les régimens portent les noms des villes lesquelles ils sont levés: savoir, La Fère, Metz, Te

Strafbourg, Befançon, Auxonne, Grenoble.

Chaque régiment est composé de trois bataillost demi, & chaque bataillon est divisé en deux brigat quatre compagnies de canonniers forment la première gade; la seconde est formée de trois compagnies de cais niers & d'une compagnie de sappeurs. Le demi-batail ou cinquième brigade, renserme quatre compagnies bombatdièrs; ce qui fait en tout vingt compagnies par giment, dont 14 compagnies de canonniers, 4 de bomb diers, & 2 de sappeurs.

Chaque compagnie est composée de 46 hommes paix, & 70 en guerre, commandés par un capitaine premier & un capitaine en second, attaché à la compagnen résidence; de deux lieutenans en premier & deux lieutenans en premier & deux lieutenans en second, dont un garçon-major, tiré du corps sergens. Ces officiers, au lieu de rouler entr'eux com dans les sept brigades, dont le cotps royal était ci-des pomposé, ne roulent plus entr'eux que dans leur régime particulier, jusqu'à ce qu'ils deviennent capitaines en panier, alors ils concourent dans les sept régimens pour grades supérieurs.

L'état major de chaque régiment est composé colonel, un lieutenant-colonel, cinq chefs de brigade, major, un aide major, deux sous-aides-majers, un que etc-maître, un trésorier, un tambour major, un aumé et un chirurgien. Il y a outre cela dans chaque régimen inspecteur et un commandant des écoles, outre inspecteurs généraux pour tout le corps, dont le pres

s le titre de directeur & inspecteur général.

Chaque compagnie d'ouvrien est composée de 61 h mes en paix, & 70 en guerre, commandés par un c saine en premier, & un capitaine en second, un lieute premier, & deux lieutenans en second, dont un garçontor tiré du corps des sergens ou maîtres ouvriers. Il y a è de ces compagnies à la suite de chacun des régimens as nous venous de parler.

Chaque compagnie de mineurs est commandée par un straine en premier, un capitaine en second, deux lieujans en premier, & deux lieutenans en second, dont un pan-major tiré du corps des sergens, & elle est composée 70 hommes en paix, & de 82 en guerre. Il y a outre 2 pour ce corps un commandant particulier.

La compagnie des élèves a été transsérée de la Fere à peaume depuis 1761: elle est commandée par un lienunt-colonel, un capitaine en premier, de deux capi-

nes en second, & composée de so élèves.

Il y a de plus pour le service des places 22 colonels-difeurs d'arrillerie, 26 lieutenans-colonels, sous-directeurs inspecteurs des manusactures d'armes, 35 capitaines en emier, & 75 capitaines en second.

#### ARTILLERIE DE LA MARINE.

L'artillerie de la marine consiste en deux brigades; celle : Sains-Julien, attachée au port de Brest; & celle de lifessy, à celui de Toulon. Chaque brigade est comtée de sept compagnies de canonniers, & d'une compaue de bombardiers. Les compagnies de 100 hommes ucane, sont commandées par un capitaine en pied, deux nuenans en premier, & deux lieutenans en second.

L'état - major est composé d'un capitaine de vaisseu, est de brigade, un colonel, un lieutenant-colonel, un ajor, un aide-major, un sous-aide-major, un aumônier,

un chirurgien.

La brigade de Toulon fournit trois compagnies de cas uniers pour le service du port de Rochesort, & ce détaument est commandé par le colonel de la même baiide, & par le lieurenant-colonel de celle de Brest.

Outre les officiers dont nous avons fait mention, il y a sinfpecteur général des troupes d'artillerie de la marine, un commissaires des guerres de du corps-royal d'artillerie, deux trésoriers généraux, un commissaire général.

des poudres & salpêtres, un commissaire général des son & un garde d'artillerie. Ces trois derniers officiers s dent à l'arsenal de Paris. C'est là aussi que siège le la liage de l'artillerie de France, dont nous, avons fait m tion au mot bailliage.

## TROUPES LÉGÈRES.

Par ordonnance du premier mars 1763, les quatre gions sont composces de 3917 hommes en 17 compagnis dont une de grenadiers, 8 de sussiliers, & 8 de dragus & par une autre du mois de mars 1766, les volontaires Clermont & de Soubise ont été établis en légion, l'une se le nom de légion de Condé, & l'autre sous le nom de gion de Soubise, avec la même composition que les autre

La compagnie de grenadiers est composée en temps paix d'un sergent, d'un fourier, de 2 caporaux, 2 appoint 22 grenadiers, & un tambour, commandés par un ca taine, un lieutenant, & un sous-lieutenant, & divisés 2 escouades de 13 hommes chacune, y compris un capo

& un appointé.

La compagnie de fusiliers est composée en temps paix, d'un sergent, d'un sourier, de 2 caporaux, 2 a pointés, 10 susiliers, & un tambour, commandés par l'capitaine, un lieutenant, & un sous-lieutenant, & divisé en 2 escouades de 7 hommes chacune, y compris un ca

poral & un appointé.

La compagnie de dragons est composée en temps (paix d'un maréchal des logis, un fourier, 2 brigadiers, 1 dragons, & un tambour: 15 hommes, y compris le mar chal des logis, le fourier, les brigadiers & lè tambou sont montés; 14 sont à pied: les 2 brigadiers & 24 dn gons forment 2 escouades de 13 hommes chacune, compris un brigadier; 6 sont montés, & 7 à pied.

Les corps de troupes légères n'ont ni drapeau, ni gu

don, ni timbale.

## Etat-major de chaque légion.

Colonel, colonel-commandant, lieutenant-colonel tous trois sans compagnie; major, aide-major d'infanterie aide-major de dragons.

Appointemen

### - Appointemens & soule des troupes légères.

| EN PAIX.   | EN GUERRE.    |  |
|------------|---------------|--|
| Par an.    | Par an.       |  |
| 2000 l,    | 3000 l.       |  |
|            |               |  |
|            |               |  |
|            |               |  |
|            |               |  |
| Par jour.  | Par jour.     |  |
| 11 f. 4 d. |               |  |
|            |               |  |
| 68         | 7 .           |  |
|            | Par an.  2000 |  |

... La compagnie de grenadiers reçoit un sol de plus que celle de sussilers.

| •                                  |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|
| ·                                  |           | EN GUERRE. |
| DRAGONS.                           | Par an.   | Par an.    |
| Captainé :                         |           |            |
| Lincolnerie                        |           |            |
| Sous-lieurgepant,,                 | .500      |            |
|                                    | Par jour. | Par jour.  |
| Maréchal des logis                 | 12, f,    | 14 T.      |
| Posting                            |           |            |
| Brigadier Dragon & cambour         |           |            |
| État major.                        | Par an.   |            |
| Colonel de chaque légion           | 4500 l    | 6000 I.    |
| Colonel commandant de chaque lég.  |           |            |
| Chaque lieutenant-colonel          |           |            |
| Major                              | 2880,     | 4009.      |
| million de capitaine               | 1500      | 2400.      |
| Alde major d'infanterie, sans com- |           |            |
| mission de capitaine               | 800.352   | 1800       |
| Tome III.                          |           | Ec .       |

| ,                                                       | EN PAIX.                                | EN GUEIRI. |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--|--|
| État-major.                                             | Par an.                                 | Par an.    |  |  |
|                                                         |                                         |            |  |  |
| Aide-major de dragons, avec com<br>mission de capitaine | . 1800 l                                | 3000 l.    |  |  |
| mission de capitaine                                    | . 1500                                  | 2000.      |  |  |
| Sous-aide major d'infanterie)                           | •                                       | 1200.      |  |  |
| Sous-aide-major de dragons (                            | Ces cinq places ne<br>doivent être rem- | 1200.      |  |  |
| Quartier-maître (                                       | plier qu'en guerre.                     | .\$00.     |  |  |
| Aumônier & chirurgien, chacun.                          |                                         | .500.      |  |  |

Observations concernant l'infanterie tant françoise qu'étrangère.

1.º Par un réglement du premier mars 1766, sa maje a établique, lorsqu'il vaqueroit une charge de lieutem colonel ou de major dans quelqu'un de ces régimens, ce qui sera destiné à la remplir ne pourroit jamais être cho, dans le régiment où la place vaqueroit, mais toujou dans un autre corps.

2.º Par ordonnance du 19 avril 1766, sa majesté a établi deux soldats charpentiers & quelques instrumens dans chacun des bataillons d'infanterie françoise & étrangère.

Les soldats charpentiers sont tirés des huit compagnis de fusiliers, & continuent cependant de faire nombte dus la compagnie dont ils sont tirés; ils sont armés de große haches & de sabres, & ils portent un tablier de couleu fauve.

Sa majesté a établi par la même ordonnance deux clarinettes & un sifre dans chaque bataillon des régimens composés de deux, de trois & de quarre bataillons; & quant clarinettes & un sifre dans chaque régiment d'un bataillon lesquels sont attachés à la suite de l'état-major de chaque bataillon, & seront payés à raison de 6 sols 8 deniemps jour.

Pour ce qui concerne les engagemens, c'est le semment-général de police de Paris, & les intendans des princes qui doivent ordonner de tout ce qui est relatif à le levée des hommes de recrues, arrêter les dépenses, déci-

der les difficultés, or en rendre compte tous les mois au mistre de la guerre.

Les hommes de recrues seront enrôlés sans séduction, violence, ni supercherie, à 5 pieds 2 pouces, depuis 17 ans jusqu'à 40 en paix; & 5 pieds 1 pouce en guerre depuis 18 ans jusqu'à 45, même 48.

On n'engagera point les habitans des îles de Ré & l'Oléron, les hommes classés dans la marine, ou assujettis au service de la garde-côte; ceux qui ayant servi n'one point un congé absolu, ni ceux nés dans l'état d'Avignon & comté Venaissin, sans une permission par écrit du vicelégat.

Le terme des engagemens est de huit années, au bout desquelles le soldat aura son congé, quand même il serois desquelles le soldat aura son conge, quand même il seroit parvenu aux hautes payes. Les engagemens seront faits sur des imprimés que l'enrôlé signera, & s'il ne sait pas écrire, il y mettra sa marque en présence de deux rémoins, qui signeront l'engagement au bas duquel sera le signalement de l'homme enrôlé, & la somme d'argent qu'il a reçue. Il y a peine de galdres pour ceux qui donneront un faux signalement.

Le prix de l'engagement est de 30 livres, dont un tiers' est donné à l'instant, un tiers au quarrier du régiment de rectues, & le reste à l'arrivée du régiment pour leques l'enrêst est destiné. Le pour boire est de 5 livres pour les hommes de 5 pieds un pouce, 10 livres pour ceux de 5 pieds 2 pouces, 15 livres pour ceux de 5 pieds 3 pouces y la courte cour de 6 pieds 3 pouces y 20 pour ceux de s pieds 4 pouces, & 25 livres pour ceux au-delà.

Un officier ne peut donner aucun congé abloht ni limité seus peine d'être cassé. Le commandanone peur permettre d'absence, sans le consentement de l'intendant.

Un père de famille qui se repentira de s'être engagé, poursa présenter à ses frais un homme à sa place. Ordon. du i février 1763.

Tout soldat engagé qui n'aura pas seize ans accomplis, avra son congé en remetrant à la caisse du régiment la somme qu'il aura reçue pour son engagement, & le prix des effets qui lui auront été donnés, pourvu toutefois qu'il reclame contre son engagement au plus tard dans l'espace du mois qui fuivra ceiui où il auta atteint l'âge de seize

Tout bas-officier, soldat, cavalier & dragon qui aura rempli 4 années de son engagement, pourra se rengager, & il lui sera payé 100 livres pour 8 ans, & 50 pour 4 ans, qui ne commenceront à courir que du jour où le premier

engagement sera fini.

On a coutume de congédier les miliciens qui restent dans les régimens de sa majesté, & les plus anciens soldats de ses régimens, à raison par an de 27 hommes pour un régiment d'un bataillon, de 54 pour un de 2 bataillons, de 81 pour un de trois bataillons, de 108 pour un de 4 bataillons, & de 24 hommes par chaque régiment de cavalerie, dragons, huffards, ou légions, pourvu qu'ils aient

rempli le terme de leur engagement.

Sa majesté permet aussi à ceux qui seront utiles à leur famille de se dégager, à raison par an de 20 hommes par régiment de 4 hataillons, de 15 pour un régiment de 3 bataillons, de 10 pour 2 bataillons, & de 5 pour un bataillon; & autant pour chaque régiment de cavalerie, dragons, husiards, légions, en consignant à la caisse du régiment 400 livres pour ceux qui servent dans l'artillerie, 300 livres pour un cavalier, 250 livres pour un dragon, & 200 livres pour ceux qui servent dans l'infanterie; ces congés ne pourront être expédiés que dans la revue du mois de septembre, défendant expressément sa majesté d'en délivrer aucun dans le courant de l'année, si ce n'est dans des cas d'une nécessité indispensable, dont elle jugera elle même, sur le rapport qui lui en sera fait par le secrétaite d'état ayant le département de la guerre. Ordonnance du e mai 1966, en interprétation de celle du 2 février \$ 753.

INGÉNIEURS, corps d'afficiers qui conduisent les travaux de la guerre, pour les attaques, défenses & forti-

fications des places.

A la guerre leurs fonctions consistent non seulement en tout ce qui concerne l'attaque et la défense des places. mais encore les retranchemens des camps, postes, &c.

Pendant la paix on les emploie à construire de non-

velles fortifications, ou à réparer les anciennes.

Les ingénieurs François l'ont toujours emporté sur tous ceux des autres états de l'Europe. Ce corps n'est nulle part mussi nombreux, & la France a produit un très-grand nombre d'hommes qui ont excellé dans la partie du génie. La maute réputation de M. de Vauban, dont les systèmes ont été adoptés par les étrangers, de présérence à tous les autres, suffiroit seule pour établir la césébrité de sa nation dans un art, pour lequel d'ailleurs son génie particulier la rend plus propre qu'aucune autre.

Le corps des ingénieurs François n'étoit ci-devant com-

posé que de 300.

Par une ordonnance du 4 décembre 1762, sa majesté, en considération de la manière distinguée avec laquelle ce corps s'est comporté dans la dernière guerre, a porté le mombre des ingénieurs jusqu'à 400 officiers, sous la dénomination d'ingénieurs ordinaires du roi, & a décidé en même temps, que le nombre des commissions de colonel, lieutenant-colonel, & capitaine, seroit augmenté en proportion du nombre d'officiers. Les ingénieurs ordinaires du roi sont divisés en trois classes: savoir, 20 directeurs de sortifications, 90 ingénieurs en chef, & 290 ingénieurs ordinaires.

Pour être admis dans ce corps, il faut être parfaitement instruit dans l'arithmétique, les élémens de géométrie, & les principes sondamentaux de la méchanique & de l'hydraphique. Les sujets qui se présentent, doivent subir l'examen presert par les ordonnances; ils sont ensuite admis à l'école de Mézières, où le nombre des élèves qui étoit autresois de 30, est porté à 50; ils y ont rang de lieutenant en second, avec 720 livres d'appointemens, & ils y restent deux ans, au bout duquel temps ils sont admis dans le corps du génie, s'ils en sont jugés capables. Ils ont un unissorme bleu, patement noir, veste & culotte rouges, & boutons d'or.

INGÉNIEURS conftructeurs de la marine (les), sont des officiers chargés de la construction des vaisseux de sa majesté. Il y 2 un ingénieur constructeux en chef dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, deux ou trois ingénieurs constructeurs ardinaires, quatre ou six sous-ingénieurs constructeurs, & quelques élèves. C'est do E e iij

C I

ces trois premiers ports que l'on doit détacher un ingésie ordinaire, ou un sous ingénieur constructeur pour all suivre dans les autres ports, tels que l'Orient, le Havre Nantes, Marseille, Baionne, Bordeaux, &c. les travis qui peuvent y être ordonnés.

Les ingénieurs en chef doivent être tirés des inghimiceonstrudeurs ordinaires, d'après les preuves qu'ils autoi données de leurs talens, sans avoir égard à leur rane d'af

cienneté.

Les places d'ingénieurs - constructeurs ordinaires, for accordées au concours.

Les ingénieurs-jous-construdeurs sont choisis parmi de plus anciens des élèves ingénieurs-constructeurs qui mè le mieux réussi dans les examens.

Aucun sujet n'est admis à la place d'élève ingénium constructeur, qu'il n'ait suivi les ouvrages du port pendant deux ans au moins, avec la permission du secrétaire d'état ayant le département de la marine. Les prétendans à ces places doivem être âgés de seize ans, & proposés par l'intendant de la marine. Il faut qu'ils aient déja d'ailleur des principes d'arithmétique & de dessein, & qu'ils aient été examinés par un ingénieur constructeur en chef, en présence de tous les ingénieurs constructeurs ordinaires, qui peuvent aussi les interroger; & ce n'est que d'après cet examen, & avec un certificat de l'ingénieur constructeur en chef, visé de sui, & signé des ingénieurs constructeurs ordinaires, qu'ils vont se présenter à l'intendant ou ordonnateur du port, qui les propose au sécretaire d'état ayant le département de la marine.

Lorsque les élèves admis ont suivi pendant deux am moins les ouvrages du port, l'intendant ou ordonnateut propose au sécretaire d'état ayant le département de la marine, d'envoyer à Paris ceux d'entr'eux qui, suivant les témoignages de l'ingénieur constructeur en chef, ont montré le plus de dispositions & d'application, pour y êtte instruits dans toutes les parties des mathématiques relative à l'art de la construction, par les mastres choisss à ce effet, & sous la conduite d'un directeur que sa majeste nomme pour veiller au progrès de leurs études. Quand ces élèves ont passé un temps sussissant à l'étude des sciences

ttives à la construction des vaisseaux, ils subissent un imen sur toutes les parties exigées par un examinateur numé par sa majesté. D'après le compte rendu par le ecteur & l'examinateur, au secrétaire d'état ayant s'e partement de la marine, les élèves qui ont réussi sont voyés dans le port pour y continuer leur service, & remir les places de sous-ingénieur constructeur qui viendront aquer, & ceux des élèves qui n'ont pas réussi dans l'examisont congédiés.

Il y a encore les ingénieurs des turcies & levées, & les génieurs des ponts & chaussées, employés dans les disséentes provinces du royaume. Les premiers sont au nombre le trois, & les derniers au nombre de 26, dont un dans haque généralité ou département des ponts & chaussées. On en compte trois autres, mais qui ne sont que des insénieurs en commission sans généralité. Voyez Ponts &

hauffees.

INGRANDE, petite ville de la haute Bretagne, avec itre de baronie, sur la rive droite de la Loire, aux consins de l'Anjou; diocèse de Nantes & d'Angers, parlement de Paris, intendance de Tours, élection d'Angers. On y tompte environ 700 habitans. C'est le siège d'un grenier à sel & d'un bureau pour les traites soraines. Il y a au mitteu de cette ville une pierre qui sait la séparation de l'Anon avec la Bretagne.

Cette terre & seigneurie relève du château d'Angers,

& appartient aujourd'hui au comte d'Avaugour.

INGWEILLER, petite ville de la basse Alsace sur la Morter, à une lieue de Bouxweiller, recette de cette ville; liocèse de Strasbourg, conseil supérieur & intendance d'Alace. On y compte environ 4000 habitans. Cette ville est sermée d'une simple muraille, environnée d'un sossé, & plusieurs hauteurs voisines la commandent. Au midi le teroir d'Ingweiller est assez abondant; mais dans les autres parties il est rempli de montagnes couvertes de bois; cependant les vallons sournissent de bons pâturages.

INSPECTEURS généraux des troupes, officiers dont es fonctions confistent à faire la revue des troupes dans es lieux de leurs départemens, à examiner les companies, pour connoître celles qui sont en état de servir. Ils

Ec iv



rloivent réformer & congédier les soldats qui n'ont pas taille requise par les ordonnances, & ils ordonnent a l'habillement des soldats lorsqu'il en est besoin. Quand i visitent les gardes ordinaires & autres détachemens auto de l'armée, les soldats se mettent sous les armes, mais cambour ne bat point. Un inspecteur a droit d'avoir se logement dans les places de son département, & d'y sais prendre les armes, en avertissant le gouverneur, ou celu qui commande.

Il y a (en 1767) quatorze inspecteurs généraux d'insa

terie, & douze pour la cavalerie & les dragons.

INSPECTEURS des monnoies de France. Voyez Mon

INSPECTEURS généraux du domaine de la couronne, (les) sont des officiers de judicature commis par arrêt du conseil pour poursuivre & désendre les affaires concernant les domaines de la couronne qui sont portées aux différens conseils de sa majesté. Les inspecteurs du domaine remplissent à cet égard les sonctions d'avocat du roi : ils donnent leurs dires & leurs conclusions sur toutes les affaires qui leur sont communiquées ; ils peuvent même être entendus dans toutes celles où ils croient devoir intervenir.

INSPECTEURS des manufactures du royaume (les), sont des personnes préposées de la part du roi, pour avoir inspection sur les manufactures en étoffes ou en toiles, soit sur les métiers des manufacturiers, soit sur ceux des patticuliers: ils doivent avoir soin que les ouvriers se conforment aux arrêts, ordonnances & réglemens concernant · les largeurs & longueurs des étoffes qu'ils fabriquent, & veiller à ce qu'ils n'y emploient que les matières ordonnées & permises. Outre trois inspecteurs généraux pour les manufactures étrangères, dont l'un réside ordinairement à Marseille, l'autre à Paris, & le troissème à Roucn, il y a dans toutes les provinces ou généralités, un ou plusieurs inspecteurs & sous-inspecteurs des manufactures, selon que la province est plus ou moins commerçante & étenduc. On en compte soixante ou environ de ces derniers, qui ant chacun leur résidence dans les villes les plus commerçantes de leur district : les uns sont pour les draperies, toiled'autres pour les papereries, pour la bonneterie,

tres pour la librairie, &c.

NSPECTEURS de police de la ville de Paris (les), des officiers chargés de veiller à la propreté des rues, ce que rien ne nuise à la liberté du passage, tant pour voitures que pour les gens de pied: en un mot ils doi: apporter tous leurs soins pour l'exécution des arrêts, s & ordonnances concernant la police & propreté des de Paris; police dont on ne s'écarte que trop sout, malgré toutes les précautions que prennent ceux sont préposés pour y veiller.

les officiers sont au nombre de vingt, & ils ont chacun r leur département un des vingt quartiers de Paris.

rez le Dictionnaire de Paris.

NSPECTEURS des ponts & chaussées de France.

jez Ponts & chaussées.

NSPECTEUR GÉNÉRAL DES BATIMENS DU ROI, DINS ET MANUFACTURES. Voyez Directeur & ordoneur général.

NTENDANCE; on appelle communément ainsi le où réside un intendant, & où ses bureaux sont établis: donne encore cette dénomination au district ou déparient d'un intendant des provinces. Nous en avons parlé z au long au mot généralité; voyez GENÉRALITÉ. yez auflici-après l'article Intendans des PROVINCES. INTENDANT; c'est en général un homme préposé ir avoir l'inspection, la conduite & la direction de cernes affaires. Dans le ministère public on distingue pluirs sortes d'officiers avec la dénomination d'intendant, s employés dans différentes parties de l'administration royaume, tels que les intendans des finances, ceux du nmerce, les interdans des provinces, les intendans d'ares, l'intendant général de la marine & des classes, l'inidant général des armées navales, les intendans de la trine, l'intendant général des colonies, les intendans aux Françoises de l'Amérique, les intendans des turcies & ées, les intendans généraux des postes, & les intendans lonnateurs des bâtimens du roi, jardins & manufactu-∍&c.

INTENDANS des finances (les), sont des magistram

chargés de toutes les parties de finances & dépendent royaume, sous la direction de M. le contrôleur génération Toutes les parties de cette branche de l'administration blique sont divisées en six départemens, à la tête de cun desquels est un intendant des sinances. Voyez le stionnaire de Paris.

Les intendans du commerce, pour le commerce sieur du royaume. & le commerce extérieur par terre, au nombre de quatre, chacun desquels a son district département particulier. Le commerce extérieur marient aujourd'hui tout entier sous la direction d'un des la cretaires d'état. Voyez le Dictionnaire de Paris.

INTENDANS des provinces (les), sont des magistra que le roi envoie dans les provinces ou différens départi mens, que l'on nomme intendance, pour y avoir l'in pection & la direction de la justice, de la police & d finances, & pour y donner ses ordres concernant les affaire extraordinaires. Ils règlent toutes les dépenses de la pré vince dont ils ont le district ; ils dirigent toutes les impe sitions, de quelque nature qu'elles soient, & tout ce qu concerne les milices & recrues, les marches des troupe & les étapes, &c. C'est à eux que les commissaires de guerres, les trésoriers-généraux de l'ordinaire des guerres les principaux trésoriers dans les provinces & généralités & les inspecteurs des ponts & chaussées rendent compa de leur administration : c'est à eux enfin que le roi fai adresser ses ordres, tant ordinaires qu'extraordinaires, con cernant les tailles, les dépenses & paiemens à faire pou ses troupes, & les besoins de la province.

Les places des intendans sont des commissions que le roi donne à qui il lui plast, & pour autant de temps qu'il plast à sa majesté: leur pouvoir s'étend à toutes les commissions que le roi juge à propos de leur adresser, avec attribution de jurisdiction particulière. Les appellations de leurs ordonnances & jugemens sont portées au conseil. Ces magistrats sont ordinairement mastres des requêtes au moins c'est en cette qualité qu'ils ont le droit de présider dans les présidiaux des provinces où ils sont départis. Il y a aujourd'hui 32 intendances ou districts de provinces, à la tête de chacun desquels il y a un intendant, dont le

44

nee est toujours fixée dans la principale ville de son ement. Voyez GÉNÉRALITÉ.

rendans généraux des postes (les); Ces officiers u nombre de deux: ils ont la cour & la police génées postes aux lettres, ainsi que la direction des postes levaux.

l'ENDANT de la marine. C'est celui qui est dédans un port & arsenal de marine pour y exercer la :, & ordonner de la police & sinance, suivant le ir qui lui est attribué par sa commission. Il connoît is les vols, larcins, injures, blessures & autres délits its dans l'étendue de l'arsenal, & dans tous les magaunsi que sur les vaisseaux désarmés; & c'est le prevôt marine qui fait l'instruction des procès. Les recettes eniers, l'acquittement des dépenses, le paiement des ntemens & solde, la paie des ouvriers, leur distribules marchés & adjudications, les approvisionnemens, vres, la levée des équipages, leur répartition dans les aux, & tout ce qui est relatif à ces objets, & la police reçats, sont en entier du ressort de l'intendant de la ne, qui en rend compte à la cour.

rique le roi ordonne des constructions ou autres tradans le port, c'est à l'intendant de la marine que les s'ont adresses, & c'est lui qui les distribue en connece. Il veille à ce que tous les officiers de l'adminifon, ingénieurs, constructeurs, & autres qui sont sous large, fassent leur devoir. Il en envoie tous les six un état au ministre ayant le département de la majer en dompte de leurs fonctions, de seurs bonnes auvaises qualités. Enfin l'intendant de la marine fait uter tourés les ordonnances & tous les réglemens conant cet objet: il pourvoit à la sourniture des magate à la conservation des provisions: il fait la revue des pages lorsqu'ils sont à bord, & fait punit les déserteurs upables.

y a fix départemens ou intendances de la marine; sa-, le département de Breft, celui de Toulon, celui de lesort, celui du Havre, celui de Dunkerque, & celui Bordeaux & Baïonne. Il n'y a d'intendans de la maque dans chacundes trois premiers départemens; &

dans chacun des trois autres, il y a un ordonnateur; commissaire général de la marine, soit commissaire naire. Ils y ont la même autorité que les intendans, font les mêmes sonctions.

INTENDANT général de la marine & des classes à l'inspection générale de tous les ports, arsenaux, & classes de matelots du royaume. Outre cet officier il un intendant général des armées navales. Nous parles ci après de ses sonctions, sous le titre d'intendant armée navale, conformément à ce qui est preserit par dernières ordonnances de la marine.

Il y 2 2ussi un intendant général des colonies, & sintendans de la justice, police & sinances pour ces ma colonies: savoir, un pour la Martinique & Sainte-Lus un pour Saint-Domingue, & un pour la Guadelos Leurs sonctions sont à-peu-près les mêmes que celles intendans des provinces.

INTENDANT des turcies & levées, officier des pe & chausses, qui fait en présence des contrôleurs & de l génieur les adjudications des ouvrages portés sur l'étan roi; les officiers des élections dans chaque endroit où font les adjudications, s'y trouvent & signent avec les o ciers des turcies & levées tous les actes qui dépendent opérations.

INTENDANS d'armée (les) sont des officiers chas de veiller à la subsistance des troupes: ils sont les principa inspecteurs des armées. C'est à eux que l'on rend compendant le cours de la campagne, de l'état des travai de la qualité & quanité des provisions de bouche, & y pourvoient par le ministère des commissaires des guers

INTENDANT d'une armée navale (1') est chargé pourvoir aux approvisionnemens de bouche de tous ce qui montent les vaisseaux d'une armée navale, aussi la que des bâtimens de charge qui la suivent. Il veille à que les vaisseaux qui doivent composer la flotte soient bon état avant l'embarquement. On doit lui remettre s'inventaire de châque bâtiment, & des états des rechang munitions, & généralement de tous les effets emba qués. Il a soin que les bâtimens destinés à servir d'hôt taux à la suite de l'armée, soient commodes & bien di

spour y recevoir les malades, & qu'ils soient pourvus ous les meubles, médicamens & rafraîchissemens enables. Si le nombre des malades ou blessés étoir considérable pour pouvoir être contenu dans les bâtisservant d'hôpitaux, l'intendant doit faire disposer tentes & des logemens dans les lieux les plus proches mouillage, pour y soigner ceux que le général jugera opos d'y faire transporter: il est pareillement chargé achats à faire en pays étranger ou autres relâches pour approvisionnemens & radoubs, & il rend compte de service, consormément aux instructions particulières a majesté.

ly a encore plusieurs autres officiers publics qui ont le d'intendans; tels sont l'intendant du jardin royal des nes, les deux intendans & contrôleurs généraux de genterie, menus plaisirs & affaires de la chambre du les deux intendans & contrôleurs généraux des écuries iviées de sa majesté, tant d'ancienne que de nouvelle nion, les trois intendans & ordonnateurs des bâtimens roi, jardins, arts & manusactures, &c. On voit assez l'énoncé des titres quelles peuvent être les sonctions ces derniers officiers.

NVALIDES (hôtel royal des), célèbre & respectable nument de la magnificence & de la piété de Louis XIV, dé par édit du mois d'avril 1674, & situé au couchant sé de la ville de Paris, près des barrières du sauxbourg Germain, & au levant d'été de l'Ecole royale militaire, it il n'est éloigné que d'environ 150 toises, sur la rive sche de la Seine, à laquelle il est joint par un beau inconce qui a environ 500 toises dans sa longueur, &

nt la largeur est égale à celle de l'enclos de l'hôtel.

Louis XIV a pourvu par ce généreux établissement, a subsistance, au logement. & à l'entretien conveble d'un grand nombre d'officiers & soldats, que leux trage & leurs services ont mis dans le cas de mériter re récompense, & que leur insortune a réduits à la néstité d'en avoir besoin, se trouvant par leur grand âge par leurs blessures, hors d'état de rien saire pour pou
it vivre & subsister.

Les motifs & l'objet de cet établissement ne sauroient être-

mieux présentés qu'en rapportant les propres terme

Le roi, après la paix des Pyrénées, faite entre la Fa & l'Espagne, ne s'occupoit plus qu'à réparer dans I rieur de son royaume les maux que la guerre y avoir sés, & à corriger les abus qui s'étoient introduits de plupart des ordres : a pour accomplir un dessein si men m fi avantageux, nous avons estimé, (dit ce monar m dans le préambule de son édit, ) qu'il n'étoit par m digne de notre piété que de notre justice, de tires ! n de la misère & de la mendicité les pauvres officien m soldats de nos troupes, qui ayant vicilli dans le servi p ou qui dans les guerres passées ayant été estropiés, éto mon seulement hors d'état de continuer à nous en rend · 20 mais aussi de rien faire pour pouvoir vivre & subsiste 2 & qu'il étoit bien raisonnable que ceux qui ont exp a librement leur vie, & prodigué leur sang pour la défe 20 & le soutien de cette monarchie, . . . . jouissent du re m qu'ils ont assuré à nos autres sujets, & passent le re m de leurs jours en tranquillité. Confidérant aussi que n m n'est plus capable de détourner ceux qui auroient la so lonté de porter les armes, d'embrasser cette profession m que de voir la méchante condition où se trouverois m réduits la plupart de ceux qui s'y étant engagés, & n'aye m point de bien, y auroient vieilli ou été estropiés, si l' so n'avoit soin de leur subsistance & entretenement, ne 20 avons pris résolution d'y pourvoir. Et quoique nous avoi e ci-devant, à l'exemple de nos prédécesseurs, tâché d'i so doucir la misère de ces estropiés, soit en leur accordat o des places de religieux (\*) lais dans les abbayes & priet

<sup>(\*)</sup> Avant l'établissement de l'Aégel royal des Invalides, dont le R Louis XIV forma le projet en 1671, les abbayes & prieurés de nominition royale, même les bénéfices fitués dans les pays conquis, consibuoient à l'entretien, à la nourriture & au logement d'une partie de officiers & foldats estropiés, auxquels le roi accordoit des breves, à chaque monastère contribuable étoit obligé d'en récevoir un certain nombre, & de leur accorder la portion monachale, moyennant cer taines occupations auxquelles étoient tenus les moines lais, comme d'sonne les choches, de balayer l'églife, &c. Voyez l'atr. Gergi, pag 340, vol. II. D'aurres demeuroient dans les gamisons, où ils rect voient une solde.

à de notre toyaume, qui de tout temps leur ont été fectées; soit en les envoyant, comme nous avions fait. B nos places frontières, pour y subsister & y être eneans au moyen de la solde que nous leur avions ormée, ainsi qu'aux autres foldats de nos troupes: néan-ins, comme il est arrivé que la plupart de ces foldats rant la liberté de vaguer, à tous ces avantages, à avoir, les uns composé & traité de leur place de Leux Lais dont ils étoient pourvus, les autres quitté ferté des places frontières, sont tombés dans leur mière misère; nous aurions jugé à propos, pour apmer remède à ce mal, de recourir à d'autres movens: mees en avoir fait examiner plusieurs qui nous ont été polés sur ce sujet, nous n'en avons pas trouvé de meilrene celui de faire bâtir & construire en quelque enpicommode, & proche de notre bonne ville de Paris, nhôtel royal ( que nous avons qualifié du titre des walides, ) d'une grandeur & espace capable d'y receir & loger tous les officiers & soldats, tant estropiés re vienx & caducs, de nos troupes, & d'y affecter un nds suffisant pour leur subsistance & entretenement. Leffer de quoi, & pour suivre un si pieux & fi lou2de dessein, & mettre la dernière main à un ouvrage inile & si important, nous avons donné nos ordres me faire bâtir & édifier ledit hôtel royal, au bout du Exbourg Saint - Germain de notre bonne ville de tris o .

Four les stais de construction & l'entretien de cet étafément, digne de toute la grandeur du monarque, sis KIV lui a assigné d'une part tous les deniers promus des pensions des places des religieux lais des abbayes prientés contribuables du royaume, dans lesquelles ont convertis les secours que ces monastères, avoient été ligés de leur donner jusqu'alors. De l'autre deux deniers le livre, pris sur toutes les dépenses des troupes.

les pensions des abbayes & ptieurés contribuables, conleut en la somme de 150 livres par an pour les abbayes prieurés de nomination royale qui ont 1000 livres & dessus de revenu, & de 75 livres pour ceux de ces bésices de moindre valeut; ce qui sorme un revenu annuel de 107 mille livres, payés par le receveur général clergé, au trésorier des Invalides.

Quant aux deux deniers pour livre retenus sur toutes dépenses généralement que font les trésoriers, tant de l'e dinaire que de l'extraordinaire des guerres, du manieme des deniers de leurs charges: ce revenu n'ayant pas et trouvé assez considérable pour subvenir aux frais de l'hôte avec ceux provenans des pensions des religieux lais, roi, par arrêt du 12 sévrier 1683, l'augmenta d'un tre sième denier pour livre, à retenir sur toutes les dépens tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire des guerres.

L'hôtel est d'ailleurs exempt de tous droits, & génér lement de toutes contributions, tant publiques que part

culières, telles qu'elles puissent être.

Le roi s'étant déclaré le protecteur & le confervate immédiat de cet établissement, il n'est pas permis d'y fai aucun don ni aucune fondation.

Pour ce qui concerne l'administration économique d'hôtel royal des Invalides, & l'ordre qui doit y être gard tant pour la jurisdiction, police, discipline, correction châtiment de ceux qui tomberont en faute, que pour gouvernement; le sécretaire d'état ayant le départeme de la guerre, est directeur & administrateur général né cette maison. En cette qualité, il a le pouvoir de faire exécuter tout ce qu'il estime nécessaire pour le mainité de la discipline & le bon gouvernement.

En contéquence, il lui est ordonné par l'édit de su dation, de tenir chaque mois une assemblée dans l'hôte en laquelle peuvent assister le colonel, le lieutenant-col nel & major des Gardes-Françoises, les colonels des s'anciens corps de l'infanterie, comme aussi le colonel-gén ral, le mestre-de-camp général, & le commissaire-genéral de la cavalerie légère, & le colonel-général des du gons, pour tenir un conseil, & y voir & aviser aux stanta réglemens & ordonnances qu'il sera à propos de faire, tar pour la police & discipline, & c. que pour la bonne administration & le gouvernement de l'hôtel, mand a missaire des contracts de l'hôtel, mand a missaire de l'hôtel, mand

Lorsqu'il s'agit à la fin de chaque année d'arrêter le compte général de la recette & de la dépense faite par le general, outre ceux nomanés ci-dessus, qui ont droit de la compte de la co

ÌIŃV

trouvet chaque mois à l'assemblée, tous les colonels, sirres-de-camp, & licutenans - colonels des régimens it d'infanterie que de cavaleire & dragons, qui se troume alors à Paris, peuvent allister à l'assemblée qui se tient its à cet effet; mais au lieu de ces officiers qui n'y assistent nais & n'y ont jamais assisté, non plus que ceux qui ont oit de se trouvet aux assemblées de chaque mois, on est us l'usage d'inviter un certain nombte de lieutenans géraux seulement pour les assemblées des comptes auxquels le ministre préside.

Tous les officiers de l'état-major, & l'aumônier ou curé, htendant, les receveur, contrôleur, médecin, apothiure, chirurgien, & autres officiers nécessaires pour lé rvice de l'hôtel, sont à la nomination & présentation du irecteur général, & y sont employés en vertu des brevets

se le roi leur fait expédier.

Les médecins en ritre des Invalides, jouissent des mêtes homeurs & privilèges que les médecins du roi, & les hirurgiens jouissent au bout de six ans des mêmes droits t privilèges que les chirurgiens maîtres à Paris, qui sont bligés de les recevoir sur le certificat du directeur gétral.

Quant au spirituel, l'hôtel est gouverné pat les prêtres, le la mission, qui y font les fonctions curiales, & y admissifrent les sacremens: ils sont au nombre de treize, dont na le titre de curé. Il leur est permis d'avoir en pension me vingtaine de jeunes clercs qui forment le bas-chœur.

L'infirmerie est déservie pat des sœurs grises, qui ont ous elles un nombre suffisant de domestiques elles ont une pothicairerie considérable, pour la préparation des médiamens nécessaires.

Les malades sont visités & soignés par des personnes

labiles qui ont fait preuves de leurs talens.

L'école de trompette qui y avoit été établie par ordon-

nance du premier fuin 1731, est suppi mée.

Pour le maintien de la police, & le châtiment de ceux des habitués de l'hôrel qui autolent commis quelque délit; il y a une justice de la maréchau ée, composée d'un prevôt général, de deux exempts, & de six archers.

Corre Jurissichin connoît en dernier reffort & par Tome III.

410 prévention, de tout délit commis par un habitué des In

Il n'y a point d'appel, & les sentences de mort & au sont mises en exécution dans l'enclos des Invalides.

Lorsqu'il est question d'y juger quelqu'un militaireme on instruit son procès selon les formes ordinaires, & I' tient conscil de guerre selon les réglemens & ordonnant militzires.

L'état-major de l'hôtel royal des Invalides est compo d'un gouverneur-commandant, d'un lieutenant-de-ro d'un major, de trois aides-major, dont un est chargé détail des compagnies détachées, d'un commissaire d'a tillerie & prevôt général, & des exempts du prevôt.

L'intendance est composée du directeur & intendant e l'hôtel , d'un inspecteur & contrôleur général , qui 2 so lui un nombre suffisant d'employés, & d'un sécretaire e néral, garde des archives.

On distingue trois classes d'officiers & soldats qui per

vent être reçus à l'hôtel royal des Invalides.

La première classe comprend ceux qui ont servi vins ans.

La seconde classe, ceux qui après avoir rempli deu engagemens de fix ans, se trouvent par leur âge ou leu mauvaise santé, hors d'état de continuer le service.

La troisième enfin, ceux qui ont été estropiés, o griévement blessés, sans avoir égard au temps pendant le quel ils ont servi.

Les invalides habitués à l'hôtel sont également partagé

en trois classes.

La première comprend les officiers des troupes ordinaire du roi, ceux des compagnies d'ordonnance de la maison de toi, les sergens de la compagnie des grenadiers à cheval, lorsqu'ils ont servi cinq ans en qualité de sergens, les sergens des régimens des gardes Françoises & Suisses, après dix ans de service en cette qualité; les officiers de la connérablie & des maréchauliées du royaume, y compris les exempts, apiès avoir été dix ans officiers.

La seconde classe est composée des gendarmes & chevaux-légers des compagnies d'ordonnance, grenadiers à cheval, maréchaux des logis de la cavalerie or de dragou. t des lergens d'infanterie, lorsqu'ils ont servi dix ans a cette qualité. On y admet aussi les gardes-magasins, phaines & conducteurs d'artillerie, après trente ans de

rrice, dont dix ans en cette qualité.

Ceux de cette seconde classe portent un habit distingué s'ésidat; ils portent l'épée, et reçoivent vingt sols par sois pour leurs menues dépenses; ils logent dans un quar-let séparé; ils mangent sans aucun mélange dans un même lépoire, où ils sont nourris comme le soldat, avec cette l'étence, qu'ils ont tous les matins un demi-septier de

La troissème classe est composée de soldats, ravaliers de lagons, archets de la connétablie & des maréchaussées, mairres ou simples ouvriers & charteriers d'arritterie.

Les gendarmes & chevaux légers des compagnies d'orsonnauce, les maréchaux des logis de la eavulerie & deupois, & les sergens d'infanterie qui ont des breveis deieutenant, ne peuvent êre réçus à l'hôtel comme uffitiers, qu'après avoir servicing ans en cette qualité.

Commo la différence de religion est un obstacle exclusis, pour les Suisses protestans qui sont au service du soi, on pend tous les ant sur les sonds destinés à l'entretien de shôtel, une somme de 6000 livres qui se distribue en peasons aux officiers & soldats protestans de cette nation qui

font dans le cas d'y être admis.

Quoique l'hôtel des Invalides soit destiné à être pour les officiers & soldats qui y sont reçus, le torme de leuratravaux, il arrive cependant qu'un grand nombre d'entreux, après avoir joui pendant quelques années du repos que cet établissement leur procure, sont si bien rétablis par les dissérens secours qu'ils y reçoivent, que se trouvant en état de rendre de nouveaux services, dans les places, titadelles, sorts & châteaux du royaume, ils demandent avec empressement d'être détachés pour aller sur la frontière donner de nouvelles preuves de leur courage. Pour répondre à se zèle si utile à l'état, & sa honorable à la nation, on en a formé plusieurs compagnies pour la garde des places, & elles ont remplacé d'autres compagnies séparées qui y étoient auparavant employées.

Ces troupes détachées de l'hôtel prennent rang dans

l'infanterie, à commencer du 13 avril 1690, jour augus elles sont sorties pour la première sols de l'hôtel, par or donnance du 26 novembre 1696.

Elles sont, comme les autres troupes', aux ordres de gouverneurs & commandans dans les places, à la police des intendans, des inspecteurs généraux, & des commis faires des guerres; & le gouverneur de l'hôtel conferve sur elles l'autorité que sa place lui donne.

On comptoit en 1764 130 compagnies de fullien détachées de l'hôtel, sans compter 11 compagnies de la officiers, six autres compagnies de bas officiers, destinées à la garde de quelques maisons royales, & 4 compagnies de canonniers; mais par ordonnance du 26 février de la même année, les 130 compagnies de fusiliers ont été réduites à 65, composées chacune de 3 sergens, 3 caporant, & appointés, 12 fusiliers & 2 tambours, commandes par a dapitaine & 2 lieutenant. Ges compagnies sont paytes à raison par jour, de cinquante sols au capitaine, vingt sols à chaque lieutenant, dik sols à chacun des trois fergens, fept lals à chacun des trois caporaux, fix fols à chaquo appointé, & cinq fols à chacun des fufiliers & cambours,

Les 11 compagnies de bas-officiers sont réduites à 6. composées chacune de 4 sergens, 4 caporaux, 4 appointés, 69 bas-officiers, & 2 tambours, commandés par I capitaine & 2 lieutenans. Ces six compagnies sont payées à rgifon de cinquante fois à chaque capitaine, de vingt sols à chaque lieutenant, douze fols à chaque fergent, neuf sols à chaque caporal, & sept sols à chacun des bas-officiers &

eambours.

Les cinq compagnies de basi-officiers qui sont employées à la garde des Tuileries, de Vincennes, de la Bastille, de l'Arsenal & de l'Ecole militaire; celle de fusiliers de l'hôtel, les quatre compagnies de canonniers, let le dézchement de Versailles, sont conservés avec la même composition qu'ils avoient auparavant, & la même solle dont ils jonissoienc.

4 T des cent trente Compagnies de Fusiliers, tachées & existantes lors de leur réduction; ec les noms des Villes où elles étoient en mison, & de celles où elles ont été conservées rès leur incorporation.

| NOMS<br>DES VILLES.                               | Lot 65<br>Comp ag. | Villes où elles fant<br>en garnison. |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Fort-Louis de Dunkerque<br>Boulogne               | · ).               | I                                    |
| HefdinCitadelle de Montreuil                      |                    | ł .                                  |
| Citadelle d'ArrasCitadelle de Doullens            | }                  | Citadelle de Doullens,               |
| Citadelle d'Arras                                 | }1                 | Château de Péronne.                  |
| Citadelle de Cambray<br>Fort de Scarpe de Douay   | <b>}1</b>          | Péronne:                             |
| Bapaume                                           | ]                  | Bapaume.                             |
| Fort S. François d'Aire Saint Venant              | }                  | Aire.                                |
| Fort S. François de Bergues Ardres                | <b>}.,.,</b>       | Ardres                               |
| Château de Valenciennes                           |                    | Château de Guile,                    |
| Château de Guife                                  | } <b>.</b>         | Château de Ham.                      |
| · Citadelle de Mézières<br>Château de Mariembourg | }                  | Chât. de Marlembourg,                |
| Roden-makcheren                                   | }i                 | Thionville.                          |
| Château de Sedan                                  | }                  | Thionville.                          |
| Château de Bouillon                               | 1                  | Marial.                              |
| Château de Béfort<br>Château de Lands troon       | }                  |                                      |
| Château de la perite Pierre                       | ι.                 | Phalibourg.                          |
| •                                                 |                    | Ff iii                               |

|           | The state of the s |                                   |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|           | NOMS<br>DES VILLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Les 65<br>Compag.<br>conferences. | Villes où elles      |
| 1         | Fort blanc & F. Pierre de Strafb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Fort Morties.        |
| 1,        | Châteaux de Joux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Lons-le-Saulaise     |
|           | Fort Griffon de Befançon<br>Château de Blamont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                 |                      |
| 1         | Fort l'Ecluse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, ,                              | Bourg-en-Broffe      |
|           | Fort S. André de Salins<br>Pont de Beauvoifin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 1                    |
| I         | Château de Queyras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Grenoble,            |
| 1<br>1    | Citadelle de Montélimart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Montélimart,         |
| \$        | Montélimare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                 | Montélimart.         |
| 2         | Romans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Valence.             |
| 2         | Creft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Romans.              |
| f,        | ColmarsEntrevaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |
| I         | Seyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Digne.               |
| I         | Citadelle de Marfeille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Citadelle de Markile |
| - • • • • | Notre-Dame de la Garde<br>Château d'If                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | )                                 |                      |
| I         | Ifle de Porquerelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Hyères.              |
| 2,        | Isle sainte Marguerite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .,1                               | Cannes.              |
| I         | La grosse Tour de Toulon<br>Ciudelle de:S. Tropèz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Saint Tropès         |
| I         | Tour de Bouc du Martigue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>                          | Sistéron.            |
| 1.,;,     | Château de S. André de Ville-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " 1                               | -                    |
| 1.,,,     | neuve - lest Avignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Agde                 |

| NOMS DES VILLES.                             | Les 65<br>Compage<br>confervées. | Villes où elles font<br>en garnifon. |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Château de Sommières<br>Château de Ferrières | 1.                               | Sommières.                           |
| Collioure                                    | [ı <sup> </sup>                  | Aiguemortes.                         |
| Collioure                                    | _                                | Collioure.<br>Port-Vendre.           |
| Bellegarde                                   | }2                               | Bellegarde.                          |
| Fort de Bains                                | }r                               | Château de Salces                    |
| Prat de Mollion                              |                                  | Prat de Mollion.                     |
| CollioureVillefranche                        | <b>}1.</b> ,                     | Villefranche.                        |
| . Montlouis                                  | J                                | Montlouis:                           |
| BellegardeChâteau de Lourdes                 | }                                | Château de Lourdes                   |
| Château de Dax                               | }i                               | Andaye,                              |
| S. Jean de Pied-de-Pott                      | ز ز د                            | Fort de Socea.                       |
| Citadelle de Baïonne                         | Į                                |                                      |
| S. Jean de Pied-de Port                      | .},                              |                                      |
| Navarreins                                   | .]t.                             | Navarreins. Fort Médoc.              |
| Fort de Fouras                               | }1.                              | Brouge                               |
| Château d'Angoulême<br>Fort la Prée          | }                                | Chật, d'Angoulème.                   |
| Château de Niort                             | ·}r.                             | Châtean de Niore.                    |
| Château de Saumur                            | }                                | Châtean d'Angers                     |
| Lannion                                      | ;}.,1.                           | Rennes.                              |

| Market Control | NOMS DES VILLES.                                                                                                                | Les 65 'Compage. | Villes où elles f<br>en garnifon.    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| J              | S. Malo                                                                                                                         |                  | Château de Name                      |
| ı              | Château de S. Malo                                                                                                              |                  | Château de S, Min.                   |
| 2              | Citadelle du Hayre<br>Châtoau de Dieppe I                                                                                       |                  | Citadelle du Have<br>Château de Diep |
| 130 C          | ompagnies de Fufiliers réduite                                                                                                  | s. 65 cc         | nfervées.                            |
|                | Compagnies de ba                                                                                                                | s-Offic          | iers.                                |
| iz,            | Salins                                                                                                                          |                  |                                      |
| jz             | Ciradelle de Châlons-fur-Saône ).<br>Châreau de Dijon                                                                           |                  | Dijon.                               |
| 2              | Fort Barraux.                                                                                                                   |                  | Fort Barraus.                        |
| ¥              | Port-louis                                                                                                                      |                  | Çaen.                                |
|                | Baïonne                                                                                                                         |                  |                                      |
| 11 Com         | pag, de bas-Officiers réduites                                                                                                  | . 6 can          | servées.                             |
| IVI a          | gnies de bas Officiers qui<br>isons royales, avec le dés<br>a Compagnie de Fusiliers                                            | achem            | ent de Verfaille                     |
| ī              | Hôtelides Invalides,<br>Arfenal de Paris<br>Château de la Baftille,<br>Palais des Tulleries & Châtea<br>Folle, royale militaire | u du Lo          | Confersification (Confersification)  |

Un détachement de 125 bas-officiers & foldats à Versailles.

Un autre de 42 bas-officiers & foldats, commandés par trois sugas paur la garde de l'hôtel de la guerre,

En tout six compagnies, sans compter les deux détachemens pour Versailles

Digitized by Google

| _                       |                                                                                                                                       | Ţ                   | <del>т</del> ) 7.                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Compag.                 | NOMS<br>DES VILLES.                                                                                                                   | Les 65<br>Compag.   | Villes où elles sone<br>en garnison.         |
|                         | Compagnies de                                                                                                                         | Canonn              | iers.                                        |
| ••                      | ParisToulon                                                                                                                           |                     | A l'Hôtel.<br>Toulon,                        |
| • •                     | Château Trompette &                                                                                                                   | ;<br>}              | Baïonne.                                     |
| ••                      | BreftCaen                                                                                                                             |                     | Rennes.<br>Caën.                             |
| pic                     | Compagnies de Canonni<br>d de leur création: deu                                                                                      |                     |                                              |
| Le                      | fon.<br>5 Invalides employés dan<br>7ent tous les ans leur déco                                                                       |                     |                                              |
| La<br>aux<br>ent<br>;el | nt tous les trois ans.  même ordonnance perme t des logis, bas-officiers è à l'hôtel, de se retirer ch lle a fixé que ceux qui se ret | c foldat<br>ez cux, | s qui sont actuelle-<br>ou de rester à l'hô- |
| Ch<br>alii<br>Ch        | iôtel : favoir,<br>aque officier admis à l'h<br>lé de lieurenant-colonel, la<br>aque officier ayant le gra                            | ı fomme             | de 500 liv. par an                           |
| Ch                      | n , 400 liv.<br>aque capitaine de la pren<br>aque capitaine de la fecor                                                               | ide claff           | asse, 300 liv.                               |
| Ch                      | aque lieutenant, 200 liv<br>aque maréchal des logis<br>par jour.                                                                      |                     | lasse intermédiaire,                         |
| Ch                      | aque bas-officiers, 4 fols, aque foldat, 3 fols.                                                                                      | •                   |                                              |
| tac<br>ins              | s officiers, bas-officiers<br>hées, qui ont préféré de<br>les mêmes compagnies, c<br>lu même traitement.                              | fe retir            | er chez eux à servir,                        |
|                         | officiera terirés chez eux                                                                                                            |                     | yés cons les siximois;                       |

du traitement qui leur est réglé; & les maréchaux de logis, bas-officiers & soldats, tous les mois, sur les centificats signés de leur curé, & légalisés du juge du lieu.

Il est permis aux bas-officiers & soldats qui se seren

retirés chez eux de s'y marier.

Par ordonnance du 8 novembre 1766, le roi ordonna que rous ceux qui ont été reçus, & qui le seront à l'avenir, à l'hôtel royal des Invalides, en qualité de simple solding cavalier ou dragon, jouiront sur les sonds de l'hôtel, une qu'ils y resteront, d'une solde de 15 sols par mois, à commencer du premier janvier 1767. Les bas-officiers qui me cevoient auparavant la solde de quinze sols par mois, in cevront 20 sols aussi par mois, à commencer de la même

Epoque.

Outre les invalides qui sont habitués à l'hôtel, qui sont employés dans les compagnies détachées, qui se sont retissés chez eux, en vertu de la permission que sa majesté leux a accordée par son ordonnance de 1764, il y en a d'autre qui demeurent chez eux en vertu d'un congé de six ausque l'on nomme grand-congé. Ces derniers ne peuveux revenir à l'hôtel pour y jouir des avantages accordés à ceux qui y sont, qu'après avoir servi quatre ans dans les compagnies détachées, à moins que ce ne soit pour case d'infirmités constatées par les certificats des intendams que des commissaires des guerres; en ce dernier cas ils y sont reçus sans difficulté.

Le nombre des invalides se monte en tout à environ 30000 hommes, dont environ 4 à 1000 habitués à l'hôtele environ 6000 dans les compagnies détachées, & les antes chez eux, soit en vertu de grands congés, soit en vertu de la permission que sa majesté leur a accordée par son dedonnance du 26 sévrier 1764, de se retirer avec le mistement dont nous avons parlé ci-dessus. On a aussi antes lioré l'habillement de ceux qui demeurent à l'hôtel.

L'hôtel des Invalides est sans contredir un des plus Beaux monumens non-seulement de Paris, mais esteste de toute la France. On y doit d'abord remarquer le quinconce, ou la promenade graciense qui a été site depuis quelques années sur tout le terrein qui est entre l'hôtel de la rivaire, ensiste s'étendue des bâtimens, dons

semble forme un quarré régulier de dix-sept arpens terrein, coupés par cinq cours autour desquelles sont bâtimens à trois étages. Le dessein de ce grand édiest de Bruant le pêre. Les principales parries qui composent, sont la grande esplanade qui règne deit la façade de l'hôtel, Elle fait un grand effet pat étendue : on y remarque au - dessus de la porte ale . 12 statue équestre de Louis XIV en demi-bosse; figures de Mars & de Minerve à droite & à gauche des piédestaux; elles sont de Coustou le jeune. L'église, cédée d'un grand portique, est construite d'après les leins de J. H. Mansard: on y remarque l'ordre corinen qui y règne; la chaire, sa belle menuiserie dorée sur fond blanc; le dais & les sculptures de Vasse; le dôme; itérieur de ce superbe édifice est d'ordre corinthien; les c grandes colonnes & pilastres ont 31 pieds de haut. 1-dessus de ces colonnes, & dans les pendentifs du dôme, nt les quatre évangélistes, peints à fresque par la Fosse. voute est distribuce en deux parties : dans la première ii est formée de douze grands espaces, on voit les douze ôtres peints à fresque, & d'une grande manière, par nuvenet; ils sont désignés chacun par les instrumens de ur martyre: dans la seconde, qui est la plus élevée de coupole, l'æil apperçoit une gloire, représentant une ultitude infinie de saints & d'esprits bienheureux en loration: on y distingue S. Louis offrant à Dieu sa couonne; ce chef-d'œuvre de peinture est de la Fosse. La écoration de l'église du dôme est de la plus grande manificence; les fix colonnes torses, le baldaquin, les figures e l'amortissement sont de Vancleve & de Coustou le jeune. es peintures de la voute au-dessus du maître autel, rerésentent la sainte Trinité, ouvrage de Noël Coypel : les touppes d'anges dans les embrasures des senêtres, sont le Louis & de Bon Boulogne: tous ces ouvrages sont d'un oloris tendre & ravissant. Dans les chapelles, les peinures des coupoles sont à fresque. Blies sont de Michel Corneille dans celle de S. Grégoire, & la statue de ce aint est de le Moine ; les autres sont de le Lorrain & de Fremin. La statue de la chapelle de la Vierge est de Pirale. Les peintures de la chapelle de S. Térôme font de

TOC

Boulogne l'ainé; la figure du saint est & Adam fa Dans la chapelle de S. Augustin, les peintures sont Boulogne le jeune, & la statue du saint est de Pouli La statue de la chapelle de sainte Thérèse est de Magin Les peintures de la chapelle de saint Ambroise son Boulogne l'aîné, & la figure du saint est de Slocke

Les plus habiles sculpteurs se sont distingués dans les reliefs qui sont sur les portes des chapelles en face du

Le pavé du dôme & des chapelles est remanque par ses beaux compartimens de marbre de diverses que leurs. On admire les ventaux de la grande porte de édifice, couverts de quantité de sculpture & de don d'un très-beau travail. La sacristie renferme de très-be ornemens donnés par Louis XIV, & qui méritent d' vus, aussi bien que plusieurs choses curieuses du trés comme l'oriflamme, qui servoit autresois d'étendard, La forme extérieure du dôme est remarquable parla tesse de ses proportions, & par'les 40 colonnes qui l'et ronnent. On admire la belle architecture que présent façade: elle est formée d'un grand ordre dorique avec ordre corinthien au-dessus, le tout accompagné d'un gr nombre de statues représentant les pères de l'église. remarque particulièrement les deux qui sont en marbit droite & à gauche de la porte du dôme : l'une est des Louis, de Coustou l'aine; l'autre de Coysevox, représe Charlemagne. Celles des chapelles de l'intérieur du de commencent à être remplacées par des statues de mas de le Moine, représentant les mêmes figures que celle plâtre qui y étoient auparavant. On doit aussi quelqu'att tion à la riche couverture du dôme tout en plomb, omé 12 grandes côtes dorées qui s'élèvent jusqu'au fommet, & trophées d'armes. Le lanternin est formé de 12 color couvertes de plomb, avec quatre ouvertures soutenant grosse boule, surmonée d'une croix pyramidale, le t doré, & d'un grand brillant. On doit enfin remarq l'élévation de ce grand édifiée ; auquel on donne envi to toises depuis le rez-de-chausse, jusqu'à l'extrémité la croix; le tout est accompagné d'une belle avenue plus de 200 toiles donnant sur la campagne. off Gallin, ou Josselin, perfic ville deal haute l

ne avec un ancien château, sur la rive gauche de l'Oust, re Ploerme & Rohan, à environ 18 lieues vers le midi-L Malo, du côté du couchant, & à 15 au couchant de mes; diocèse & recette de Saint-Malo, parlement & endance de Rennes. On y compte environ 1000 habis. Il v 2 à une demi-lieue de cette ville, au levant d'hisine abbaye commendataire d'Augustins, sous le titre S. Jean des Prés. Voyez son article.

OIGNI, petite ville avec titre de comté, dans le Sépois, au gouvernement général de la Champagne; diode Sens, parlement & intendance de Paris. Elle est nee for la rive droite de l'Yonne, à trois lieues vers le sant d'hiver de Villeneuve-le-Roi, & à six au même int de Sens. On y compte environ 5000 habitans. Cette le est fermée de bonnes murailles, flanquées de grosses urs bien bâties, à côté de ses portes. Elle a une grande ate, un pont de pierre, & un beau château qui n'a point ž achevé.

Il y a dans cette ville trois paroifies, S. André, S. Jean, S. Thibault. La principale églife est affez belle. La tonde est celle où l'on remarque une voute bien ouvrate; c'est la paroisse du château. Il y a des religieuses de congrégation de Notre-Dame, & un nouvel hôpital que na a substitué à l'ancien, bâti par ses comtes, au bout kiidional du pont. Il y a aussi un couvent de Capueins sur ropte de Sens, hors la ville, au bas de la côte S. Jacit es, dont les vins sont estimés. Cette ville est le siège! un bailliage, d'une prevôté, d'un grenier à sel, d'une rechaussée, & le chef-Neu-d'une élection.

Les cinq groffes fermes y font établies, & il y a des cames. Les langues fourrées de cette ville ont beaucoup de putation. Il y a une fabrique de draps d'une aune de Be & de droguets d'une demi ; sune. Joigni a quatre par an, le 10 janvier, le 10 août, le 14 septem-& le 2 octobre. S 10 1 20 1

op élection, renferme 92 paroifles. Son territoire prode bons bleds; mais il est surrout fertile en bons vins; Topt fon principal commerce. On y nourrit susti beau-a P de bestiaux dans les prairies qui règnent le long de. pangers for a control of the annual to the control of minusia La terre & seigneurie de Joigni appartient aujoure aux mâles de Villeroi. Elle a 27 terres considérables de sa mouvance, & vaut 10000 livres de rente ou environ.

JOINVILLE, ville avec titre de principanté, capital du Vallage, en Champagne; diocèse & intendanté Châlons, parlement de Paris, ches-lieu d'une électifiège d'un bailliage, d'un grenier à sel, d'une maréthatsée, & gouvernement de place du gouvernement de la Châmpagne. Cette ville est stude sur la rive que che de la Marne, à vingt-huit licues au levant d'hiver Rheims, à quinze au levant de Troyes, à six de Sait Dizier en remontant vers la source de la Marne, & à en viron cinquante entre le midi & le levant de Paris; à az dégré 45 minutes de longitude, & au 48 dégré as minutes de latitude. Route de Paris, par Troyes & Barsur-Aube. On y compte environ 1000 habitans. Il y a un bureau pour les cinq grosses sermes, & des casernes.

Henri II décora cette ville du titre de principanté e faveur des ducs de Guise; mais aujourd'hui cette sen appartient à M. le duc d'Orléans. Il en dépend sa vi

lages.

Joinville a un ancien château, où est né le fameus ca dinal de Lorraine, & où est enterté le sire de Joinville

qui a écrit, l'histoire de S. Louis.

Il y la proche du château une églile collégiale, son littre de S. Laurent, dans laquelle on voit les tombine de plusieurs ducs de Guise & des seigneurs de Johnstes. Son chapitre est composé d'un doyen & de huit canonican, chacun de 12 à 1500 livres, à la collation du chapitre.

Outre léglise paroissate de shinville, qui estrous l'invocation de Norre-Dame, il y se dans cette ville un monaste de religieuses Bénédictines, sons le titre de Notre-Dame suité. Elles sont elles ménés l'élection de leur prieure, de l'abbesse de S. Pierre de Rhe sis confirme. Il y a sissa se couvent d'Annonciades situé dans le fauxbourg d'Beury; un autre d'Ursulines dans le fauxbourg de Russux, in ituvent de Capucins, un hôpital dédié à S. Jean de ma autre dédié à sainte Croix. A un quart de lieue se la ville est une couvent de Cordellers dédié à S. Ame. Sur le chemin de Rheims au château de Joinville, est une cha-

ille sons l'invocation de S. Michel , bâtie & fondée par

my, premier du nom.

Joinville a une fabrique de draps moins considérable sutrefois, de serges larges, droguets & boges. Il sy fait sil beaucoup de toiles de chanvre & de treillis, avec des suppays ou de Lorraine, & on y compte environ 60 tissends, 7 à 8 bonnetiers, 6 chapeliers, & 8 à 10 tanneurs.

30n élection comprend 101 paroisses. Le terroir y est montagneux & difficile pour les voltures, ce qui fait sil n'y a point de commerce, quoique l'on y recueille sacoup de grains. Il y a aussi quantité de vignobles.

Les mines de fer n'y sont pas rares; on en trouve surut de considérables à Posssons, village à une lieue de slaville: ces mines sournissent un grand nombre de sor-

s des environs

JOLIVET; maison royale sen Lorraine, bailliage, tes de Lunéville. Le seu roi Stanislas ayant acheté le slage de Huviller & ses dépendances, sit du château une aison royale, qu'il a beaucoup embellie, & lui donna nom de Jolivet. Elle est à droite de la Vezouze, à mance presqu'égale de Lunéville & de Chanteheux, au set d'une colsine. C'est le point de vue le plus avantageux château de Lunéville. Jolivet a de l'autre côté de féositine une belle campagne & plusieurs villages. Celui le Huviller est au pied du château de Jolivet, & plus de la Vezouze, du côté de Chanteheux. L'église est cursale de la paroisse de Lunéville.

JONCELS, abbaye commendataire de Bénédictins.

eyez JAUSSELS.

JONQUIERES, une des trois petites villes maritimes, i compoient le Martigue, dans la basse Provence; diode d'Arles, au midi de l'étang de Berre, entre Aix & la compose de chacune de ces

iles. Voyez MARTIGUE.

JONVILLIERS, ou JANVILLIERS, ou JOUILLÉ, sbaye de Prémontrés réformés, au duché de Bar, dans la aroifie de Stainville, à trois à quatre lieues vers le midie Bar-le-Duc, & à quelque distance de la rive gauche la rivière de Saux; diocèse de Toul, intendance de Lorime, bailliage & recette de Bar, cour souveraine de Lorime,

JOU 464

raine & Barrois. Cette abbaye a été fondée vers la find douzième siècle par Geoffroi III, sénéchal de Champa gne & seigneur de Joinville. Le revenu de tout le me nastère n'est que d'environ 8000 livres par an.

JONZAC, petite ville de la haute Saintonge, sur m ruisseau, qui un peu plus bas forme la Suigne ou Sevigni par sa réunion avec un autre, à près de quatre lieues at dessus de Pons, & à huit au levant d'hiver de Saintes diocèse & élection de cette ville, parlement de Bordeaux intendance de la Rochelle. On y compte environ son habitans.

IOSAPHAT, abbave commendataire de Bénédicins de la congrégation de S. Maur, au pays Chartrain, dan l'Orléanois, lituée dans une vallée, à une lieue au septention de Chartres, & à quelque distance de la rivière d'Eure diocese de cette ville. Cette abbaye a été fondée en 1120 par Geoffroi le Lieu, évêque de Chattres, & par Gauslin le Lieu son frere: elle vaut 3 à 4000 livres de rente à soi prélat, & sa taxe en cour de Rome est de 200 florins.

TOSAS, & non Josias, petit canton de l'Isle-de France, au couchant d'hiver de Paris, entre la Seine & la Beausse ou l'Yvette. Il est arrosé par la rivière de Bièvres & il donne son nom à un des trois archidiacones du diecèle de Paris. C'est dans ce canton qu'est situé le territoire

de Versailles, où réside la cour de Prance.

JOSSELIN, ou S. NICOLAS & S. MARTIN DE JOS SBLIN. Voyez JOCBLIN.

TOUARRE, bourg de la Gallevesse ou Brie Pouilleuse, en Champagne; diocèse & élection de Meaux, parlement & intendance de Paris. Ce lieu est situé sur une colline dont le pied est arrose par le petit Morin, à une petite demi-lieue vers le midi de la Ferté sous-Jouarre, & quatorze lieues vers le levant d'été de Paris. On y compte 10 habitans. Il y a une célèbre abbaye de filles de l'ordre de S. Benoît, fondée dans le huitième siècle par Odon, frère aîné de S. Ouen. Ce monastère est confidérable par rapport à ses bâtimens & à ses revenus que l'on fait monter à environ 40000 livres. Il relève immédiarement du saim siège, de même que la collégiale, fondée dans l'église paroissale du lieu. C'est l'abbesse qui présente aux places

dи

s chapitre. Il est composé de douze chanoines, parmi

squels le curé tient la première place.

L'abbesse est supérieure & chef du chapitre; c'est aussi lle qui nomme les chapelains & semainiers de l'abbaye. L'église collégiale & paroissiale est longue & étroite; n maître autel est orné de plusieurs colonnes de marbre. lans un cimetière qui est proche, il y a une petite chaelle basse en forme de grotte ou de caverne que les aniens chrétiens appelloient crypte, comme qui diroit cache m cachette. C'est où ils s'assembloient en secret pour enendre prêcher l'évangile.

Le principal commerce de Jouarre consiste en grains. Il 12 plusieurs étangs dans son voisinage.

IOUG-DIEU, abbaye sécularisée, dans la paroisse l'Ouilly en Beaujolois, non loin de Villefranche, diocèse le Lyon. Cette abbaye a été fondée en 1137 par Guichard de Beaujeu, pour des religieux de l'ordre de S. Benoît. Mais en décembre 1713, le roi consentit à la suppression du titre d'abbaye, & à la sécularisation, tant dans le chef que dans les membres, & union du revenu au doyenné du thapitre de Villefranche en Beaujolois, pour être possédé ditte de doyenné toujours à la nomination de sa majesté. La bulle a été donnée par Clément XII le 4 septembre 1738. La manse abbatiale étoit de 3 à 4000 livres, & la taxe de 33 florins un tiers.

JOURSEY, hameau de la paroisse de S. Galmier, en Forêt, au gouvernement général militaire du Lyonnois. Il y a une abbaye de Bernardines, de l'ordre de Fontevraut, fondée en 1130. Cette communauté est ordinairement composée de douze religieuses & de deux sœurs. L'élection de la prieure se fait tous les trois ans.

JOUX ou le CHATEAU DE JOUX, un des plus considérables forts de la Franche-Comté, à une lieue au midi de Pontarlier, & à environ deux lieues des frontières de la Suisse. Ce château est bâti sur la pointe d'un rocher fort élevé, avec lequel il forme une pyramide. La rivière de Doubs coule au pied du rocher. Le fort de Joux dépend du gouvernement particulier de Pontarlier. Voyez cette ville. Il est situé au passage de la Suisse en Franche-Comté,

Tome 111.

c'est pourquoi il y a un bureau établi pour les droits de trée & de sortie sur les marchandises.

JOUX sous Tarare, paroisse du Lyonnois, sinéen pied de la montagne de Tarare, près des sources de la vière de Tardine, & à une lieue de la ville de Tarare; de cèse & intendance de Lyon, parlement de Paris & élection de Villestranche. On y compte environ 1000 habit tans. Le seigneur du lieu y a un château.

La terre & seigneurie de Joux est une ancienne battenie dont la justice comprend les paroisses de Joux & d'affoux, une partie de celle de S. Marcel-l'Eclaire, le la meau de Rechagny, une partie de la paroisse des Savages, & ce qui est en Beaujolois, & celles de Violey & de Villechenéje, dont le surplus est en Forêt.

La justice de la baronnie de Joux est composée d'in Juge, d'un lieutenant de juge châtelain, d'un procuteur

fiscal, d'un greffier & d'un huissier.

Il y a dans le terroir de Joux des mines de plomb, quis selon les essais qu'en a faits M. Hellot, ne produisent que livres de plomb par quintal de matière, & 30 grains d'argent. On assure qu'il y a aussi dans le même canus des mines de charbon.

JOUY, abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de Cîteaux, fille de Pontigny, dans la basse Brie Champenoise, à environ deux lieues au couchant d'éré de Provins, dans la forêt de Jouy, au diocèse de Sens. Elle auté sondée en 1124, par Pierre de Châtel de Cartelle, & Milon de Naudé, tous deux gentilshommes de ce canton. Ses bâtimens se sont accrus depuis, par les libéralités de Thibault le grand, comte de Champagne. Son abbé jour d'environ 1500 livres de revenu. La taxe en cour de Rome est de 500 storins. C'est dans l'église de cette abbayeque l'on voit le tombeau de Simon de Beaulieu, isse un oble & ancienne maison de Brie, d'abord archidiatte de Chartres & de Poitiers, puis chanoine de l'église de Bourges & de S. Martin de Tours, archevêque de Bourges, & enfin cardinal & évêque de Préneste.

JOUY en Josas, paroisse du canton de Josas, dans l'Isse-de-France, au gouvernement général de même nom diocèse, parlement, intendance & élection de Paris.



quatre petites lieues au couchant d'hiver de cette ville, fut la petite rivière de Bièvres, presque vis-à-vis Versailles. On y compte environ 400 habitans. C'est le chef-lieu d'un des trois archidiaconés du diocèse de Paris. L'archidiaconé de Josas comprend 160 paroisses, les villes comptées pour une, divisées en deux doyennés, celui de Châteaufort & celui de Montlhery.

Jouy est remarquable par son château, dont on admire l'orangerie, qui est la pièce la plus curieuse, & le dessein

de la fontaine placée dans une futaie.

La terre & seigneurie de Jouy sur érigée en comté par leurer de décembre 1654, registrées au parlement en 1655, & en la chambre des comptes en 1657, en saveur de Charles d'Bscoubleau, marquis de Sourdis & d'Alluye, & chevalier des ordres du roi.

JOUY-LE-CHATEL, bourg ou petite ville de la basse Brie Champenoise, sur les consins du gouvernement général de l'Isle-de-France, à trois à quatre lieues au midi de Coulommiers, à quatre au même point de la Ferté-Gaucher, & à douze au levant d'hiver de Paris; parlement & intendance de cette ville, élection de Rozoy, diocèse de Meaux. On y compte environ 600 habitans. C'est le siège d'une justice royale. Jouy-le-Châtel a deux beaux châteaux, ceiui de Vigneau, & celui du petit Paris.

JOUY-SUR-MORIN, bourg on petite ville de la haute Brie Champenoife, sur le Morin, entre Coulommiers & la Fenté-Gaucher, à une lieue au-dessous de la dernière, & à quatre lieues & demie au levant de la première; diocèse & élection de Meaux, parlement & intendance de Paris, On y compte environ 1200 habitans. C'est le siège d'une

justice royale.

JOYE (la), abbaye régulière de filles, de l'ordre de Citeaux, dans la basse Bretagne, sur le Blavet, un peu au-dessus de Hennebon, au diocèse de Vannes. Ce mo-nastère a été sondé en 1250 par Blanche, sille de Thibault, roi de Navarre, & semme de Jean I, duc de Bretigne: il jouit de 8 à 18000 livres de rente.

JOYE (12) les Nemours, abbaye de filles dans le Gatinois françois, sur le Loing, près & au midi de Nemours, a diocète de Sens. Cette maison a été fondée l'an 1181,

Coo

Ggii

par Gauthier, seigneur de Nemours. Elle jouit de 6 à 8000

JOYE-EN-VAL (12) ou JOYENVAL, abbaye de Prémontrés, située dans la sorêt de Craye, au Mantois, à une lieue au couchant d'hiver de S. Germain-en-Laye. On ne connoît pas l'époque de sa sondation; quelques-uns l'attribuent à Philippe-Auguste. La manse abbatiale de cette abbaye a été unie en 1698 à l'évêché de Chartres, pour dédommagement de l'érection de l'évêché de Blois; cette abbaye n'est point taxée.

JOYEUSE, petite ville du Vivarais, dans les Cévennes, au gouvernement général de Languedoc, sur la rivière de Beaune, à sept ou huit lieues au couchant de Viviers; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. On

y compte environ 600 habitans.

La baronnie de Joyeuse sut érigée en vicomté par lettres de 1432, en saveur de Louis II, baron de Joyeuse; puis en duché pairie, par lettres d'août 1581, en saveur d'Anne, vicomte de Joyeuse. Le titre de duché-pairie s'est éteint par la mort de François-Joseph de Lorraine, petitfils du duc de Guise; mais il sut renouvellé par lettres de 1714, en saveur de Louis de Melun, prince d'Epinay, ou Epinoy.

JOYEUX avénement à la couronne, droit en vertu duquel le roi de France, à son avénement à la couronne, avant son sacre & son couronnement, peut créer une nouvelle maîtrise dans chaque corps de métiers, & nommer à la première prébende qui vient à vaquer dans chaque

cathédrale. Voyez les mots roi & clergé.

IRISSARRY, bourg de la basse Navarre, ches-lieu du district ou pays de même nom, à environ deux lieues de la rive droite de la Nive, à quatre au couchant d'hiver de Saint-Palais, & à trois vers le septentrion de S. Jeanpied - de - port. On y compte environ 200 habitans. Le canton d'Irissarry comprend six paroisses.

IRON, rivière de Lorraine. Elle a sa source au-dessis de l'abbaye de S. Benoît, passe à la chaussée, à Hamonville-au-passage, Ville-sur-Iron, Droitaumont, & tombe ns l'Orne à Conflans-en-Jarnisy, dans le bailliage de

icy.

ISÈRE (1'), rivière qui prend sa source dans la Savole, x frontières du Piémont, d'où, après y avoir parcouru une rtie du pays, & s'étant grossie de quelques-unes de ses rières, elle entre en Dauphiné, passe au fort de Barraux, tive à Grenoble, y reçoit le Drac, devient navigable our de grands batteaux, & à quinze lieues au-dessous de tte ville, se décharge dans le Rhône, à une lieue & mie au-dessus de Valence. Son cours est d'environ se eues.

ISIGNY, gros bourg avec un port & un château, au essin proprement dit, dans la basse Normandie, sur la ve gauche de l'Aure, non loin de fon confluent avec la ire, à deux lieues au levant de Carentan, près des limis orientales du Cotentin; diocèse de Baïeux, parlement e Rouen, intendance de Caen, élection de Mortain, hef-lieu d'une sergenterie & d'un bureau pour le quartouillon. Son siège d'amirauté est uni à celui de Carenan, ce qui est fort incommode pour les habitans d'Isigny, ont le nombre se monte à environ 900, non compris eux des hameaux, qui forment une communauté séparée le celle d'Isigny. Son église paroissiale est sous l'invocation le S. Georges. La cure est à la nomination du chapitre le l'église cathédrale de Baïeux. Il jouit de foutes les dixnes, & le curé est à portion congrue. Il y a trois chapelles succursales pour les hameaux qui sont dans le district le la paroisse d'Isigny. La première de ces chapelles, à me demi lieue d'Isigny, est sous l'invocation de sainte Anne; la seconde, éloignée seulement d'un quart de lieue, ift dédice à sainte Magdelaine; la troisième, éloignée l'une lieue, est sous l'invocation de S. Roch. On y dit la nesse les dimanches & sêtes pour la commodité des habians des hameaux, dont le nombre est plus considérable que de ceux du bourg.

Il y a encore deux chapelles domestiques, l'une dans le sief de Rupally, sous le titre de chapelle de Notre-Dame le bon secours. L'autre est celle du château d'Isigny, sous l'invocation de sainte Marguerite.

Le bourg d'Isigny est renommé pour son cidre, ses.

bons beurtes, & son sel blanc. On compte dix-huit sastines dépendantes de son bureau des gabelles, dont dix situées à une demi-lieue son le rivage du petit Vay, appartiennent à des partieuliers d'Isigny, cinq du même côté du petit Vay, à ceux de Newilly, & trois de l'autre côté du petit Vay, au village de Montmartin. Il y a trois plombs ou source pour chacune des dix premières, & des cinq soir vairtes, & deux seulement pour chacune des trois autres.

Les habitans d'Higny jouissent du droit de bourgeoiste; de franc-alleu & de franc-fale. Les villages qui ont le droit d'user du sel blanc, sont fixés par les arrêts & ordon-tiances, & ceux qui en sont usage n'en penvent prendre

qu'un demi-boiffeau par personne.

L'évêque de Baleux étaint aux droits des anciens ducs de Normandie, perçoit cinq ou fix sortes de droits dans le bourg d'Isigny: savoir, un droit de passage au grand pont de bois qui séparte le bourg d'Isigny du village d'Osmanville, un droit d'éntrée & de sortie à la halle au bled, un droit de poids-le-roi, un pour la posse ou amarague de chaque heux, batque ou batteau qui entre à quai, & un sur tous les beurres que l'on embasque au boutg d'Isigny. Tous ces droits sont afférmés 2350 livres par an ou environ.

Iligny à un marché franc tous les jeudis, & une foire franche, qu'on appelle la foire de la S. Martin: elle dure depuis le 11 novembre jusqu'au 14 du même mois. On y

vend de toutes sortes de marchandises.

Outre le marché ordinaire d'Isigny, il s'en tient tous les jobrs ouvrables, depuis les rogations jusqu'à la toussaint, dans lesquels il se vend une grande quantité de beurre salé que l'on pèse au poids-le-roi, & que les marchands de Paris y sont enlever.

La halle au bled est un bâtiment couvert, qui appartient

à l'évêque de Baïeuk.

C'est le canal de la rivière d'Aure qui forme le port d'Isigny, en sorte qu'il est sort étroit : cependant il y entre environ deux cens navires par an, dont quelques-uns sont de 90 à 100 tonneaux.

La rade d'Isigny est foraine, & éloignée du port d'en-

viron trois lieues.

Les environs d'Isigny consistent en prairies & en terres abourables, plantées de pommiers. Les pâturages y sont excellens, & pour les préserver des inondations, on a construit en 1731 huit portes, dont quatre sous le pontan-Douet, & quatre sous le petit-pont, qui est sur un bras de la rivière d'Aure. La mer serme ces portes à son ressur, & la rivière d'Aure les ouvre à son flux.

ISLE (1'), ville du comté Venzissin, diocèse de Carpentras, chef-lieu d'une judicature & d'un juge majeur annuel, située sur la rivière de Sorgue, qui la contourne & la traverse; à quatre lieues au levant d'été d'Avignon, & à deux au couchant de Carpentras. On y compte environ 5600 habitans, y compris ceux de la campagne.

Cette ville n'a qu'une seule église paroissiale, qui est en même temps collégiale: elle est sous l'invocation de Notre-Dame des Anges ou de l'Assomption. Son chapitre sondé en 1212, est composé d'un prevôt, d'un sacristain, & d'un capiscol, de huit chanoines, & de treize autres prêtres aggrégés, dont deux sont curés perpétuels. Le prevôt du chapitre jouit de 6 à 7000 livres de revenu. C'est sui qui est collateur de la cure.

Il y a environ 9 prieurés dans le territoire de l'Isle, outre un grand nombre de chapellenies, dont les revenus sont considérables. Ce sont les dixmes d'un de ces prieurés affectés à la prevôté du chapitre, qui forment les revenus

de celui qui en est pourvu.

Outre la collégiale, les prieurés & chapellenies dont nous avons parlé, il y a à l'Isse quatre couvens d'hommes & trois communautés de filles, un hôpital pour les pauvres orphelins & les vieillards, & un mont de piété où l'on prête sur nantissement. Les communautés d'hommes sont les Cordeliers - conventuels, les peres de la Doctrine chrétienne, les Minimes & les Capucins; celles de filles, sont les religieuses de sainte Elisabeth, sous la règle du tiersordre de S. François, les Ursulines, les Hospitalières de S. Joseph. Ces dernières dessevent l'hôpital des pauvres malades, lequel est bien bâti & bien administré. Celui des pauvres orphelins & vieillards est administré par les confuls, qui ne sont comptables à personne de leur administration.

Gg iv

La visse ne connoît point d'autre seigneur que le pape La justice y est administrée par un juge-majeur, à la nom nation annuelle du vice-légat.

Les officiers municipaux connoissent des matières di police, & des causes de faits en matière civile. Ils son au nombre de quatre, dont deux sont élus chaque année par le conseil de ville, composé de 26 conseillers. L'un est choisi dans l'ordre de la noblesse, & le second parmi les principaux bourgeois.

L'emploi de la soie & les cuirs tannés sont les dem objets du commerce des habitans de l'Isle. Il s'y fabrique aussi quantité d'étoffes de laine, des couvertures de lit &

de mulets.

ľ

Cette ville 2 deux marchés par semaine, le jeudi & le samedi. Il s'y tient plusieurs soires par an, dont deux durent chacune trois jours, savoir, celle de saint Pancrace, qui commence le 12 mai, & celle de S. Simon & S. Jude, qui commence le 28 octobre. On y vend toutes sortes de grains, des légumes, des étosses de laine, des merceries, des pelleteries, du chanvre & du bétail.

Cette ville 2 suivi le sort du pays Venzissin; & après avoir été sous la domination des comtes de Toulouse, elle a passé sous celle des papes. Elle est regardée aujourd hoi comme la plus considérable & la plus belle du comté Venzissin. Les Juis y ont une très-belle synagogue, & sorment environ le dixième des habitans de la ville.

Le terroir de l'Isle produit abondamment des grains,

des vins, de l'huile & des fruits.

ISLE (l') petite ville du bas Languedoc, sur le Tam, à fix lieues au couchant d'hiver d'Alby; diocèse & recette de Toulouse, intendance de Languedoc. On y compte près de 2000 habitans.

ISLE-ADAM (1') bourg dans l'Isle-de-France proprement dite, ou dans la partie de cette petite contrée qu'on nomme Parisis, au gouvernement général de l'Isle-de-France; diocèse de Beauvais, parlement & intendance de Paris, élection de Pontoise, à six lieues au septentrion de Paris, & à une lieue au midi de Beaumont, sur la riviète d'Oise. Ce lieu qui a titre de baronnie appartient à la maison de Conti. Il est remarquable par son château, dont on adire la situation avantageuse. L'Isle-Adam est bâti au pied an côteau, sur deux îles que forme la rivière d'Oise. Il n'y point d'autre jurisdiction que sa châtellenie. La paroisse e ce bourg est desservie par une communauté de prêtres, ablie par Armand de Bourbon, prince de Conti. Ces prêes sont tirés des missionnaires de S. Joseph de Lyon, desuels ils dépendent.

Il y 2, outre la paroisse, un prieuré de l'ordre de saint enoît.

ISLE D'AIX, petite île de la côte du pays d'Aunis.

ISLE D'AMONT, la plus grande des îles de S. Marou, près des côtes orientales du Cotentin, en basse Nor-

nandie. Voyer S. MARCOU.

ISLE D'ANTROS, c'est le nom de la petite île située à 'embouchure de la Garonne, & sur laquelle on a élevé a tour de Cordouan, qui sert de phare aux vaisseaux. Voyez GARONNE.

ISLE D'ARMOTTE ou ARMOS, petite île que l'on dit être près des côtes de la Saintonge, mais sur laquelle

nous n'ayons vu avoir aucun renseignement.

ISLE D'ARTS ou DARS, petite île située au fond du golfe de Morbihan, vis-à-vis de Vannes, à environ une lieue & demie de cette ville. Elle forme une croix, & contient & à 900 habitans, répandus en 11 hameaux ou petits villages, sans compter le bourg où est la paroisse. La terre y est fertile en froment; on y recueille aussi des vins, & il s'y fait une bonne quantité de sel. Cette île appartient par indivis à l'abbesse de S. Georges de Rennes, & à l'abbé de S. Gildas de Rheims, en sorte qu'il y a deux jurissicions pour les habitans de l'île. La partie du septentrion, qui est la plus considérable, reconnoît celle de l'abbesse.

ISLE D'ARVERT, presqu'île & bourg considérable de la basse Saintonge, entre la rivière de Sendre & la tout de Cordouan. Voyez ARVERT.

ISLE D'AVAL, la plus petite des îles de S. Marcou, près des côtes orientales du Cotentin, en basse Normandie, Voyez S. MARCOU.

ISLE BARBE (1'), île formée par la Saône dans la

paroisse de S. Rambert, à une demi-lieue au-defin Lyon. Il y avoit autrefois une abbaye de Bénédictins: el 2 été sécularisée en 1551, & unie depuis quelques anné au chapitre des comtes de Lyon. La manse abbatiale monte à environ 8000 livres, & la taxe de la cour Rome à 450 florins. C'est-là que se trouve aujourd'hul! séminaire de S. Pothin, fondé par M. de Rochebonne archevêque de Lyon; il fut d'abord établi à l'extrémit du fauxbourg de la Croix-rousse; mais le chapite de l'Isle Barbe ayant été réuni à l'église de Lyon, M. le cardins de Tencin y substitua le séminaire de saint Pothin. Ce Établissement sert de retraite aux curés insirmes & cado du diocèse de Lyon. Il n'y a aujourd'hui que 10 à 1 prêtres. Les places sont à la nomination de l'archevêqu de Lyon. On y reçoit zussi des pensionnaires. Il y a pou la justice de la seigneurie de l'Isle-Barbe, aujourd'hui uni au comté de Lyon, un châtelain, un procureur d'office & un greffier.

ISLE ou BROTEAU de chévre, ISLE ou BROTEAU de Méan, ISLE ou BROTEAU Mogniac, trois petite îles formées par le Rhône, & qui forment autant de sei gneuries particulières. La première & la dernière ont un justice composée d'un juge, d'un procureur siscal & d'un gressier.

ISLE en Barrois, abbaye d'hommes de l'ordre de Clteaux, au duché de Bar, à quatre lieues au couchant d'été de Bar-le-duc; bailliage & recette de cette ville, diocèle de Toul, intendance de Lorraine, & cour souveraine de Nanci. La manse abbatiale est unie à l'église primatiale de Nanci depuis 1661.

ISLE DE LA BARTHALASSE, île du Rhône, au bas Languedoc, entre Avignon & Villeneuve, diocèse d'Avivignon, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. On y compte plus de 100 habitans, distribués en plusieurs granges, & dépendans tous de la même paroisse. Cette île est plantée d'une grande quantité de mûriers pour la nourriture des vers à soie que l'on y élève dans la saison. On y recueille aussites abondance de très-bon froment. ISLE DE BAS, île de la basse Bretagne, près des côtes diocèse de Saint-Paul-de-Léon. Voyez BAS.

ISLE BELLE, île formée par la Seine dans le Veximmçois, au gouvernement général de l'Isle-de-France.
Le a environ une demi-lieue de longueur, & s'étend auflous des ponts de Meulan jusqu'au-delà du village de
éty. Il y a une très-belle maison de plaisance, dont la
opteté & le goût du bâtiment & des jardins, égalent
beauté & les charmes de la situation. Voyez le Didionure de Paris & des environs.

ISLE BOUCHARD, petite ville, avec titre de baronnie, un château dans la haute Touraine, sur la rive gauche : la Vienne. Voyez BOUCHART. Nous ajouterons seuleent ici que l'Isle-Bouchard a des fauxbourgs plus considébles que la ville même ; qu'outre ses deux paroisses il y a a couvent de religieux réformés de l'ordre de saint Franois, une communauté d'Ursulines, une commanderle de ordre de Malthe, de la langue de France & du grand tieuré d'Aquitaine. Il y a outre cela deux chapelles, l'une ms le titre de S. Nicaise, dit communément de S. Laare, & auprès de laquelle se tient tous les ans une foire n mois de septembre ; l'autre sous le titre de S. Maurice, atron de l'une des deux paroisses, & à laquelle est annete la curé de S. Pierre. Il y a aussi trois prieurés dans cette ille; l'un est sous le titre de S. Ambroise, le fecond sous clui de S. Léonard, & le troisième est uni à la paroisse le S. Gilles.

Cette ville a un marché tous les samedis, & il s'y tient parte soires par an dans une halle sort spacieuse. On y sait un débit considérable de fruits secs, & surtout de

prunes, dont on fait des envois jusqu'à Paris.

ISLE BOUIN ou de BOIN, petite île près des côtes de Bretagne, entre l'île de Noirmoutier & le marquifat de Retz, fort proche de la côte, à une lieue de Bourgneuf, & à neuf ou dix lieues au couchant d'hiver de Nantes; diocèfe & recette de cette ville; mais elle dépend du Poitou pour l'administration de la justice. C'est dans cette lle que les Normands firent leur première descente en France en 820.

ISLE BREHAT, perite île pràs des côtes du diocèle de

Saint-Brieux, en Bretagne, vis-2-vis de Painpol, & 2 e viron cinq lieues au levant de Tréguier. Elle est peus très-peu habitée. On n'y voit que des cabanes de pêches

ISLE DU CARNIER, île de la Dordogne, à cinq e fix lieues au-dessus de son confluent avec la Garonne. Il

a environ so habitans.

ISLE DE CERS, une des îles de Grenesey, à laqued on donne environ deux lieues de tour. Cette îte est situadans l'Océan, à plus de dix lieues des côtes occidental du Cotentin. Elle appartient aux Anglois.

ISLE DE CHAMPION, petite île formée par la Seine près de Mantes. Il y a une très-belle avenue d'ormes. Voy

MANTES.

ISLES DE CHAUSSEY, petites îles de l'Océan, à tro ou quatre lieues des côtes de Granville. Voyez CHAUSSE & GRANVILLE.

ISLE CHAUVET, village du bas Poitou, dans une île près des confins de la Bretagne, à sept ou huit lieues au con chant d'hiver de Nantes; diocèse de Luçon, parlement d Paris, intendance de Poitiers, élection des sables d'Olonne On y compte plus de 100 habitans. Il y a une abbaye com mendataire autresois de Bénédictins, sous le titre de l'A somption. On ne connoît point au juste l'époque de sa son dation. Quelques-uns l'attribuent aux religieux de l'abbay d'Absie, qui la sondèrent, à ce que l'on prétend, vers l'at 1130. Cette maison a été donnée en 1679 aux Camaldus Son abbé jouit d'environ 4500 livres de rente, & la tax en cour de Rome est de 50 slorins.

ISLE-DIEU, abbaye commendataire de Prémontrés dans la vallée & sur la rivière d'Andelle, en Normandie, près de la forêt de Lions, & à quatre lieues vers le levam de Rouen; diocèse de cette ville. Cette abbaye a été son dée en 1187 par Renaud & Gautier de Pavilly, père & sils, & ensuite considérablement augmentée par les seigneurs châtelains de Beauvais. Elle vaut environ 3 500 livres à son prélat. Ce monastère jouit de fort beaux droits, & il a douze bénésices à sa nomination.

ISLE DODON ou l'ISLE EN DODON, petite île du comté de Comminges, en Gascogne, sur la rivière de Save, à trois lieues au-dessus de Lombès; diosèse de Saint-

nd, élection de Comminges, parlement de Touintendance d'Ausch. On y compte environ 300 habi-C'est le siège d'une justice & d'une châtellenie royale. E DUMET, petite île près de la côte de Bretaà trois lieues de l'embouchure de la Vilaine, & à on la même distance au couchant d'été du Croisse. une tour avec quelques pièces de canon.

LE DE LA FORNIGNE, une des îles de Lerins,

les côtes de la Provence. Voyez LERINS.

LE-DE-FRANCE, une des principales provinces du ime, ainsi appellée de l'Isle-de-France proprement dite n fait partie. Cette province est bornée au septentrion à Picardie, au levant par la Champagne, au midi par éanois, & au couchant par la Normandie. Elle est située le 20 degré de longitude, & le 49 de latitude. On donne environ 30 lieues de longueur du levant au hant, depuis Donnemarie jusqu'à Dreux, & 18 à 20 irgeur du septentrion au midi, depuis Royaumont jusque de Ferté-Alais. Paris en est la capitale; c'est ce qui le cette province la plus riche de tout le royaume, at-lu que les richesses seules de la ville de Paris équiva-au moins à un tiers de la France.

.a province de l'Isle-de-France renserme six petits pays:
ir, l'Isle-de-France proprement dite, avec laquelle
: consondus trois autres petits pays, la Goelle, la
nce, & e Parisis; la Brie françoise, le Gâtinois fran;, le Hurepois, le Mantois, & le Vexin françois.
les principales rivières sont la Seine, la Marne, l'Oise
l'Asne: elles portent toutes les quatre batteaux. Les
res rivières moins considérables qui l'arrosent, sont

L'Escole, la Brèche, la Vêgre,
la Juine, la Nonette, la Vêle,
la rivière d'Essone, le Loing, la Vieille Mer;
l'Orge, l'Yerre, le Crould, &c
l'Pivette, l'Eure, l'Epte.

exquelles il faut ajouter environ autant de ruisseaux., nt les uns ont une dénomination, & les autres ne sont anus sous aucun nom.

Les villes les plus considérables de cette province at la capitale, font

> Monulhéry, Verfailles . Paffy: Arpajon. Saint-Denis. Meulan . S. Germain-en-Laye, Itteville . Dreux . La Ferté Alais. Houdan . Lagny . Chevreuse. Dammartin . Melun . Monumorency . Brie-Comte-Robert Milly . Beaumont. Mantes . Pontoife: Châteauloudon, Fontainebleau. Magny, Dourdan . Marly . Chaumont.

L'air y est sain, & son climat est assez tempéré, ma plus froid que chaud. Il y a de très-belles plaines, qua tité de collines, & peu de montagnes. La qualité du n'est pas à beaucoup près également bonne partout. L'Isla de-France propre & la Brie françoise produisent en abou dance de très-bon bled: on y recueille aussi quantité d vin, mais d'une médiocre qualité. Il y a de très-bei pâturages le long des rivières de Seine & de Marne. O cultive des légumes & des arbres fruitiers dans les terre légères & sablonneuses, surtout dans les environs de Paris Le Mantois & le Vexin françois produisent de l'avoine des seigles, mais peu de froment; on y recueille aussi de vins de qualité très-médiocre, mais beaucoup moins qu'au grefois. Le territoire de Montfort est mieux cuitivé : i produit affez de bled & beaucoup de mauvais vin. Ot cueille d'excellens fruits dans l'élection de Dreux, & il a de bons pâturages. Le vin que l'on y fait est fort dur. Dans le Hurepoix les terres sont bonnes: elles abondent en paturages, & on y recueille de bon froment en quantité. Le territoire de Melun, dans le Gâtingis françois, est encore plus fertile; mais du côté de Nemours, dans le même pays, les terres sont sablonneuses & remplies de rochers: cependant il y a quelques pâturages, & on y recueille aussi du vin. Enfin la province de l'Isle-de-France abonde en général en grains & en fruits de toutes espèces; ce qui fait que les vins n'y ont pas par-tout autant de

Ĺ

Digitized by Google

é qu'ils en pourroient avoir, c'est que les raisins ne nnent pas ordinairement à une parfaite maturité sur & le vin qui en provient est ordinairement acerbe, iritueux, & en général assez foible. C'est un inconnt auquel on est souvent exposé dans les vignobles itrionaux de la France, moins favorisés pour le sol climat, que ceux de nos provinces méridionales. Un ulier de S. Germain, nommé M. Maupin, vient de er un moyen d'aider à la nature en pareil cas, & de er au vin plus de qualité, en retenant autant qu'il est ole les vapeurs qui s'exhalent pendant la fermentaa, pour la rendre plus prompte & plus vigoureuse: l'il fait en couvrant exactement la cuve, & en ne iffant qu'autant d'air qu'il est nécessaire pour éviter pture du vaisseau, & il a soin en même temps de nir & d'exciter la fermentation par la chaleur du orsqu'il en est besoin. Par ce moyen il parvient à faire ort bon vin avec des raisins qui ne sont encore que une maturité imparfaite. La méthode de ce particu-& ses expériences se trouvent expliquées dans une diftion qu'il a publice sur cet objet important.

es plaines de la province sont remplies de gibier, sur-

dans le voisinage de Paris.

In y élève beaucoup de chevaux, & quantité de menu il, particulièrement des moutons. Il se fait de trèss fromages dans les cantons du levant, & on tire de bon beurre de ses pays du midi & du couchant.

e poisson est abondant dans toute la province, & les

n'y manquent pas.

In voit, en lisant la description de la plupart des lieux ette province, qu'il y a des fossiles de toutes espèces, out dans les environs de Paris, & dans Paris même; eaux minérales, voyez Abbecourt, Passy, écc. plus es congélations & stalactives, formées par les eaux qui tent des rochers dans différent souterrains; par exemplans celui de l'Observatoire.

in plusieurs endroits, & au milieu des masses de sable le & rougeatre, on trouve des veines horisontales de imparsaites, qui tiennem or & argent; celle que l'en écouverte au-desa de Pontoise, sur la route de Beauvais, donne aux essais, depuis 450, jusqu'à 1000 grains (sin, dont moitié & plus en or, & le reste en argent; melle est presque intraitable. Ensin il y a dans cette provide plusieurs indices de mines de fer, de cuivre, d'or & d'arget

On trouve quantité de toutbières dans la vallée où ten la rivière d'Essone, près de Villeroi. On y a aussi plusses

indices de mines de charbon de terre.

Les carrières de pierres & de plâtre qui se trouvem pour ainsi dire, aux portes de Paris, doivent être mises a nombre des richesses souterraines du royaume.

Aucune partie du monde ne renferme un si grand auch bre de dissérentes manufactures, & toutes portées au plant point de persection. Les modes seules sont un objimmense de commerce; Paris en sournit à toutes les mitions. En général le François est le premier des peuple pour les ouvrages de gost.

Il est impossible de donner une idée des agrémens

cette province, & surtout de la capitale.

Qu'on se représente une ville immense, embellie pa le voisinage de la cour, le séjour de tous les grands se gneurs du royaume & de la noblesse la plus distinguée de l'élire. Lu clergé; le centre de la magistrature & de l haute sinance; la résidence ordinaire des ambassadeurs des pludriches particuliers; elle excite la persection de arts, & donne l'impulsion au commerce qui se fait dan tout le royaume.

Les environs de certe grande ville sont embellis pa les maisons royales, les maisons de plaisance des prin ces, & celles d'un grand nombre de riches particulien dont les jardins sont autant de chefs-d'œuvres de l'art & di gost. On y voit tout ce que la peinture & la sculpture on produit de plus parsait en Europe, si l'on en excepte le ville de Rome.

Tout en un mot contribue à rendre l'Isle-de France le plus belle & la plus agréable province de la France, &

peut-être du monde entier.

Pour ce qui est du gouvernement ecclésiastique, cette province comprend le diocèse de Paris tout entier, & par tie des diocèses de Meaux, de Sens, de Chartres & de Rouen.

Ble est, comme nous venons de le dire, le centre de sinstice & de la police du royaume. Outre un grand mobre de bailliages & d'autres jurisdictions, elle commend tous les premiers tribunaux de la nation. Ensin elle le séjour de la cour, d'où émanent toutes les jurisdicties. L'administration politique, ecclésiastique, civile, nilitaire, de police & de sinance, en émane, & y a son mare. Voyez Paras.

Quant au gouvernement des finances, cette province enserme, outre l'élection de Paris, plusieurs autres élections: favoir, celles de Pontoise, de Mantes, de Dreux, le Montfort l'Amauri, de Melun, de Nemours & de lozoy. Le district de plusieurs de ces élections s'étend in partie dans les provinces voisines.

L'Isle-de-France, considérée comme gouvernement gétéral militaire, est beaucoup plus étendue que ne l'est la province; outre toute l'étendue de l'Isle-de-France, ilcomprend une grande partie de la haute Picardie: satoir, le Beauvoisis, le Valois, le Soissonnois, le Noyontois & le Laonnois, le Sénonois, en Champagne, & le Thimerais, dans l'Orléanois. Comme la ville de Parisforme elle seule un gouvernement général, distingué de telui de l'Isle-de-France, Soissons est le chef-lien de ce ternier. Les gouvernemens particuliers qui en dépentent, sont,

| meauvais ,          | Chang, .                 | Doutqui ,                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Clermont,           | Sains-Denis,             | Limours,                 |
| Vervins,            | Saint-Germain-en-Laye,   | Etampes,                 |
| Senlis ,            | Beaumont,                | Montinery ;              |
| Pont-Ste-Maixance,  | Versailles,              | La Ferté-Alais           |
| Crépy en Valois,    | Brie-Comte-Robert,       | Château-neuf,            |
| Compiégne,          | Crecy,                   | Dreux, .t                |
| Soiffons & fon cha- | Melun,<br>Fontainebleau, | Houdan, Montfort-Lamaury |
| Laon,               | Nemours,                 | Mantes & Manteis         |
|                     | Cône,                    | Meulan.                  |
| Tome III.           | Sens & pays Séhonais,    | H <b>b</b>               |

Il y a ordinairement, outre le gouverneur, quatre les tenans-généraux pour le roi, & un lieutenant-de-roi de province pour le gouvernement général de l'Isle-de France.

On y compte aujourd'hui 1 s lieutenans des maréolas de France: (avoir, un dans chacune des villes qui suivent Paris, Meaux & Bondy, Vernouillet, Etampes, Provint Meaux, Senlis, Clermont en Beauvoisis, Soissons & Nopea Château-Thierry, Dreux, Laon, Montfort, Beauvais; li Perté-Milon.

Le roi paie au gouverneur général de l'Isse-de-Francties fonds nécessaires pour l'entretien d'une garde de tress cavaliers, commandés par un capitaine, un lieutenant d'un cornette.

Pour se qui concerne la milice de cette province, on le tire comme à l'ordinaire, & l'on continue à compléter le régimens de recrues de Paris & de Sens, quoique la plapart des autres aiemt été réformés.

Il y a trois compagnies de la maréchaussée; celle de prevôt général de l'Isle-de-France; celle de la généralité de Paris, & celle de la généralité de Soissons. Voyez est

deux généralités.

Quant à la compagnie du prevôt général (qui réside à Paris), elle est composée de 46 cavaliers, y compris deux trompettes, divisés en dix brigades, commandées par la prevôt général, un premier lieutenant & inspecteur de la troupe, quatre autres lieutenans, un guidon & neus exempts. Les lieux de résidence de chaque brigade, sont Paris, Villejuif, Sêvres, Saint-Denis, Charenton & le

Bourg-la-reine. Voyez CONNÉTABLIE.

ISLE-DE-FRANCE proprement dite, pays particulier du gouvernement général de l'Isle-de-France, qui es a pris son nom. Il est borné au couchant par l'Osse, depuis son confluent avec la Seine, jusqu'au-dessus de Beaumons; au nord, par le duché de Valois & le territoire de Mans; au levant, par la Marne ou la Brie françoise, & au midi, par la rivière de Seine ou par le Hurepoix. Autresis ce pays renfermoit exactement tout le rerritoire qu'environnement les rivières de Marne, de Seine, d'Osse, d'Aisne & d'Orque, & c'est ce qui lui a fait donner le nom d'êle, qui lui

refté, quoiqu'il ait été un peu resserré du côté des vières d'Aisne & d'Ourque, qui ne le bornent plus vers nord; de sorte qu'aujourd'hui il peut avoir 9 lienes de ng fur autant de large, & forme un quarré affez exact. es principales villes sont Paris, la capitale du royaume, din-Denis, Montmorenci, Beaumont, Louvres. Les riières qui l'arrosent sont, sans compter celles dont nous rons parlé plus haut, la Vieille-mer, le Rouisson, le rould, qui à proprement parler ne sont que des fuisseaux. l'article du gouvernement genéral de l'Isle de-France, n trouvera ce qui concerne les productions & són coniterce, quoiqu'il foit facile d'en juger, attendu qu'il renme la capitale, qui elle seule vaut une bonne partie du yaume.

On remarquera seulement que le principal produit des illages les plus voisins de Paris, sont les fruits & les léguhes, Montreuil, village au septentrion, à une sieue de atis, fait par an pour plus de 300000 livtes en pêches &

n petits pois, ainsi des autres en proportion.

ISLES DE GLÉNAN près des côtes de Bretagne. Voyer ÎLÉNAN.

ISLE DE GRACE, petit canton de la haute Normanle, du pays d'Ouche : il s'étend entre la Seine & l'Bure, epuls Paffy & Vernon, jusqu'au confluent de ces deux riières, un peu au-dessus de Pont de-l'Arche. ISLE GRENILLE, une des îles de Lérins, près des

êtes de Provence. Voyez LERINS. ISLE DE GROAIS, près de la côte de Bretagne. Voyez GROATS.

ISLE D'HERMS, petite fie de l'Octan, près celle de

menesey, aux Anglois.

ISLE D'HOUAC ou HOUAT, près des côtes menlionales de la Bretagne, & au levant d'été de Belle-Ille. Poyes Hounc.

ISLE D'IF, près des côtes de la Provence. Voyez CHA-

TBAU D'IF.

ISLE-JOURDAIN (l') petite ville du bas Armagnac, n Gasengue, sur la rivière de Lave, à environ 7 lieues u conchant de Toulouse, diocèle & parlement de cette rille, intendance d'Ausch, élection de Lomagne. C'est'le-Hh ii

chef-lieu d'un comté & d'une collecte de même nom, & le siège d'une sénéchaussée & d'une maîtrise particulière des eaux & forêts. On y compte près de 3000 habitans. Cette ville a une église collégiale, dont le chapitre est composé d'un doyen seul dignitaire, d'un précenteur, d'un théologal, de douze chanoines, de trois hebdomadaires, & de 24 prébendés.

L'Isle-Jourdain étoit autrefois fortifiée, & avoit un bon château; mais tout a été démantelé, & le château rasé. Cette ville a été longtemps possédée par une famille ancienne, dont plusieurs ont porté le nom de Jourdain, & il v a eu de stéquens débats entre ses comtes & ceux

de Toulouse.

ISLE DE LEVANT, l'une des îles d'Hières près de la côte de Provence. Voyez Hières.

ISLE MADAME, petite île près des côtes du pays d'Aunis, à l'embouchure de la Charente. Elle est désendue par

une redoute garnie de canons.

ISLE DE MÉDOC, abbaye commendataire de l'ordre de S. Augustin, dans le Bordelois, non loin de la rive gauche de la Gironde, à environ 12 lieues au couchant d'été de Bordeaux; diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. Cette abbaye vaut 3 à 4000 livres de rente à son prélat, qui paie 160 florins à la cour de Rome pour ses bulles.

ISLE DE MOLENE, petite île près de l'île d'Ouessan, & de la côte occidentale de la Bretagne, au couchant de

S. Renaud & de Brest. Voyez MOLENE.

ISLE AU MOUTON, une des îles de Glenan, la plus proche de la côte. Elle est de forme ovale, & a environ

une lieue de circonférence.

ISLE DE NOÉ ou ISLE D'ABRECHAM, bourg de l'Astarac, dans le bas Armagnac, en Gascogne, au confluent des deux ruisseaux qui forment la rivière de Baixe, & à environ 4 liques, au couchant d'hiver d'Ausch; diocèse & intendance de cette ville, parlement de Toulouse, élection d'Astarac. On y compte 300 habitans.

ISLE DE NOIRMOUTIER, île pres la côte du Poitou, au couchant de Bourgnauf & de Beauvoir. Voya
Noirmoutier.

ISLE D'OLERON, une des plus grandes îles qui avoifinent les côtes de la France. Voyez OLERON.

ISLE D'OR, une des îles d'Hyères. Voyez HYÈRES.
ISLE D'OUESSANT, île près la côte occidentale de

Bretagne. Voyez Ouessant.

ISLE DE PROMEGNÉ. Voyez CHATEAU D'IF.

ISLE DE PORQUEROLLES, une des îles d'Hyères, près des côtes de Provence. Voyez HYÉRES.

ISLE DE RÉ. Voyez Ré.

ISLE DES SAINTS. Voyez Pont des Saints.

ISLE S. DENIS. Voyez S. DENIS.

ISLE S. HONORAT & SAINTE MARGUERITE.

Voyez LÉRINS.

ISLE DE TATHIOU ou TATIHOU. Voyez LA HOGUB. ISLES (les), abbaye de filles, ordre de Cîteaux, dans l'Auxerrois, en Bourgogne, dans une île que forme la rivière d'Yonne, un peu au-dessous d'Auxerre, diocèse de cette ville. Ce monastère jouit d'environ 6000 livres de tevenu.

ISLES-AUMONT, ville avec titre de duché-pairie, dans la Champagne proprement dite, diocèse & élection de Troyes; parlement de Paris, intendance de Châlons. Elle est située sur la rive gauche du Losain, à deux lieues m midi de Troyes. Cette terre & seigneurie sut érigée en duché pairie, par Louis XIV en 1665, en faveur du maréchal d'Aumont, qui l'avoit achetée de Charles de Gonzagues, duc de Mantoue. On y voit les ruines d'un ancien bâtiment qui paroît avoit ôté un monastère, ou un château bâti du temps des Romains. Il y a un prieuré occupé par des moines, qui ont droit sur les églises paroissiales de saint Thibaut & d'Ioles.

ISLES FLOTANTES. Voyer S. OMER. ISLES D'HYÈRES. Voyer Hières. ISLES DE LÉRINS. Voyer Lérins.

ISLES (les sept), ce sont sept petites îles entourées de wohers & d'écueils, près des côtes de Bretagne, à s lieues au couchant d'hiver de Tréguier. On les nomme les îles le Réouqie, de Malhau, l'île-Bonne, l'île-Verte, l'île-aux-Moines, l'île-Platte, & l'île-du-Cerf: elles ne sont babitées que par quelques pêcheurs.

Hhi

ISLES DE S. MARCOU. Voyer S. MARCOU.

ISSIGNAUX, ou ISSIGEAUX, ou ISSENGEAUX petite ville du Vélay, dans les Cévennes, au gouverneme général de Languedoc, sur un ruisseau à 4 lieues au lera d'été du Puy; diocèse & recette de cette ville, parleme de Toulouse, généralisé de Montpellier, intendance de Languedoc. On y compte plus de 4000 habitans.

ISSOIRE, petite ville de la basse Auvergne, sur la ptite rivière de Couze, qui se décharge un peu au-desso dans l'Allier, entre Clermont & Brioude, à 7 lieues levant d'hiver de la première, & 2 environ 8 au septe trion de Brioude; diocèse de Clermont, parlement Paris, intendance de Riom, ches-lieu d'une élection d'une justice seigneuriale. On y compte près de 4000 habitans. Il y a une abbaye commendataire de la congrégation de S. Maur, sous l'invocation de S. Austremoine, son sondateur, premier apôtre & premier évêque de l'Auvergne. Cette abbaye yaux environ 1000 livres à son prélat, qui paie 200 storins à la cour de Rome pour ses bulles. L'abbé est seigneur de la ville, & la justice lui appartient.

Cette ville est famense par deux sièges, qu'elle 2 son-

tenus en 1177, & en 1190.

Elle est la patrie du cardinal Antoine Boyer, qui afik construire l'hôtel-de-ville & Khotloge, & du célèbre cardinal du Pray, chancelier de France, & fils d'une sœu du

cardinal Boyer.

L'élection d'Issoire comprend 119 paroisses. L'Allier le divise en deux parries à peu-près égales. Quoique la culture du sol, y sois dissicile, le pays est assez abondant en général. Les noyers y sont fort communs, & il se fait us grand débit des huiles que l'on en tire : le paysan paure s'en sert aussi pour son porage.

ISSOLE, petite rivière de la haute Provence, qui se jetre dans le Verdon, près de la Mure, au diocèse de senès. Elle est fort abondante en truites, & son cours et de

5 à 6 lieues.

ISSOLET, petite rivière de la basse Provence: elleptend sa source dans le diocèse d'Ais, atrose la viguerie de Bignolles, & se jette dans l'Argens, au diocèse de Toulon.

lon cours est d'environ 8 lieues. On y pêche beaucoup

\*\*HSSOUDUN, la feconde ville du Berri, dans la partie basse la cerre province, sur la petite rivière de Théols, en partie litt-le penchant d'une colline, & au milieu d'une plaine charmainte, à 6 lieues au levant d'été de Châteauroux, & 2 environ 8 au couchant de Bourges; diocèse & intendance de cette ville, ches-lieu d'une élection, d'un grenier à seit, d'une massrise particulière des eaux & soréss, & le siège-d'un bailliage royal, régi selon la coutume de Berri, avec une prevôté royale, ressortisante au bailliage, & lá séidence d'une brigade de la maréchaussée. On y compte 20 à 12000 habitans.

Cette ville a un château & 4 paroisses: savoir, S. Cyr & S. Denis, qui sont en même temps collégiales, sondées en l'an 1000; S. Jean & S. Paterne; quatre sauxbourgs; celui appellé de Rome, celui de S. Jean, celui de Villate, & celui de S. Paterne; une abbaye commendataire de Béuédichins non-résormés, sous le titre de Notre-Dame; des couvens de Cordeliers, de Capucins, de Minimes, d'Ursulines, de filles de la Visitation, & deux hôpitaux, l'un pour les incurables, l'autre pour les maladies passagères, dont Raoul, le dernier des anciens seigneurs d'Issoudum, sur un des principaux biensaiseurs.

La rivière de Théols, qui est si petire qu'à peine este elle connue hors de la province, divise cette ville en deux parties, séparées l'une de l'autre par des murailles. Le château est, comme la haute ville, séparé par des murailles, des tours & des sossés. C'est dans l'enceinte de ce château que sont l'auditoire royal, la maison du roi, une tour antique bâtie en sorme de cœur, & l'abbaye de Notre-Dame. Cette enceinte renserme aussi les demeures des officiers de justice, & des personnes les plus distinguées de la ville.

La ville basse est sermée par de bonnes murailles de de bons sossées, de principalement habitée par les marchands de les artisans. On y voit l'église de S. Cyr, dont les canomicats ne rapportent que 150 livres, de celle de S. Jean. Les 4 sauxbourgs environnent la ville basse: celui de Rome qui est au nord, comprend la paroisse collégiale de saint

Hh iy

Denis; celui de S. Jenn, qui regande l'orient, renferme Cordeliers & les filles de la Visitation; celui de Villate du côté du midi, & celui de S. Paterne du côté du couch Le nom de ce dernier fauxbourg, qui portoit auparate celui de S. Martin, vient, à ce qu'on croit, d'une abb de Bénédictins qui y sut d'abord sondée vers l'an 977, les anciens princes d'Issoudun. Les Anglois ayant re cette abbaye sous le règne de Charles VII, elle sut sérée dans la ville, & de-là dans le château, où elle siste encore sous le titre de Notre-Dame d'Issoudun, y voit le tombeau de Marie de Luxembourg, reine France. Son abbé jouit de 2500 livres de rente: il doyen né du chapitre de S. Denis d'Issoudun. La taxe cour de Rome n'est que de 50 storins.

Cette ville a essuyé trois incendies qui l'ont fort dég dée; l'un en 1135, le second en 1504, & le troisième 1651.

Issoudun a eu dès le douzième siècle des seigneund grand nom, cadets de l'illustre maison des princes Deols, & vassaux des comtes de Poiriers. Les Angsétant emparés d'une partie du royaume, cette ville a longtemps sous leur domination. Elle sur reprise sur par Philippe-Auguste, qui la réunit au domaine de la cronne: d'autres prétendent qu'elle a été acquise par même roi des hésiriers de Mahand d'Issoudun, vers 1220 ou 1221.

La ville d'Issoudun s'est distinguée en tous temps son attachement singulier aux intérêts de ses rois, qui reconnoissance de son zèle lui ont accordé de beaux più lèges, consirmés par tous les rois suivans, tels que l'exem tion de toute servitude, de ban, arrière han, tailles, uste siles, octois, & autres droits particuliers. Elle si su tout parostre le courage de ses habitans par la résistant opiniatre qu'elle sit le 14 juillet 1589 au sieur de la Chêtre, qui commandoit le parti de la ligue contre le roi. Ceigneur ayant ensin surpris cette ville par des intelligent secrètes qu'il s'étoit ménagées avec quelques-uns des habitans, elle secoua le joug des ligueurs par une pareille su prise, & rentra dans l'obéissance du roi. C'est en mémoir d'une action si courageuse, que tous les ans au même jou

illet, les habitans font une réjouissance publique. On nence par un Te Deum, chanté dans l'église de saint qui est suivi d'un seu de joie dans une place hors de le, auquel le corps de ville & tous les corps de justice ent en habit de cérémonie.

ette ville donna en 1651, sous la minorité de Louis , une nouvelle preuve de son zèle pour le service du Elle refusoit de se rendre à ceux qui tenoient le parti sé à la cour, & dans cette circonstance elle se trouva roie à un violent incendie qui consuma plus de 1200 ons, & fit périr bien du monde. Les ennemis se prérent en ce moment malheureux, & formèrent une que ; mais les habitans abandonnèrent aussitôt leurs ons & leurs biens, & repoussèrent les assaillans, qui nt obligés de se retirer. Le roi, passant quelques jours s dans la ville, en vit les maisons pour ainsi dire enfumantes; & le comte de S. Agnan, pour lors goueur, lui ayant rendu un compte exact de la fidélité alée de ses sujets, sa majesté leur donna depuis en es ocçasions des marques honorables de sa bienveile. Aux exemptions accordées par les rois ses ancêtres, prince avoit joint le droit d'élire tous les ans un maire, uel il accordoit en même temps l'honneur d'être anli; mais les bourgeois n'ont pas trouvé à propos de fiter de ce privilège, de crainte de nuire à leur comrce.

Les habitans d'Isoudun font un commerce considérable bois, dont une grande partie de l'élection d'Isoudun couverte, ace qui fait que son terrein est moins cultivé le terroir voisin de l'élection de Bourges. Ses vignos donnent un vin d'une très-médiocre qualité, & qui mérite pas le transport. Le commerce des bestitiaux, les manusactures de draps, de serges drapées, de sa tricot & à l'aiguille, se fait avec beaucoup de succès as cette élection. Les chapeaux de la manusacture soudun sont d'un excellent usage pour les soldats & les aliers; mais le commerce du bois est toujours le plus t de cette ville: les marchands achètent celui qui croît e environs du Cher, & après l'avoir sait saçonner en errain, on le jette dans cette rivière à bois perdu ; on le

ramasse à Vierzon, où le Cher commence à devens a gable, & on le met en trains, pour le conduire & diter dans les contrées voisines. Cette ville 2 8 soires par qui sont à la mi-carême, au 1 mai, à la S. Jean, Magdeleine, au 8 septembre, à la S. Denis, à la si Catherine & à la S. Paul. Il y a aussi marché toutes semaines.

IS-SUR-TILLE ou ISSURTILLE, bourg ou peties du duché de Bourgogne; diocèse de Langres, parleme intendance, bailliage & recette de Dijon. Elle est sa dans une plaine, près d'un vallon assez ouvert, au bore la rivière d'Ougne, vulgairement l'Ignon, près de c de Tille, qui fournit d'excellentes truites, & sur le grehemin de Dijon à Langres, à 1 lieue de Saux-le-Dé de Dijon, 8 de Langres, & 65 de Paris. Cette ville jolie & bien peuplée: on ne la regarde dans le pays comme un bourg, quoiqu'elle soit entourée de murs, qu'elle ait plusieurs portes.

Il y a une mairie qui a la police, & un grenier à sel de dépendent la Grange-noire, les Mottes Valbertières, Rentes du Seuil & Morilenverre. Outre l'église paroissis on y voit un petit couvent de Capucins & un hôpital.

Le principal trafic des habitans est en petites draped & en chapeaux: il y a même quelques teinturiers. I territoire produit des vins & des bleds. On y trouve carrières de pierre blanche, à l'épreuve de la gelée, beaucoup de mines de fer. Il y a marché deux fois la maine, & 4 foires par an.

ISSY, paroisse de l'Isse-de-France, au gouverneme général de même nom; diocèse, parlement, intendat de élection de Paris, à une demi-lieue au couchant d' ver de cette ville. On y compte près de 600 habitant

Ce village est très-ancien, & il tire son nom d'un te se de la décsse lsis, que l'on y avoit élevé quand les Galles étoient idolâtres. Ce lieu est encore remarquable ples belles & magnisiques maisons de plaisance qui l'entronnent, entr'autres par le château de monseignent le prince de Conti. On en remarque l'architecture de la saçade, les pilastres & les trophées qui décorent le salion, remplacement avantageux du jardin, qui d'un côté officia

Bute l'église paroissiale, il y a une abbaye de Bénédicbute l'église paroissiale, il y a une abbaye de Bénédicte, unie à celle de Jarcq, & dont le revenu annuel est appo livres ou environ.

Le cerninaire de S- Sulpice y a aussi une maison assezciense, dont la chapelle est bâtie sur le modèle de celle : Nouve-Dame de Lorerre.

FFON, petite rivière du pays d'Ouche, dans la haure commandie. Elle prend sa source à la Trappe, aux conmandie. Elle perche & de la Normandie. Elle parcourt presque et le pays d'Ouche, baigne les murs de Breteuil, d'E-cur, & se jette dans l'Eure, près d'Acquigny, environ te lieue au-dessus de Louviers. Son cours est de 16 à lieues.

IVELINE, sorêt & petit pays du Hurepoix, dans cette strie de la Beausse qui dépend du gouvernement général militaire de l'Isle-de-France. Ce pays est situé au couchant été de Dourdan, aux environs du bourg S. Arnoul.

IVERNEAUX, abbaye commendataire d'hommes, saire de S. Augustin, dans la Brie Françoise, au gouvermement général de l'Isle-de-France, sur un ruisseau, à une seue au septentrion de Brie-comte-Robert, & à environ; lieues au levant d'hiver de Paris; diocèse, parlement, mændance & élection de cette ville. Cette abbaye vaut environ 1200 livres à son prélat, qui paie 66 florins; à la cour de Rome pour ses bulles.

IVETTE, petite rivière du Hurepoix, au gouvernement général de l'Iste-de-France. Voyez YVETTE.

JUGON ou S. MALO DE JUGON, petite ville de la haute Bretagne, sur la petite rivière d'Arquenon, à 7 lieues au levant d'hiver de S. Brieux, & à 5 de la mer; diocèse & recette de S. Brieux, parlement & intendance de Rennes. On y compte environ 1000 habitans. C'est te sège d'une maîtrise des eaux & forêts, & d'une des dix jurisdictions royales ressortissantes au siège présidial de la sénéchaussée de Rennes.

Cette ville fait partie du duché de Penthièvre, depuis l'acquisition que M. le comte de Toulouse en a faite. Son terroir produit du bled, des lins & des chanvres en abondance. JUILLIÉ, bourg du Beaujolois, au gouvernement néral du Lyonnois, près des confins du Mâconnois, licues au couchant d'été de Beaujeu; diocèse de Mic parlement de Paris, intendance de Lyon, éledien Villefranche, justice de la Roche-Jullié. On you environ 600 habitans. Il y a tous les ans foire le 3 fer le 10 mars, le 25 avril, & le 12 mai. La cure et a collation de l'abbé de Clugny, qui jouit de la dime.

JUILLY, que l'on nomme communément le bourg aux confins de la haute Brie Champenoise, à l'Isle de France propre, dans un canton appellé Goëll une lieue au midi de Dammartin, à 7 au levant de Paris, & à 3 de Meaux; diocèse & élection de ville, parlement & intendance de Paris. On y conviron 300 habitans. Juilly est fort connu par soncé collège, érigé en académie royale, & régi par les paris de l'Oratoire, qui y enseignent les bestes-lettres & la losophie à un grand nombre d'étudians.

Il a été établi sur les ruines d'une abbaye éteinte dont les revenus ont été unis à la maison de l'Oratol

S. Honoré à Paris.

L'église paroissiale du bourg est sous l'invocation S. Étienne, & c'est le père général de l'Oratoire nomme à la cure, comme représentant l'abbé de Ju

JULLY. Voyez Juilly.

JUMIEGES, bourg du Vexin Normand, dans las Normandie, sur la rive droite de la Scine, à trois au levant d'hiver de Caudebec, & à cinq au coucha Rouen; diocèse, parlement, intendance & électio cette ville. On y compte environ 2000 habitans. Il une célèbre abbaye commendataire de Bénédictins, dée au milieu du septième siècle, par S. Philbert, le règne de Clovis II, qui en sut le principal biensai avec sainte Bathilde sa semme. L'église de cette a est sous l'invocation de la sainte Vierge: elle est grandique de cette maison est nombreuse & riche en manuscrits. L'abbé jouit d'en 2,3000 livres de rente, & présente à 38 cures. La tat cour de Rouen est de 2,500 florins.

JUNCELS ou JONCELS, abbaye de Bénédictins,

WRATS, nom que l'on donne aux officiers municide Bordeaux & de quelques autres villes.

TURÉS. Voyez GARDES DES CORPS ET COMMU-

VOY LE PRÉ, bourg du haut Berri, près de la petite die, au septentrion de la principauté d'Henrichemont, ois lieues vers le midi d'Aubigni, & à sept au levant té de Bourges; diocèse, intendance & élection de cette e, parlement de Paris. On y compte environ 1000 sitans. Il y a dans ce bourg plusieurs fabriques de draps de cuirs tannés, dont on y fait un grand commerce. Le terroir de ce bourg abonde en pâturages, en grains en bois. Il y a de bonnes mines de ser, & plusieurs meaux.

JURISDICTION. On nomme communément ainsi un sunal composé de plusieurs juges ecclésiastiques ou aux: le mot justice paroît plus consacré pour désigner

tribunal, composé de juges seigneuriaux.

La jurisdiction ecclésiastique appartient aux évêques, chevêques, aux primats & au pape. Voyez Clergé. La jurisdiction séculière émane de l'autorité royale. ous avons déja parlé ailleurs des dissérentes dénominaments usitées en France pour désigner les jurisdictions tant

périeures que subalternes. Voyez FRANCE.

IVRY, bourg du pays d'Ouche, dans la haute Norandie, aux confins de l'Isle-de-France, sur la rive gause de l'Eure, à six lieues au levant d'hiver d'Evreux; occse & élection de cette ville, parlement & intennace de Rouen, ches-lieu d'un comté, d'une haute jusle & d'une sergenterie de même nom. On y compte 7 à lo habitans. Il y a une abbaye commendataire de Bénéctims de la congrégation de S. Maur, sondée en 1077, it Roger d'Ivry, sous l'invocation de la sainte Vierge. Ele vaut environ 4500 livres à son prélat. Ivry a un marné sort sréquenté. Ce su auprès de ce bourg que Henri IV utit l'armée du duc de Mayenne en 1590. La noblesse de lormandie s'y distingua beaucoup.

JUSSEY, petite ville de la Franche-Comté, où il y a siècd'une prevôté ressortissante au grand bailliage d'Amont;

JUS

elle n'est remarquable que par un prieuré commentaire dépendant de l'abbaye de Luxeuil, auquel le par nomme. Cette ville peut avoir 1000 habitans. Elle est suée dans les montagnes, sur la rivière d'Amance, à ses ou huit lieues au couchant d'été de Vésoul; bailliage, eette ville, diocèse, parlement & intendance de Besange JUSTICE. Voyez JURISDICTION.



## K.

ARHAIX, ville & port de la basse Bretagne. Voyez

KIMPER ou QUIMPERCORENTIN, ville & gouemement de place de la basse Bretagne, capitale ou chefieu du pays ou comté de Cornouailles, dans une contrée mile en grains & en excellens pâturages, au confluent el'Oder & du Benaud, & à neuf lieues au levant d'hiver e Brest, à quinze au midi de Saint-Pol-de-Léon, à quainte-cinq an couchant d'été de Nantes, à quarante-deux nconchant de Rennes, & à cent vingt-quatte vers le couhant de Paris; au 13 dégré 32 minutes de longitude, & n 47 dégié ; 8 minutes de latitude, route de Paris à cette ille: par Versailles, Neaufle, Houdan, Dreux, Bresolus, Mortagne, Alençon, Prez-en-Pail, Mayenne, Laal, 12 Gravelle, Château-Bourg, Rennes, Poligne, Verval, la Chatenneraye, le Petit-Molac, Vannes, Aury, Port-Louis, l'Orient, Quimperlay, & de-là à Quimюr.

Cette ville est le siège d'un évêché suffragant de Tours, une amirauté, d'une recette particulière, d'une lieuteance de la maréchaussée, dont dépendent cinq résidences e brigades, & d'une des quatre grandes sénéchaussées de province, qui z dans son ressort huit jurisdictions royaes subalternes; parlement & intendance de Rennes. Les nisdictions royales subalternes qui ressortissent au siège résidial de la sénéchaussée de Quimper, sont celles de Breft, de Carhaix, de Château-neuf, de Châteaulin, de oncarneau, de Gourrin, de Lesneven & de Morlaix. es résidences des cinq brigades de la maréchaussée qui lévendent de la lieutenance de Quimper, sont celles de Quimper, de Châteaulin, de Landerneau, de Morlaix, t de Carhaix. Kimper est une ville affez grande, & m la regarde comme la capitale de la basse Bretagne. On y compte 7 à 8000 habitans. Son église cathédrale

est dédice à saint Corentin. Le chapitre de cette ésti est composé d'un doyen, de deux archidiacres, d'un forier, d'un chantre, d'un théologal, & de vingt-que chanoines, tous à la nomination alternative du pape & l'évêque. Le bas-chœur est composé d'un diacre, lous-diacre en chef, & de plusieurs autres officiers qui sont point titulaires. On fixe l'érection de cet évêché neuvième siècle. Saint Corentin, le patron du diocèle d Ouimper, passe pour avoir été son premier prélat. Ce de cèse est un des plus étendus de la province de Bretagne il comprend tout le pays ou comté de Cornouailles, anque on donne 27 lieues dans sa plus grande longueur, sur dans sa plus grande largeur. Il est borné au couchant & au midi par l'Océan; au septentrion, par le diocèse de Sala Pol-de-Léon & celui de Tréguier; au levant, par le dioce de Saint-Brieux & celui de Vannes. On y compte envire deux cents paroisses & annexes, un seul chapitre, sept ab bayes d'hommes & une de filles. Ce diocèse vaut 25000 livres ou environ à son évêque. Il est seigneur de Kimper & se qualifie baron de Cornouailles. L'abbé de Daoule est le premier chanoine de l'église cathédrale de Quimper il a sa chaire dans le chœur, vis-à-vis celle de l'évêque Dans les cérémonies ou processions, ses religieux marches à la gauche des chanoines, & l'abbé à la gauche de l'érê que. (Voyez DAOULAS.) Indépendamment de la cathé drale, il y a à Kimper l'église paroissiale de S. Marthieu & outre cela un magnifique collège qu'occupoient ci-de vant les Jésuites, un couvent de Cordellers, & un de Capucins. Cette ville députe aux états de la province. Elle est la patrie des PP. Hardouin & Bougeant, fameux fo suires. Les plus grosses barques peuvent aborder dans cent ville à la faveur de la marée.

Pour ce qui concerne les productions de le commerce de diocéle de Kimper, les environs de Carhaix, de Châtesneuf, de Gourrin, de Rostreneu, en un mot tout le più de ce diocèle le plus éloigné de la mer, est très-abondantes grains, de les habitans y nourrissent une grande quantité de bestiaux, qu'ils vendent ensuire aux soires du pass des marchands de Normandie, qu'il ses viennent achiers.

s paient en argent comptant. Les marchands du diodont il est question, portent aussi des grains en Gase, d'où ils rapportent des vins. Quant aux habitans de
ite, ils s'occupent dans la saison à la pêche des sardièc cette pêche y est considérable èc avantageuse, surdans la baie de Douarnenez. Il y a à Châteaulin une
terse de saumons qui appartenoit autresois au roi, mais
sa majesté a donné en asséage avec les moulins de
, à des particuliers, moyennant la somme de 4500
:s. Le débit de ce possson se fait pendant toute l'année
; la province; mais en carême, il passe jusqu'à Paris,
n le vend frais.

vans le voisinage de la ville de Carhaix, au village de laven, est une mine de plomb, de même nom, qui très-riche, & qui donne plus d'une livre d'argent par tal. Elle se tire des lieux nommés Berien, Serugnat,

Feuillée, Carnot & Loquefré.

OCHERSBERG, village avec un château, & le siège 1 bailtiage dont le district est fort étendu, dans la e Alsace, à quelque distance d'un ruisseau qui un peu 1 bas se jette dans la Korbach, & sur la route de Sa11 le a Strasbourg, à une égale distance de l'une & l'au12 villes; diocèse de Strasbourg, conseil supérieur & in13 dance d'Alsace. On y compte environ 200 habitans.
15 bailliage comprend 27 paroisses.

ECENIGSBRUCK, abbaye de filles de l'ordre de Claux, en basse Alsace, dans la forêt de Haguenau, à petite distance de la rive droite de la Sur, un peu ausus du confluent de ses deux bras, à trois lieues au ant d'été de Haguenau, & à environ sept au septentrion Strasbourg, diocèse de cette ville. Cette maison jouit.

nviron 18000 livres de rente.

CEURS-LA-PETITE, village & comté du duché de, dans les états de Lorraine, sur la rive gauche de la use, à cinq lieues au levant d'été de Bar-le-Duc, lliage de Lamarche, dans le ressort du parlement de is. Ce lieu, sous la coutume de S. Mihiel & du dio-e de Verdun, est considérable, il est le ches-lieu d'une e ancienne. Son château a été rebâti à la moderne beaucoup de dépense. René d'Anjou résidoit quelle Tome III.

quefois à Kteurs; il y étoit en 1436. Marguerite d'Ann & le prince de Galles son sils, s'y étant retirés vers 1466 y restèrent jusqu'en 1470. Charles de Lorraine, évêque Verdun, & depuis Jésuite, y naquit le 17 Juillet 159 Louis XIII y résida pendant le siège de S. Mihiel, en 163

KURTZENHAUSEN, village de la basse Alsace, che sieu d'un bailliage, entre Haguenau & Strasbourg, à us lieue & demie au midi de la première ville, & à trois a septentrion de la dernière; diocèse de Strasbourg, conse supérieur & intendance d'Alsace. On y compte enviro 200 habitans. Son bailliage ne comprend que cinq paroisses.



## L.

ABATUT, bourg du pays des Landes, en Gascogne, it la rive droite du Gave de Pau, environ une lieue u-defius de son confluent avec le Gave d'Oléron, & à inq lieues au levant d'hiver de Dax; diocèse de cette ille, parlement de Bordeaux, intendance d'Ausch, élection les Landes. On y compte près de 1500 habitans.

LABOUR ou LABOURD (le), pays faisant partie de 2 Gascogne, & du pays des Basques, borné au septention par l'Adour & par les Landes, au levant par la Na-arre françoise & le Béarn, au midi par les Pyrénées, qui e séparent de la Navarre & de la Biscaye espagnole, &

in couchant par l'Océan & le golfe de Gascogne.

Ce petit pays peut avoir huit lieues dans sa plus grande ongueur du levant d'été an couchant d'hiver, et sept dans a largeur du couchant d'été au levant d'hiver. Le climat jest fort tempéré, excepté en été que les chaleuss y sont très-fortes.

Ce canton, rempli de montagnes, n'est guères sertile th bleds ni en vins; mais il abonde en bons fruits, & on y fair d'excellent cidre. Quoique les terres y solent sablanmuses, il y a de bons pâturages sur les montagnes & fur les bords des rivières d'Adoun, Bidassoa, Nive & Nivelette. Le gibier y est fort abondant, & de très-bonne qualité. Les montagnes y sont remplies de simples de de soutes somes de plantes. La stériliré du pays est cause qu'il n'yra point d'impositions ordinaires; les habitant de paient qu'une petite redevance au roi. Ils parlent une langue particulière que l'on nomme le Basque. Les principaux lieux du pays de Labour sont Baionne, qui en est la capitale, S. Jean-de-Luz, Andaye, &cc. Il y a beaucoup de Juis répandus dans ces environs. C'est par ces cantons que les Gascons, & après eux les Sarrasins, ont commence à pétier dans l'Aquithine.

On attribute aux peuplos de ce pays la déconverte de la

pêche de la baleine sur les côtes du Groenland, & l'a de vuider & de saler le hareng sur mer, dont les Holls dois, les Hambourgeois, & autres pêcheurs de la me Baltique retirent aujourd'hui un si grand avantage. I vont aussi à la pêche de la morue.

LACOME, petite rivière qui prend sa source dans le forêt d'Orléans: elle traverse une partie de l'Orléano propre & du Dunois, & se jette dans le Loir, après u cours de huit à dix lieues. On dit de cette rivière qu les pluies & les sontes des neiges ne l'augmentent & ne l'troublent jamais, & qu'il n'y a que les chaleurs de l'été qu la fassent croître: phénomène singulier, qu'il faudroi constater avant que d'entreprendre de l'expliquer.

LAFRANQUAIN ou LAFRANQUINE, anse de sabl qui s'alonge vers le septentrion, au couchant du cap d Leucate. A une petite portée de canon, de petites bar ques peuvent y mouiller dans la belle saison seulement où on y est à couvert des vents sud - sud - est jusqu'au nord-ouest; mais le vent d'est-nord-est y donne à plein

& il y a dû danger à s'y laisser surprendre.

LAGNI, petite ville de la Brie Françoise, au gouver nement général de l'Isle-de-France, sur la rive gauche de la Marne, sur laquelle elle a un pont de pierres, à quatre lieues au couchant d'hiver de Meaux, & à six au levant -de Paris; diocèle, parlement, intendance & élection de cette ville; se chef-lieu d'un doyenné sous l'archidiacons de Brie : se sege d'une châtellenie & d'un grenier à sel On y compte environ 12 à 1300 habitans. Cette ville a trois paroisses, une fameuse abbaye de Bénédictins'de la congrégation de saint Maur, sous l'invocation de saint Pierre de Lagni, & dans ses fauxbourgs un couvent de religieux de l'ordre de S. Augustin, & un prieuré conventuel de Bénédictines, connu sous le nom de Laval, & dépendant de l'abbaye de Paraclet. Il y a d'ailleurs dans cette ville une commanderie de l'ordre de Malthe, de langue & du grand prieuré de France, qui rapporte 19674 livres; deux chapelles, l'une sous l'invocation de S. Laurent, & l'aurre sous celle de S. Antoine, & un hôtel Dieu. La principale des trois paroisses de la ville est dédiée à S. Paul; les deux autres sont sous l'invocation de S. Saur & de S. Furcy: toutes les trois sont à la collation de

bé de Lagni.

L'abbaye de S. Pierre de Lagni sur sondée dans le sepme siècle par saint Furcy, gentilhomme Ecossois : elle at environ 12000 livres à son abbé, qui paie 1300 sins à la cour de Rome pour ses bulles.

Lagni a deux foires & des marchés considérables pour grains. La première de ses soires ouvre le 3 sévrier & re 15 jours, & la seconde se tient le 30 Novembre. Il au milieu de la place de cette ville une très-belle ntaine sort abondante, & dont l'eau est très-bonne.

Yves, légat du saint siège, tint un concile à Lagni en 142. Il y sur question des dissérends qui s'étoient élevés tre l'évêque d'Arras & l'abbaye de Marchienne. Les Anois assiégèrent cette ville en 1432, mais le soi y ayant woyé du secours, ils surent obligés d'en lever le siège.

En 1590 le roi Henri le Grand ne sut pas si heureux; tte ville sut assiégée & prise par le duc de Parme, sans le le maréchal d'Aumont, qui vint à son secours avec des oupes, pût arriver à temps. Le duc de Parme s'étoit auté hautement qu'il seroit lever le siège de Paris à l'artée royale, & forceroit une place sous ses yeux. En esset jours après il prosita d'un brouillard épais, canonna Lani, & dressa un pont de bateaux pour y entrer par la rèche, ce qui obligea le roi à s'éloigner de Paris qu'il testit bloqué depuis longtemps, & qu'il avoit même réduit la dernière extrémité.

Lagni est la patrie de *Pierre d'Orgemont*, premier prédent du parlement de Paris, & élu chancelier de France à 1373, par voie de scrutin, en présence de Charles V. lon les actes anciens de la chambre des comptes de Paris.

LAGNIEU, petite ville du Bugey, dans le gouvernetent militaire du duché de Bourgogne; diocèle de Lyon, arlement & intendance de Dijon, bailliage & recette de lelley. On y compte environ 1500 habitans. C'est le lege d'un grenier à sel, dépendant du département de hesse. Il y a aussi un bureau pour les traites soraines, & me mairie.

Cette ville, située sur le bord du Rhône, fait partie du parquisat de S. Sorlin, & elle députe aux assemblées du Ii ili

Bugey. Son églife collégiale compre plus de 300 ans depui

LAIGLE ou L'AIGLE, petite ville du pays d'Ouche

dans la haute Normandie. Voyer AIGLE,

LAMBALLE, petite ville de la haute Bretagne, su un ruisseau, au levant d'hiver de S. Brieuc, à cinq liene de cette ville, & à quinze de Rennes; diocèse & recett de Saint-Brieuc, parlement de Rennes, intendance d Nantes. On y compte environ 2000 habitans, Cette vill est le chef-lieu du duché de Penthièvre, avec un châtest où sont les archives de ce duché, & où s'assemblent le principaux officiers qui en ont la direction. Elle est remar quable par l'abondance de son bétail, par ses manufactu res de toiles, & son grand trafic de parchemin. On la di vise en haute & basse ville : la ville haute a une grande place avec un marché couvert; la ville baffe est remplie de tanneurs & de reinturiers. Cette ville 2 plusieurs soite pour la vente des bestiaux. Elle a le droit de députer au états. Le fils ainé du duc de Penthièvre porte le titre de prince de Lamballe. Le fameux de la Noue, surnomme Bras-de-fer, fut tué au siège de cette ville en 1591.

Cette ville a deux fauxbourgs, S. Jean de Lamballe, & S. Martin de Lamballe, qui font deux paroisses deux communautés distinces, & qui ne font point 26

fouagées de même que la ville.

LAMBESC, perite & jolie ville, avec titre de principanté, dans la basse Provence, sur un ruisseau & dans la toute d'Avignon à Aix, à deux lieues de la rive gauche de la Durance, & à quatre au couchant d'été d'Aix; diocée, parlement, intendance, viguerie & recette de cette ville, On y compte environ 3600 habitans. Outre l'église paroissiale de cette ville, il y a une maison de Mathuring & un monastère d'Ursulines. C'est en cette ville que se tiennent tous les ans les assemblées générales des communautés de la province, parcequ'elle est située dans un came ton très-agréable par ses environs, & la salubrité de l'alque l'on y respite. Les rues de la ville sont d'ailleurs propres, & les maisons y sont en général belles & bien bâtique l'y a des sontaines abondantes dans la ville, qui sound sem de très-bonne eau. L'architecture de l'église patol.

e, rebâtie depuis peu d'années, est d'un très-bon tt. La justice du lieu est en pariage avec le roi & le gueur, qui est toujours l'aîné de la branche d'Armaac, de la maison de Lorraine-Brionne, à qui elle donne titre de prince de Lambesc.

Ce lieu étoit autresois chef de vallée, & c'est en cette.

aliré qu'il députe aux assemblées de la province.

La ville de L'ambesse est la patrie du octèbre Antoine: 181, religieux de l'ordre des frères mineurs conventes, un des plus savans critiques du XVII siècle, more 1699. Son principal ouvrage est une critique des anales de Baronias, qu'il a rectifices, & dans la chroslogie, & dans la natration des saits.

Le sol des environs de Lambesc est très-bon; il produie

bon vin, & beaucoup d'olives.

LANÇON, village de la basse Provence, à deux lienes a couchant d'hiver de Lambesc, & à cinq au couchant été d'Aix; diocèse, parlement, intendance, viguerie & cette de cette ville. On y compte environ 250 habians. A une demi-lieue du village, on voit dans son tertoire les ruines d'une sort grande & très-sorte ville, tuée entre les villages d'Alenson & de Callissanne, près le l'étang de Berre. Cette ville paroît avoir été inconnue ex anciens géographes & historiens, & peut-être étoirelle déja détruire avant que les Romains eusent pénétré lans ce pays. On découvre dans ses environs de temps em emps des inscriptions, des pierres milliaires, &c.

LANDAIS, abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de Cîteaux, dans le bas Berri, entre deux ruisseaux, à près de deux lieues de Leuroux, & à cinq au couchant d'été de Châteauroux, élection de cette ville; diooèse & intendance de Bourges, parlement de Paris. Cette abbaye sur sondée en 1115, sous l'invocation de la fainte Vierge, pour des silles, auxquelles succédérent des religieux vers le milieu du douzième siècle. Elle vaux environ 3500 liv. à son présat, qui paie 200 florins à la cour de Rome pour ses bulles.

LANDAW, ancienne, belle, & très-forte ville, réputée de la basse Alsace, quoiqu'elle soit enclavée dans le palatinap du Rhin. Elle est située sur la petite rivière de Queich, à

quatre lièues du Rhin, à deux des montagnes de la Larraine Allemande & du duché de Deux-Ponts, à six a couchant d'hiver de Spire, à cinq au couchant de Philifbourg, & à dix-huit au septentrion de Strasbourg. C'es un gouvernement de place dépendant du gouvernemen général d'Alsace; diocèse de Spire, conseil supérieur à intendance d'Alsace, & jointe à la présecture d'Alsace pa l'empereur Charlequint.

Landaw est regardée comme la seconde place de guerre d'Alface, & comme la plus importante, eu égard à sa po sirion. Cette place est de la première force. Ses sortisses tions, considérablement augmentées par M. le marécha de Vauban, forment un octogene alongé, composé de huit tours bastionnées, & de huit courtines qui les joignent: le tout est défendu par un bon fort, un cornichon & de grandes flaques presqu'impratiquables. Les contregardes qui couvrent les bastions, forment une seconde enceinte, moyennant les tenaillons placés entre deux: cette enceinte, séparée de la première par le fossé rempli des caux de la Queich, est enveloppée d'un autre grand sosté, accompagné de huir demi-lunes, qui couvrent le corps de la place. Le tout est accompagné d'un grand chemin couvert, & d'un glacis, audelà duquel est un avant-fossé fort large qui règne autour de la place du côte des montagnes, & dans lequel on a pratiqué deux redoùtes. Une de ses redoutes fert à couvrir une écluse, l'autre défend le pont qui sert de communication au fort, situé sur la hauteur. Il y a du côté de la ville trois autres redoutes de tene, entourées chacune d'un petit fossé. On peut inonder le tout de la ville moyennant deux grandes écluses. Les fortifications sont dirigées par un ingénieur en chef, qui a ordinairement sous lui deux ingénieurs ordinaires. L'artillerie y ch commandée par un colonel qui a un ou deux officiers du corps royal détachés à ses ordres.

La ville de Landaw n'est ouverte que par deux portes, celle de France & la porte d'Allemagne. Les rues sont en général belles, bien percées & bien pavées. Les maisons y sont presque toutes neuves, très peu ayant résisté aux quatre sièges que cette ville a soussers : elles sont basses de n'ont guère que deux étages, comme dans toutes les

laces de guerre. Les rues ne sont point éclairées la nuit. Il n'y a qu'une place qui est assez belle. Les deux peres fontaines de cette ville n'ont rien de remarquable. Ly a trois marchés par semaine, les mardis, jeudis & savedis. Il y a aussi trois soires dans l'année: savoir, au aois de mai, au mois de septembre, & à la saint Matne.

Landaw est d'une grandeur médiocre, & l'on n'y compte uère que 4000 habitans, non compris sa garnison. Une onne moitié des habitans prosesse la religion Luthérienne. I y a aussi quelques samilles de la religion calviniste, que en Luthériens admettoient fraternellement à fréquenter curs temples, & à participer à leurs sacremens; mais cet bus n'a plus lieu depuis quelques années, que le curé atholique est parvenu à les saire déclarer ses paroissiens.

Cette ville, l'une des dix villes jadis impériales d'Alsace, noit autresois un état libre de l'empire, & se gouvernoit ar ses propres loix. Elle siégeoit la quatrième dans les liètes provinciales de la province d'Alsace; mais ces assemblées n'ayant plus lieu depuis que le pays a passé sous la domination de la France, ce qu'elle a conservé de ses privilèges consiste en haute, moyenne & basse justice, qu'elle sait administrer par ses magistrats municipaux, saus l'appel au conseil souverain d'Alsace.

Ce corps de magistrature municipale administre également la police & les revenus publics de cette ville: il est composé d'un commissaire que le roi y nomme, sous le titre de préteur-royal, & qui y préside de la part de sa majesté, de quatre bourguemaîtres, & de douze conscillers: huit de ces officiers sont catholiques, & les huit autres luthériens: ils sont électifs, & restent en place pendant toute leur vie.

Le revenu de cette ville consiste en la somme de 4,000 livres ou environ, y compris quelques octrois. Les appointemens des magistrats sont sort modiques, & n'absorbent que la moindre partie du revenu de la ville. Le reste est employé pour l'entretien des ponts, pavés, édifices publics, & pour diverses sournitures auxquelles la ville est tenue envers les troupes, comme chaussages des corps-de-gardes, logemens d'officiers supérieurs des corps, ustensiles & logemens de

l'état-major: ce qui n'a pas empêché cette ville, pat le bonne administration qu'elle sait de ses sinances, de bâtir depuis une vingtaine d'années un magnissque hôpital militaire, qui a coûté 250,000 livres; un beau corps de casernes, & une très-belle maison pour loger le lieutenant-de-roi; mais son zèle ayant excédé ses sorces en diverses occasions, cela fait qu'elle se trouve maintenant obérée.

L'état-major est composé d'un gouverneur qui ne réside point, d'un lieutenant-de-roi, d'un commissaire des guerres, d'un major, de deux aides-major, & d'un comman-

dant particulier pour le fort.

Pour ce qui est du spirituel, la ville de Landaw a une petite collégiale sous l'invocation de Notre-Dame des Echelles, & le chapitre est composé de quatre chanoines, dont un fait les sonctions de curé. Cette églissient de paroisse aux catholiques & aux luthériens, & le service divin des uns & des autres s'y fait alternativement à des heures réglées, avec beaucoup d'ordre & de tranquillité. Il y a de plus un hospice de Capucins & un beau couvent d'Augustins, où l'on enseignoit ci-devant les humanités, dont les classes sont supprimées depuis deux ans.

Les luthériens ont encore leurs classes latines, où l'on

enseigne jusqu'à la rhétorique inclusivement.

Le consissoire de ceux qui professent la religion luthérienne est composé de plusieurs officiers, du magistrat, &

de deux ministres qui desservent la cute.

Ce tribunal avoit ci-devant le pouvoir de dissoudre les mariages dans de certains cas, comme pour adultère, défertion malicieuse, haine implacable, &c. mais les mariages des Luthériens étant aujourd'hui aussi indissolubles que ceux des catholiques, il n'a plus qu'une jurisdiction précaire, qu'il doit borner à réconcilier les ménages désens; ce qui l'occupe beaucoup, & souvent fort inutilement.

La ville de Landaw étant pour ainsi dire entièrement enclavée dans les terres du Palatinat, du duché de Deur-Ponts, & d'autres princes étrangers, son commerce en souffre beaucoup par les péages qui y sont établis aux deux portes, & par les péages de réprésailles que les princes voigns ont établis; ensorte que tout le commerce de ceue ville se réduit à peu-près à sa consommation intérieure.

Sa baniseue n'est guère étendue, la plus grande partie unt entrée dans ses sortifications. L'on y cultive beaucoup e navette, quelque peu de chanvre & de lin; mais la ius forte culture est celle des bleds de toutes espèces, hors s'froment, à la place duquel on cultive de l'espiotte; nais ces récoltes, non plus que celles de trois villages qui n dépendent, ne suffisent pas, à beaucoup près, pour sour-ur à la subsistance de l'habitant. Le commerce du tabac y d'libre, mais non celui du sel, dont le débit appartient ux magistrats de la ville, à titre de droit seigneurial.

Le canton dans lequel Landaw est situé est un pays mateageux, environné de montagnes, sertile en excellens létumes, & principalement en choux. L'air n'y est pas sain à cause de l'exhalaison des marais qui y sont en grand

nombre.

Le canal de Landaw qui vient d'Anveil à cette ville, est construit moyennant deux charpentes qui soutiennent les terres qui forment son bassin: il a d'espace en espace des écluses bien revêtues. Ce canal tire de la rivière de Queich la plus grande partie de ses eaux. Il a environ deux lieues, & serr pour le transport des matériaux destinés à l'entretien des maisons & des fortisications de Landaw.

Cette ville a été assiégée & prise quatre sois depuis 1702 jusqu'en 1713. L'empereur Joseph la prit n'étant encore que roi des Romains, en 1702. Les François la reprisent en 1703, & les Impériaux en 1704. Mais par le traité de Bade la possession en sur assurée à la France, qui l'avoir reprise en 1713.

Le fort qui est sur la hauteur, autrement appellé la redoute de Landaw, est un ouvrage à couronne qui a trois bastions entiers, & deux demi-bastions du côté de la ville. Ils forment quatre fronts de fortifications.

LANDE D'AIRON (12), gros bourg de la basse Normandie, dans le Cotentin, près des frontières de l'Avranchin, sur la rive droite de l'Airon, entre Ville-Dieu & la Haye-Paisnel, à quatre lieues au levant d'été d'Avranche, à à sept au levant d'hiver de Coutances; diocèse & élection de cette ville, parlement de Rouen, intendance de Caen, & sergenterie de Couraye. On y compte environ

1200 habitans. Ce lieu appartient à M. le comte de Bé-

LANDE DE VERCHÉ (12), village du bas Anjou, près des confins du Saumurois & du Poitou, à trois lieues au couchant d'hiver de Montreuil-Bellay, élection de cette ville; diocèse de Poitiers, parlement de Paris, intendance de Tours. On n'y compte guère au-dessus de 100 habitans. Ce lieu a une commanderie de l'ordre de Malthe, de la langue de France, & du grand-prieuré d'Aquitaine: elle vaut 1100 livres.

LANDELLE, bourg de la basse Normandie, dans le Corentin, entre deux ruisseaux, qui plus bas se jettent dans la Vire, & à deux lieues un quart au couchant d'été de Vire, élection de cette ville; diocèse de Coutances, parlement de Rouen, intendance de Caen, & sergenterie de l'ontsarcy. On y compte plus de 2000 habitans. Ce bourg a titre de baronnie, & il y a tous les jeudis un marché sort

fréquenté.

L'ANDERNAU, petite ville & baronnie de la basse Bretagne, sur la rivière d'Elhorn, à quarre lieues an levant de Bress; diocèse & recette de S. Pol-de-Léon, parlement de Rennes, & intendance de Nantes. On y compte environ 2000 habitans. Cette ville a trois paroisses: savoir, S. Julien, S. Ouerson, & S. Thomas. C'est le chef-lieu de l'ancienne baronnie de Léon, l'une des plus distinguées de Bretagne, & elle donne à celui qui la possède la présidence alternative aux états de Bretagne avec le baron de Vitré. Cette ville a une soire le 26 septembre.

LANDES ou LANNES (les), pays de la Gascogne. On comprend sous cette dénomination tous les pays qui bordent la mer depuis Baionne jusqu'à Bordeaux. On lui donne le nom de Landes, parceque le sol y est presque partout ingrat, sablonneux, & couvert de bruyères. Ce pays généralement stérile, est borné au couchant par la mer, au levant par la Chalosse & le Bazadois, au midi par le pays des Basques & la basse Navarre, & au septentrion par la Guienne propre, ou le territoire de Bordeaux. On lui donne dans sa totalité plus de vingt lieues de longueur, sur neus à dix de largeur, dans les deux extrémités; mais vers le milieu, vis à vis d'Albret, il a douze à

ninze lieues au moins de largeur. C'est cette partie du lys que l'on nomme petites landes; c'est-à-dire, tout le ays situé entre Bazas & le mont de Marsan, depuis le ititoire d'Albret jusqu'au Condomois.

On appelle grandes landes, tout le reste des landes, epuis le pays de Marenne jusqu'aux landes de Bordeaux.

Le pays de Marenne est la partie des landes rensermée etre l'Adour & la mer, jusque vis-à-vis le territoire de tax. C'est le pays qui consine les grandes landes au midi. Le levant les grandes landes sont bornées par le pays de sarsan, le territoire d'Albret, & le Bazadois; au couchant ar le pays de Born, ceux de Busch & de Marausin. Les illes chess-lieux des pays de Busch & de Born sont assez onnoître la situation de ces deux pays. Celui de Marausin st situé au septentrion du pays de Marenne, presqu'au mileu des landes, du côté de la mer.

Il y a encore un canton que l'on nomme les landes de l'ordeaux; c'est le pays qui est situé entre les graves de lordeaux & le territoire de la tête de Busch.

Le pays des Landes proprement dit renferme les comtés ou territoires de Dax, d'Albret, de Tartas, & l'Aort.

On nomme landes fauvages, toute la partie des lanles qui avoisinent la mer, parceque c'est en esset la partie.

du pays la moins habitée.

On distingue donc dans le pays des landes, le pays des landes, proprement dit; les grandes landes, les petites landes, les landes de Bordeaux, le pays de Marenne & telui de Marausin, la Chalosse & le pays de Marsan. Voyez Marsan, Chalosse.

Le pays de Marausin est rempli de marais, & est presque partout couvert de pins qui nous sournissent la poix & la résine. Il y a aussi des pâturages propres à nourrir les moutons. Majesc est un des villages que contient ce pays. Voyez MARAUSIN, GUIENNE, GASCOGNE.

Le pays de Marenne, qui règne le long de l'Adour depuis Dax, est assez bon: il est rempli de vignobles. Voyez

Marenne.

Les landes de Bordeaux sont aussi un bon canton. Voyez BORDELOIS.

Les petites landes sont situées au septention de la 23 vière de Douze, & occupent une partie du pays de Maria. & du Bazadois. C'est un des bons terreins de la Gascogne.

Nous avons expliqué assez au long ce que sont les grandes landes. C'est un canton généralement ingrat & stésse dans lequel on ne recueille guère que du petit seigle. Le pins y sournissent du goudron, & l'on y nourrit des moutons.

Les quatre territoires de Dax, Albret, Tartas & Aort, qui forment les landes propres, sont assez fertiles.

Les landes forment une sénéchaussée dont Dax est le chef-lieu; elles forment aussi l'étendue d'une élection

Voyez DAX.

LANDÈVE, abbaye régulière d'hommes, de l'ordre de S. Augustin, dans le Rhémois, en Champagne, à un demi-lieue de la rive droite de l'Aîne, & à trois lieues au levant d'hiver d'Attigny. Elle est sous l'invocation de la fainte Vierge, & on ne connoît pas l'époque de sa fondation. C'étoit autresois un prieuré dépendant du Val-des Ecoliers; mais cette maison est aujourd'hui occupée pa des chanoines réguliers de la congrégation de France Elle jouit d'environ 4000 livres de rente.

LANDEVENECK, bourg de la basse Bretagne, à quatre lieues au levant d'hiver de Brest, sur la même base se sur la rive gauche de l'embouchure de l'Aven, ou l'Asse à environ neuf lieues vers le septentrion de Quimper; socée & recette de cette ville, parlement de Rennes, se intendance de Nantes. On y compte environ 600 labi

tans.

Il y a une abbaye commendataire de Bénédictim de la congrégation de & Mair. Quelques-uns disent qu'elle su sondée par Wallon ou Grollon, roi des Bretons; d'aures assurent, avec plus d'apparence, qu'elle le sur vers la su du cinquième siècle, par Grollon, comte de Cornomille. On y voit encore aujourd'hui son tombeau. Saint Comgalée & son disciple saint Guinailles en surent abés. M. Baillet, Top. des saints, dit, pag. 266, que saint Guinolé, autrement S. Guingalois, jetta les sendemende ce monastère vers l'an 480, & qu'il en sur le premier shé. Cette abbaye, sous l'invocation de saint Wallon, vast

nviron 5000 livres de rente à son abbé, qui paie 120 flo-

ins à la cour de Rome pour ses bulles.

LANDIVY, bourg du haut Maine, près des confins des rovinces de Bretagne & de Normandie, dans un pays de sois & de pâturages, à quatre lieues au couchant d'hiver le Mortain, & à huit ou neuf au couchant d'été de Mayenne, élection de cette ville; diocèse du Mans, parlement de Paris, intendance de Tours. On y compte envion 1400 habitans. C'est le siège d'une châtellenie. Il y a m bureau pour les cinq grosses fermes, marché toutes les emaines, & cinq grosses foires par an.

LANDRECIES ou LANDRECY, ville forte du Hainaut, & le chef-lieu d'un gouvernement dépendant du gouvernement général de la Flandre Françoise, dont le district tenserme dix-huit paroisses, sur la Sambre, dans une plaine basse & fort unie, à six lieues & demie au couchant d'hiver de Maubeuge, à sept ou huit au levant d'hiver de Cambrai, & à 40 vers le septentrion de Paris. C'est le siège d'une prevôté royale qui ressortit au bailliage du Quesnoy, & d'une recette particulière; intendance de Maubeuge, parlement de Douai, diocèse de Cambrai. On n'y compte guère plus de 2000 habitans, non compris la garnison.

Les fortifications de Landrecies sont du chevalier Ville, réparées & augmentées par M. le maréchal de Vauban. Elles consistent en cinq bastions, couverts par cinq demilunes & deux contre-gardes. Le tout est entouté d'un fossé plein d'eau, accompagné d'un chemin couvert & d'un glacis. A quelque distance, vers le couchant d'été, sont deux ouvrages à corne l'un sur l'autre, qui désendent une des portes de la ville. Ils sont entourés d'un fossé rempli d'eau. Moyennant des écluses, on peut former une grande inondation d'un côté de la place; de l'autre, elle est défendue par des marais impraricables. On n'entre dans cette ville que par deux portes. Il n'y a qu'une seule paroisse dans l'intérieur de la ville, mais il y en a une autre dehors affez près, comue sous le nom de la Folie. La ville a d'ailleurs un hôpital militaire. Son état-major est composé d'un gouverneur, d'un lieutenant-de-roi, & d'un major.

Cette ville est célèbre dans l'histoire par les sièges qu'elle a soutenus. François I s'en étant rendu maître, les

troupes de l'empereur Charles V farent obligées d'en les le siège en 1543. Elle sut cédée à l'empereur l'année sa vante.

Les François la reprirent en 1637, & les Impériaux et 1647. Louis XIV la conquit en 1655. Elle sut ensu cédée à la France, par le traité des Pyrénées, en 1652. En 1712 le prince Eugène sut contraint d'en lever le seège.

Les environs de Landrecies consistent en de belles prairies, dans lesquelles on nourrit beaucoup de gros bétail, dont le commerce avec celui des fromages, est presque le

seul que l'assent les habitans de ce canton.

LANDSER, bourg du Sundgaw, en Alface, entre Mulhausen & Huningue, à environ deux lieues au levant d'hiver de Mulhausen, & à quatre lieues au couchant d'été de Huningue, diocèse de Bâle, conseil supérieur & mendance d'Alface, & le siège d'un des cinq bailliages du Sundgaw, ayant 47 paroisses dans son district, qui s'étend le long du Rhin au-dessous de Huningue. On y compre environ 200 habitans.

LANDSKROON, château fort du Sundgaw, en Alface, bâti sur une hauteur, près des frontières du canton de Bâle, & la dernière place de ce côté de l'Alsace, à environ trois lieues au couchant d'hiver de Huningue; diocèse de Bâle, conseil supérieur de Colmar, & intendance d'Alsace, il y a un commandant, & toujours quel-

ques compagnies d'infanterie en garnison.

LANGEAC, petite ville du Dauphiné d'Auvergne, dans la partie basse de cette province, sur la rive gauche de l'Allier, à sept ou huit lieues au levant de S. Flour, & à quatre vers le midi de Brioude; élection de cette ville, intendance de Riom, parlement de Paris, diocèse de S. Flour, siège d'un bailliage & d'une prevôté royale, qui ressortit à la sénéchaussée de Riom. On y compte environ 2000 habitans. Outre l'église paroissiale de cette ville, qui est sous l'invocation de S. Gal, it y a un cétèbre monastère de silles, de l'ordre de S. Dominique, & un couvent de silles de la Visitation. Ce qui donna tant de réputation aux Dominicaines de cette ville, c'est une sainte sille connue sous le nom d'Agnès de Langeac, & dont le véritable

nitable nom étoit Agnes Galande, qui entra vers la fin a dernier siècle dans cette maison en qualité de converse; lais que la supériorité de son esprit & de ses vertus élerent bientôt à la première place du monassère.

La ville de Langeac a donné son nom à une maison, od elle a passé par alliance dans une des branches de

elle de la Rochefoucault.

On trouve beaucoup de mines d'antimoine dans le teroir de Langeac.

LANGEST ou LANGEAI, petite ville de la basse Touaine, sur la rive droite de la Loire, à trois seues aulessous de Luines, & à six au couchant d'hiver de Tours; liocèse, intendance & élection de cette ville, parlement le Paris, le siège d'une justice royale & d'un grenier à sel. On n'y compte guère plus de 2500 habitans. Cette ville, a deux paroisses, dans l'une desquelles est un petit chapitre composé de quatre chanoines & de cinq chapelains, tous à la présentation du seigneur.

On y voit un château, qui fut d'abord bâti par Foulques Nerva, comte d'Anjou, & étant tombé en ruines, il fut rétabli dans l'état qu'il est aujourd'hui, par Pierre de la Brosse, ministre d'état sous Philippe le Hardi: on peut dire, que ce bâtiment, malgré son goût ancien, répond assez aux richesses immenses de son restaurateur. Ce lieu est fameux pour ses excellens melous, qui sont vineux, & ont un goût exquis; ils sont les délices des meilleures tap bles de Paris, & des étrangers qui se trouvent sur le lieu dans la saison.

A une lieue au dessus de Langeai on voit le château de Saint-Mars, & un pilier de briques si dutes, qu'on prétend qu'il est à l'épreuve du canon: on l'appelle la pile de Saint-Mars; il y a une tradition qui en attribue la conftruction à Jules-César, ainsi que celle du port de Pile, qui est sur les frontières de la Touraine & du Poitou.

LANGOGNE, perite ville du Gévaudan, pays des Cévernes en Languedoc, sur la rive gauche d'un ruisseau qui plus bas prend le nom d'Allier, à sept lieues au levant d'été de Mende; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralisé de Montpellier, & intendance de Languedoc. On y compte environ 2200 habitants.

Tome III, Kk

Le principal commerce de cette ville confaite en gr

bétail, comme bœufs gras & mulets.

LANGON, petite ville du Bazadois, en Guienne, se la rive gauche de la Garonne, vis-à vis de S. Macaire, près des consins du Bordelois, à quatre lieues au septematrion de Bazas, & neuf à dix lieues au-dessus de Bordeaux; diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. C'est le siège d'une justice royale, & le cheslieu d'un marquisat. On y compte 1000 à 1100 habitans. Outre son église paroissiale, il y a trois communautés religieuses, dont un couvent de Capucins, & un de religieuses Ursulines. Le territoire de cette ville rapporte de trèsbons vins blancs, & la mer remonte jusques dans ses environs. Son commerce consiste principalement en vins & cn cau-de-vie. Le climat de ce canton est très-tempéré.

LANGONNET, paroisse de la basse Breragne, non loin de la rive droite de l'Ellai, rivière qui sépare le diocèse de Vannes de celui de Quimper, à environ quatre Beues au couchant de Guimené, & à dix ou onze au levant de Quimper; diocèse & recette de cette ville, parlement & intendance de Rennes. On y compte environ 100 habitans. Il y a une abbaye commendataire de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1137, sous l'invocation de la same Vierge. Elle vaut 7 à 8000 livres de rente à son prélat cependant la take en cour de Rome n'est que de 66 flotins deux tiers.

LANGRES, ville capitale du Bassigni, en Champagne, le siège d'un évêché suffragant de Lyon, avec time de duché-pairie; parlement de Paris, intendance de Châlons, chef-lieu d'une élection. Cette ville est stuée su une haute montagne, à six lieues au midi de Chaumont, à vingt-quatre au levant d'hiver de Troyes, et à trente-une postes ou soixante-trois lieues vers le levant d'hiver de Paris.

Cette ville est de figure presque ovale, d'environ mis quarts de lieues de circuit. Elle est très-ancienne : après avoir été plusieurs sois prise & détruite par les bastères, elle tomba sous la domination des Romains, puis des Bourguignons, & sit toujours partie du royaume de Bourgogne, jusqu'au partage qui sur sait entre les ensus

e Louis le Débonnaire, où elle échat à Charles le Chauve. lle eut depuis ses comtes particuliers, jusqu'à ce que lugues III, duc de Bourgogne, l'ayant acquise de Gui e Saulx, il la donna à son oncle Gautier de Bourgogne. vêque de Langres, & ce prélat l'unit au domaine de son glise à perpétuité l'an 1179. Ce fut la même année que angres qui n'étoit auparavant qu'un comté, fut érigée en luché-pairie par le roi Louis VII, & depuis le règne de hilippe-Auguste, ses prélets ont toujours eu le titre de luc & pair. Son évêché est un des diocèses les plus étenlus de tout le royaume. Il est borné au septentrion par eux de Troyes & de Châlons-sur-Marne; au midi, par eux d'Autun & de Châlons-fur-Saone; au levant, par ceux le Dijon, de Besançon & de Toul, & au couchant, par teux de Sens & d'Auxerre. Il a environ trente lieues de long fur autant de large, & renferme 145 cures sous six archidiacres. Son revenu est de 22000 livres. L'évêque de Langres est le dernier des trois anciens ducs & pairs ecclésiastiques; au sacre il porte le sceptre. Cette ville peut avoir 9 à 10000 habitans. C'est le siège d'un bailliage, d'un présidial, d'un grenier à sel, & d'une lieutetence de la maréchaussée. Il y a une jurisdiction de jugesconfuls, un bureau des cinq groffes fermes, deux casemes, & une compagnie militaire exercée par les bourgeois.

L'église cathédrale de Langres, dédiée à S. Marnès, marry, est grande & bien bâtie, mais très-obscure. Elle sut sondée par Paulin, septième évêque de Langres. Le chœur, dont l'architecture est très-bellè, est construit d'une mamère toute singulière: il est soutenu tout à l'entour par des colonnes d'ordre corinthien, qui ont deux pieds de diamètre, & portent une frise à seuillage. On rient que ce chœut faisoit partie d'un temple dédié à quelque divinité des Gaulois paiens. Devant le grand autel est un tombeau de bronze, sous lequel reposent, dit-on, les trois jeunes sem que Nabuchodonosor sit jetter dans la soutnaise: on prétend à Langres que ces corps y surent apportés en 490, sous l'empère de Zénon. Il y a une lampe & deux chandeliers d'argent d'une grandeur extraordinaire, qui portent des cherges allumés pour éclairer jour & nuit ce tombeau, &

Sub hoc Sarcophago,
Jacent Sidrae, Mifae, Abdenago,
Quos rex Perfarum Zenonas,
Juffit ire Lingonas,
Ad defendendos darmonas,

Charon, sieur de Monceaux, dans son Histoire univerfelle imprimée in-folio en 1621, rapporte cette inscription en ces termes:



In hoc jacent Sarcophago, Sidrac, Mifac, Abdenago, Igne ufti ut pelago, Quos rex Perfarum Zenonas, Transferri justit Lingonas, Ad effugandum damonas.

Il y a apparence que cette dernière est la vraie, quoiqu'elle ne soit pas beaucoup plus sensée que la première, & qu'étant tombée en ruine, elle a été réparée telle qu'on la sit actuellement. Le trésor que l'on garde dans cette église est très-curieux.

Le chapitre de l'église cathédrale est composé d'un doyen, d'un trésorier, de cinq archidiacres, d'un chante & de 44 prébendes, outre les deux qui sont affectées, l'une au collège, & l'autre à la psaltette. Le doyen est électif par le chapitre; les autres dignités sont à la nomination de l'évêque, & les canonicats dépendent du chapitre. Le premier des cinq archidiacres a le titre de grand archidiacre. Il y a aessi dans cette église plusieurs chapelles des services par des chapelains. Son revenu est d'environ 80000 livres.

La ville a trois paroisses; un beau & grand séminaire, gouverné par les prêtres de l'Oratoire; un collége; mois couvens d'hommes, un de Jacobins, un de Capacins, & un de Carmes déchaussés; ensin quatre monastères de filles; les Annonciades, les Ursulines, les filles de la Marie ou de la Visitation, & les Dominicaines, Langues.

deux hôpitaux. Elle jouit d'une belle promenade puue nommée le cours, hors la ville, à la porte de Di-

Ce cours planté de beaux arbres, a un quart de lieue long. Il est terminé par une fontaine qui prend sa ce dans une grotte, & forme trois grands bassins, une ade & un jet d'eau poussé par un dauphin que tient triton. Toutes ces eaux sont environnées d'arbres dans beau vallon. Elles sont conduites, moyennant un aque, dans la ville, à la place de Chambeau.

Lorsqu'on travailloit en 1670, 1671, & 1672, à faire chemins couverts sur la contrescarpe, on trouva 36 ces curieuses, consistant en statues, pyramides, piédesix, vases, tombeaux, urnes, & autres antiquités rotines. Elles surent envoyées à M. Colbert, ministre d'état. ux ans après on trouva une statue sans tête, qui est gare dans l'hôtel-de-ville. On soupçonne que la tête tomba tre les mains de M. de la Vrillière, secrétaire d'état. On sussi trouvé en souillant les terres, quantité de médailmantiques, d'or, d'argent & de bronze.

Albéric, évêque de Langres, y reçut en \$30 l'emperent puis le Débonnaire & Lothaire son sils aîné. Il y sut tenu leur présence un concile provincial, pour la résormation clergé séculier & régulier.

C'est la patrie de Julius Sabinus, qui commandoit une mée contre les empereurs Othon & Vitellius; celle Anne-Bénigne Sanrey, théologal de Baune; celle de ean-Barbier d'Aucour, avocat au parlement de Paris, & e l'académie françoise, mort en 1694; & celle de Jean ravot, célèbre professeur de philosophie, mort en 1616. c fameux Edmont Richer, docteur de Sorbonne, & auteur un livre sur la puissance ecclésastique & séculière, & 'ierre Floriot, auteur de l'ouvrage institulé, Morale sur e pater, étoient du diocèse de Langres.

Le commerce le plus considérable de cette ville est en outellerie, celle qu'on y sabrique est sort estimée. Elle souviet à l'étranger tout ce qui a rapport à ce mérier. Il y a une annerie pour l'apprêt de toutes sortes de cuirs; une manusature de draps d'une aune, une de serges de deux tiers, ine de droguets de demi-aune, & une de toiles de line.

Kk iij

L'on y tient cheq foires par an. La plus confidérable commence le 15 février, & finit le 22.

Les vins que l'on fait dans cette élection se consomment dans le pays. L'on y nourrit beaucoup de moutons pour la ville de Paris.

La Marne prend sa source à une lieue & demis de cette ville, dans un endroit du nom de S. Vallier. Elle traverse soure la Champagne, & viens se perdre dans la Seine, à une lieue de Paris, un peu au-dessus de Charenton,

LANGUEDOC, province méridionale & maritime, pays d'états, & l'un des grands gouvernemens généram militaires de France, situé entre le 18 dégré 39 minutes & le 12 dégré 30 minutes de longitude, & entre le 42 dégré 40 minutes & le 45 dégré 12 minutes de latitude. Cette province, si l'on y comprend les Cévennes & le comté de Foix, est bornée au levant par le Rhône, qui la sépare du Dauphiné & de la Provence, terminée dans cette partie par la principauté d'Orange & le comté d'Avignon, avec de belles plaines abondantes en toutes fortes de denrées; au couchant, par la Gascogne, par le Conserans ou Couserans, suite des haures Pyrénées, le Comminge & i Armagnac, pays abondant en grains, par la Garonne & le Rouergue; au septention, par une partie du Quercy, par le Rouergue, l'Auvergne & le Forêt, pays rempli de Inditagnes, de bols, & très-propre aux pâturages, furtout dans les parties qui avoisinent le Languedoc & les Cévennes; au midi, par la Cerdagne, le Rouffillon, & par la Méditerranée, depuis le cap de Leueare ou de Salces, fusqu'aux embouchures du Rhone : ce qui fait plus de treme-cinq à quarante lieues de côtes for la Méditerrance

La plage que forme certe étendue de met, à phisseus caps, tels que le cap de S. Pierre, célui d'Agde, celui de Cette, des Gerée plage à encore plusieurs ouvertures, par lesquelles la met communique à un certain nombre d'étangs, dont le plus confidérable est celui qui se trans entre Agde & Aigues Mortes. Il porte dans les distreutes parties de sa longueur les noms des lieux qui l'avoisseux le plus; tels sont cent de Thau, de Frontignan, de Masquelonne, de Pérault ou Pérols, de Maugulo; &c.

Les autres étangs de la province qui ont des ouverunes

r cette partie de la Méditerrance, sont ceux de Salces a de Leucate, de la Nouvelle ou de Sigean, de Gruissan: de Vendres.

Hy avoit autrefois un grand nombre de marais salans : long de cette côte, mais il n'y a plus aujourd'hui que eux de Peccais, près du Rhêne, & ceux de Mardirae, éinze & Sigean, dans le diocèse de Nathonne, en l'on tée du sel.

Les habitans du pays donnent le nom de Gras ou de raux aux entrées des étangs & des rivières qui communiuenz à cette plage.

Quoique le Languedoc ait une grande étendue de côtes ir la Méditerranée, c'est la province maritime de France i moins sournie de ports; & de toutes les mers qui envionnent les côtes de France, il ne s'en trouve point de lus mal-aisée pour assurer les vaisseaux du roi que celle in Languedoc, à cause des sables dont elle est remptie, c qui mettent en danger d'échouer tous les gros vaisseaux in en approchent. Quelques-uns prétendent que ces sables sont chariés par le Rhône; d'autres disent qu'ils y sont levés du sond de la mer par les slots.

Le cap de Cette est le seul de toute la côte qui air été ugé propre à former un port, parceque la met paroissoit avoir un meilleur fond, & que la hauteur de la monagne y mettoit les vaisseaux sussissamment à couvert. Ce sott communique aux étangs par un canal de 20 toises de large.

Il n'y 2 point d'île dans toute l'étendue de cette plage. Les forts qui défendent la côte du Languedoc, sont le sort de Peccais, celui de Breslou, la Tous charbonnière, celle de la Nouvelle, &cc.

Cest une chose singulière que la nature ait mis cette province en suresé du côté de la mer par ses étangs, qui, la bordant depuis Aigues-mortes jusqu'à Leucate, sorment une ligne de circonvaliation qui met le pays à couvert.

Le Roussillon, le pays de Consians & la Cerdagne, terminent encore la province de Languedoc au midi, par une chaîne de montagnes qui est une suite des hautes Pyrénées, qu'on nomme dans cet espace basses Pyrénées, pays rempli de sonêts, & en il y a de bons paturages en été.

K k iv

Cette province 2 60 à 65 lieues en ligne droite dans sa plus grande étendue du levant au couchant, cest-à-dire, depuis Avignon ou Arles, jusqu'à la Gatonne au-desous de Toulouse; mais du midi au septentrion, dans la panie où sont les villes de Béziers, Agde & Pézenas; on ne lui donne que dix à douze lieues de largeur, parce qu'elle sy trouve sort ressertée par le Rouergue & par la mer ou le golse de Lion. La partie septentrionale de cette province a environ 30 lieues dans sa plui grande largeur, depuis le Rhône jusqu'aux confins du Quercy, & elle peut avoir 40 à 45 lieues depuis les confins septentrionaux des Cévennes jusqu'aux côtes du golse de Lion. Le haut Languedoc, considéré séparément, peut avoir 30 lieues du midi au septentrion, & environ la même étendue du levant au souchant.

: Toulouse:est la capitale du Languedoc.

Les atmoiries de cette province sont une croix clichle, suidée & pommetée en champ de groules : ce sont encore les mêmes que portoient autresois les comtes de Toulouse.

La province de Languedot se divise en haut & bas Languedot, & en pays de Cévennes: ces trois parties sorment autant de pays qui disserent entreux par la qualité des terres; & même par le génie & le naturel des habitans. Toulouse est la capitale du haut Languedot; Monpellier est la principale ville de la partie basse de ceux province, que l'on doit regarder comme le pays le plus agréable & le plus sertile de tout le royaume; & les premières villes des Cévennes sont; Alais, Mende, Viviers & le Pusy:

Les pays fitués dans le haut Languedoc, sont le Tolosain ou Toulousain, qui renserme le diocèse de Toulouse arts le comté de Carmaing, le bas Montauban, & panie du diocèse de Comminge; l'Abigeois, où sont les diocèse d'Alby & celui de Castres; le pays de Lauragais, qui se divise en haut & bas; dans le haut est le diocèse de Sam-Papoul, & dans le bas celui de Lavaur; le pays eu conté de Foix, qui comeient une partie des diocèses de Riem & de Pamieis, auquet comté on joint encore le pays du Donnesan ét de Sault; le pays des Mirepoix, qui comprend le diocèse de ce nom & ta vallée d'Andorre; & le

mus de Carcassonne, qui comprend les diocèses de Carmasonne, d'Aleth, & le territoire de Limoux, dépendant
le diocèse de Narbonne: ce qui fait en tout onze diocèses
lens la partie du haut Languedoc, si l'on y comprend
resui de Montauban, dont une grande partie s'étend dans
le Quercy en Guienne, & dans le pays de Lomagne en
Gascogne: ce diocèse semble néanmoins dépendre plus
lerriculièrement du Languedoc, attendu que son présat a
marée aux états de la province.

Dans le bas Languedoc sont situés le pays de Narbonne, qui renferme le diocèse de Narbonne & celui de Saint-Pont; le pays de Béziers, qui comprend les diocèses de Béziers, d'Agde & de Lodève; le pays de Nîmes qui comprend les diocèses de Nîmes & de Montpellier, & le pays d'Uzes qui se divise en haut & bas. La partie basse est fatuée le long du Rhône, & la partie haute touche aux Cévennes: ce qui fait huit diocèses dans le bas Languedoc.

Le pays de Cévennes contient le Vivarais, le Vélai, le Gévaudan & le diocèse d'Alais.

Le Vivarais se divise en haut & bas: ces deux parties, séparées par la rivière de Rieu, sorment le diocése de Viviers, & une partie de ceux de Vienne & de Valence.

Le pays de Vivarais, considéré par rapport à ses productions, se divisé en trois cantons; les Boutières, la Montagne & le bas pays. Les Boutières sont composées d'un certain nombre de montagnes, petites dans leur circonsérence, hautes, & formées en pain de sucre. Elles sont fort stériles & ne servent qu'à nourrir des bêtes à laine; mais ce canton produit beaucoup de châtaignes, dont il se fait un grand commerce. On y recueille aussi beaucoup de chanvre, ce qui donne occasion de fabriquer des toiles grossières qui contribuent beaucoup à faire subsister les habitans du pays. Comme ils n'ont point de bled, ils donnent des châtaignes en échange, & trassquent ainsi avec les habitans de la montagne & du Vélay.

Le pays que l'on appelle la Montagne, est la partie qui touche au Vélay. Ce sont effectivement des montagnes riches, bien cultivées, remplies de châtaigners, et qui produisent toutes sortes de denrées, hors des vins, parce que le climat y est trop froid. Il y a de très-beaux

pâturages, & on nourrit une grande quantité de besseit dans ces montagues. On y recueille du bled plus qu'il se

faut pour la nourriture des habitans.

La partie du Vivarais qui est le long des rives du Rhae est ce qu'on nomme le bas pays. Ce canton est remaide côteaux strès-sertiles, et il n'y en a pas de plus about dant en toutes sortes de denrées dans toute la provinci. On y recueille entr'autres denrées d'excellems vins, à beau coup de soie dans les bonnes années; mais les déboudemens du Rhône y sont souvent beaucoup de tort. Les habitans y sont tous laborieux, à & c'est une chose singulies de voir de quelle manière ils rendent leurs montages sertiles en plusieurs endroits, en y sormant des terrasse souvenues par des murailles de pierres sèches, sur lesqueils ils portent des terres, pour y semer des grains et y plante de la vigne. Le principal commerce de cette partie de Vivarais, sont des vins, des châtaignes et des cuits.

Le Vélay forme le diocèse du Puy, & le Gévenien

celui de Mende. Voyez Pur & VELAY.

Pour ce qui est du pays de Gévaudan, voyez sen se cicle & le mot MENDE.

Avec les quatre diocèles que renferment les Cévensos on en compte vingt-trois dans tout le Languedoc, & « peut les regarder comme autant de divisions particulière

de la province.

Ils renferment sept cents quarante-deux mille sept à hoit cents familles, ou environ un million einq cents soixante-si mille habitans, qui sont communément pleins d'espat d'activité, d'industrie, propres au commerce, aux aus et aux manusactures. Ils n'éparguent ai leurs soins ni leur peines pour arriver à leurs sins.

Les rivières les plus considérables du Languedoe sont le Rhône & la Garonne: la premièse, quoique liminophente le Languedoe & la Provence, est néanmoins non entière de la province de Languedoe; la seconde en fi

pare une patrie de la Gascogne au couchant.

Les autres rivières les plus considérables sont le Rins (selon un manuscrit; & l'Eyrieu dans M. Expilly), l'Addente, la Cèze ou Sèze (selon les carres, & Ceré selon le manuscrit), le Gardon, le Vistre (dans le manuscrit

There), la Visourle, le Lez, l'Hérault ou l'Eraux, les, l'Aude, la Leze, l'Ariège, le grand & le petit tre, l'Agoult, le Tarn, le Lot & la Loire.

Plufiques de ces sivières roulent des paillettes d'or, menne la Garonne, l'Ariège, la Moline, le Gardon, & minues autres qui ont leur source dans les Cévennes. On mansile souvent des perles sincs dans les rivières de Fraissille de Plantats.

Outre ces rivières qui arrosant le Languedoc, il y 2 soure le Canal royal de la jonction des deux mers, & manures eanaux; tels que le canal de la Nouvelle, sur de Robine, de Grave, de Lunel, & les canaux d'Aisses-mortes.

Ces derniers sont ceux de la Radelle, de Bourgidou, & e Silve-real: ils communiquent d'Aigues-mortes au lhône, aux étangs & à la mer, tant pour le transport des els que de toutes sortes de marchandises.

Le canal de la Nouvelle traverse les états de Salces, de la Palme & de Sigean, depuis le voisinage de Perpignan usqu'à Narbonne, d'où il est continué par celui de la Ro-line jusqu'à la rivière d'Aude, à une lieue du Canal royal.

Le canal de Grave, rendu navigable jusqu'à Montpeliet, communique aux étangs & à la mer, par la rivière de

Le carral on robine de Lunel aboueit pareillement aux frança et à 12 mer, depuis la vitle de Lunel.

Pour ce qui est du grand Canal royal, comme c'eil une des merveilles du royanne, nous croyons devoir en donner une idée, aussi bien que des principales raisons qui en firent adopter le projet, se des difficultés qu'il a fallu vaintre dans l'exécution.

Le Canal royal de Languedoc commence à Cette, & fetermine un peu au-défious de Touloule, où il aboutit à la Garonne; moyennant laquelle la jonction des deux mers fe trouve établie. Le Canal rhy al partagele haut Languedoc en deux patries à-peu-près égales. Il a environ so lieues depuis la Garonne insqu'à Cette; & la Garonne depuis sa jonction avec le canal jusqu'à la tout de Cordouan, peut avoir 120 lieues; ce qui fair a sio lieues de canal pour la jonction des deux mens.

Le projet du Canal royal sut exécuté sous le règne di Louis XIV, par les soins du sieur Riquet, alors directed des sermes du Languedoc, sur le plan & les mémoires du sieur Andreossy, habile mathématicien, qui étoit employé dans les gabelles du Languedoc. Le sieur Riquet si travailler à ce grand ouvrage depuis 1666 jusqu'en 1680 qu'il sut conduit & porté à son entière persection, & ce suit en 1681 que ses héritiers en sirent les premiers essais Les srais de construction montérent à treize millions, dom le roi paya six millions 920 mille 118 livres, & la province six missions 79 mille 182 livres, y compris les deux millions qu'elle 2 donnés pour le port de Cette.

Les principales raisons qui firent exécuter le canal, fu

rent :

1.º Que par ce moyen les marchandises de s'Océan & de la Méditerranée pourroient se transporter de l'une à l'autre mer, sans qu'on sût obligé de faire ce grand trajet de mer par le détroit de Gibraltar, où les vaisseaux courent mille dangers.

2.º Qu'au temps d'une disette dans le Languedoc ou dans la Guienne, on pourroit aisément faire transporter les grains nécessaires pour subvenir aux besoins des peuples.

3° Que le commerce entre le haut & le bas Languedoc deviendroit très-faciles que le haut Languedoc qui abonde en bled, en répandroit dans le bas qui en manque; que le bas Languedoc enverroit dans le haut des vins, & toutce que l'on tire du commerce de Provence & de Lyon.

4º Que les étrangers qui feroient le transport de leurs marchandises de l'une à l'autre mer, laisseroient des sommes considérables à la province.

5.º Enfin la gloire qui reviendroit à la nation d'un partil ouvrage, qui surpasse ce qu'ont fait les anciens Romains.

Après avoir pris tous les inveaux, on reconnut que l'endroit le plus élevé entre les deux mers, par où le canal devoit être conduit, étoit à Naurouze ou Norouse, près de Castelnaudary; ce qui fut heureusement indiqué par une fontaine, dont les eaux venant à se partager, s'écoudoient partie du côté du les ant, & partie du côté du couchant. Cet endroit su appellé le point de partage. Il y eut trois grandes difficultés à vaincre dans l'exécution

La première, l'inégalité du terrein.

La seconde, les montagnes qui se rencontrent dans la ute.

La troisième, les rivières ou torrens qui venant à tratier le canal, en auroient interrompu le cours.

On remédia à l'inégalité du terrein par le moyen des inses qui soutiement l'eau dans les descentes. Il y en a s du côté de l'Océan, & 45 du côté de la Méditerranée. elles qui font un plus bel aspect, sont les huit qu'on voir roche de la ville de Béziers, & qui forment une cascade écluses de 156 toises de longueur, sur 12 toises de pente, arceque le terrein s'étant trouvé extrêmement élevé en et endroit, il n'a pas sallu moins de huit écluses pour sutenir les eaux.

Quant aux montagnes, on les a entr'ouvertes ou percées. a plus confidérable est le *Malpas*; c'est une montagne etcée sur la longueur de 120 toises, pour donner passage u canal, avec une banquette de quarre pieds de chaque sté.

On a ponrun à l'incommodité des rivières & des torrens par le moyen des ponts & des aqueducs sur lesquels on a suit passer le canal, & les rivières ou torrens par-dessous. Il a fallu construire huit ponts, dont quelques-uns sont parsaitement beaux, entr'autres ceux de Repudre, de Ceste, de Trèbes & de Lers, & jusqu'à 37 aqueducs.

On a pratiqué à Naurouze, qui est l'endroit le plus élevé entre les deux mers, & dont on a fait le point de partage, un bassin de 200 toises de longueur sur 150 de largeur; c'est un des plus beaux qu'on puisse voir : il a en tout temps sept pieds d'eau. C'est-là que se fait la distribution des eaux par deux écluses, l'une du côté de l'Océan, l'autre du sôté de la Méditerranée.

Pour pouvoir remplir ce bassin de manière qu'il ne tarisse jamais, & fournisse toujours assez d'eau au canal, on: a construit le réservoir de S. Ferrial ou Ferréal, près de Revel, dans la vallée de Laudot: il a 1200 toises de long, sur 500 toises de large & 20 de prosondeur. Il contient en la superficie 114573 toises, Ce réservoir est toujours plein;

fa figure est triangulaire: il est sommé par deux montagnes & une grande & sorte digue qui lui sent de basse Cette digue est traversée par un aqueduc qui porte l'esta & le réservoir en soursit en tout temps sussissamment a bassin de Naurouze, par la rigole de la plaine dans ét quelle tombe la rivière de Laudot. Ce grand magasi d'eau n'a pu se saire qu'en recueillant toutes les eaux d'alea tour, sustout celles de la montagne noire, par une rigol qui en ramasse plusieurs autres, & qui va côcoyant lamest tagne d'Escamaze par une voute qu'on y a faite, aprè quoi les eaux de la rigole ont leur pente naturelle vens réservoir de S. Fetréol.

C'est dans l'amas & la distribution de toutes ces estate que l'on connost principalement l'art qu'il a faliu employe pour faire ce canal, & la vaste étendue du géase qui l'ocnduit. On ne connost bien cet ouvrage qu'après avei examiné & visité ce qu'on a fait dans la montagne noire il a seilu pratiquer 22868 toiles de rigoles pour ramaset toutes les caux.

Les principaux ponts de la province sont le pon Saint-Esprit sur le Rhône, & le pont de Toulouse. Pout la description de chacun de ces ponts, voye Pont Saint-Esprit & Toulouse.

Il y a de l'un à l'autre de ces deux ponts une grande di belle route de 7a lieues ou environ. Il s'en faut de beau coup qu'elle ne suive la ligne droite, elle forme au contraire une espèce de parabole, de Toulouse su pont Saine-Esprit. Les principaux lieux par où passe sette route sont, Villefranche, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Pézenas, Montpellier, Lunel, Nimes, d'odisse compte 11 à 12 lieues jusqu'au pont Saint-Esprit. De cente grande route qui partage le Languedoc, on communique dans tout le reste de la province par d'autres chemins de spaverse bien entretenus pour la commodité des voyageuss

La province de Languedoc a plus de montagnes que de plaines. Dans le hant Languedoc elles som une soite des Pyrénées, & dans le bas une suite des Alpes, desquelles elles ne sont séparées que par le Rhône. Ces dermères appellées Cévennes, se répandent du Vivarais dans le Gévandan, le Rouergue, & dans les diocéses d'Aleu, de Lodère, Castres & d'Alby, où elles forment la Montagne noire.

Hà elles vont se joindre aux Pyrénées, à travers le pays
Foix, par des côteaux peu considérables. Le seste du
aguedoc est mêlé de côteaux, de vallons, & de plaines
tiement fertiles & agréables.

Dans tout le royaume il n'y a pas de plus belies plaines plus abondantes en bled que celles qui sont depuis Touse jusqu'à Montauban. Ce pays est d'ailleurs coupé de

sieurs rivières qui y font des prairies.

Le Languedoc a de belles forêts de sapins, au-dessus Meth, près du Donnesan; elles peuvent sournir de trèsaux mats de navire à un prix raisonnable. Il y a aussi succup de forêts de chênes, surtout dans les Cévennes, less les diocèses de Viviers, Usèz, Nîmes, Alais, Montlier & Béziers. Une grande partie des bois de ces dertes sorêts sont propres au bordage des vaisseaux, & à le du métain.

Le bois de Mercouire en Mercoire, est une grande & ile forêt du Gévaudan, à près de deux lieues au couunt d'hiver de Langogne, & à quelque distance de la
le gauche de l'Allier, qui mérite d'être remarquée à
lasé des beaux sapins dont elle est remplie: ils sont
lane hauteur prodigieuse, & très-propres à faire des
las, si l'on pouvoit trouver le moyen de les transporter
le montagnes que couvre cette forêt, jusqu'à la rivière de
line, qui est à six lieues de là au bas de la montagne de
les fem.

Le climat de la province de Languedoc n'est pas égal prour. Il est fort chaud dans certains cantons, & il seroit ficile d'y supporter les chaleurs de lété, sans un petit un appellé le garhin, qui vient de la mer, & qui rafichit beaucoup depuis dix heures du matin jusqu'à quatre mues du soir; dans d'autres il est doux & rempéré, à tuse des pluies fréquentes qui y tombent, & qui contrisent aux récoltes abondants que l'on y fait de toutes usus de fruits.

Les hivers ne laissent pas d'y être souvent son froids, à suse du voisinage des montagnes, qui sont remplies de tiges. Lorsque le vent vient de leur oôté, il jeute dans le plaine un froid très-vis se très-perçant; mais il n'y a

presque point de printemps & d'automne; on passe ses d'un coup du froid aux chaleurs, aussitôt qu'un certain req que l'on nomme Auroux ou Auverousse, a sait sondre se neiges,

La qualité du sol, bien loin d'être la même dans le trois parties dans lesquelles nous avons divisé la provinc de Languedoc, y est, pour ainsi dire, aussi variée qu'il y de différens camons; les uns sont extrêmement settiles e pâturages, en fruits, en grains & en vins; d'autres n produisent que des fruits & des pâturages, dans lesque on nourrit une grande quantité de bêtes à laine. En générale haut Languedoc est beaucoup supérieur pour la qualité de son sol à la partie basse de cette province. Dans le haut terres sont communément bonnes & fertiles, le clima y est doux & tempéré, & l'on y recueille, en abondanc des bleds & toutes sortes de fruits, à cause des pluies set quentes qui y tombent.

On estime singuliérement les bleds que l'on recueils dans le diocèse de Narbonne. L'on sème bezucoup d millet dans les diocèses de Toplouse, de Saint-Papoul s'

de Saint-Pons.

Dans le bas Languedoc au contraire, le sol est ordinal rement sec & aride; mais on y est dédommagé par le différentes récoltes que l'on y fait, & qui s'y succèdent le unes aux autres. Au mois de Mai on y fait des vers à soie & la toison des bêtes à laine; on y coupe ensuite les soit qui y sont assez rares; on y commence la récolte de grains au mois de juin, & on la continue au mois de jui let. Au mois de septembre les vendanges y donnent de vins très-bons & en grande abondance. On fait aussi séche dans cette partie de la province une grande quantité d raisins, que l'on nomme dans le pays raisins picardans On les emballe dans des caisses de 80 à 100 livres pesant ils sont de moindre qualité que ceux de Roquevaire, d'Or riol & d'Omoules. On cueille les châtzignes au mois d novembre dans le pays des montagnes, & en décembr ·les olives dans toute la plaine.

Les bestiaux, dont les montagnes sont presque tem plies, y soutnissent des vivres abondamment, & pendan la paix ils y sont à assez bon marché. C'est cette partied province qui nous fournit les excellens fromages de Rolefort, dont les gourmets font tant de cas, & qui se sont ec du lait de brebis.

Le Languedoc fournit très-peu de chevaux, cependant y a quelques haras dans le Gévaudan, & dans les diofes de Toulouse & de Montauban, le long de la Ganne. On nourrit généralement beaucoup de bêtes à laine ans cette province.

On fait des vins dans presque tous les cantons du Lanuedoc. Il y en 2 de foibles, qui se consomment dans le 2ys: ce sont ceux que l'on recueille dans les diocèses de oulouse, de Lavaur, d'Alais, d'Alby: cependant les vins lu canton de Gaillac, dans ce dernier diocèse, soussirent e transport, & on les sait descendre par le Tarn à Borleaux.

Les vins que l'on recueille dans les diocèses de Narbonne, Larcassonne, Béziers, Agde, Montpellier, Nîmes & Uzès, ont très-bons, & soussier tous le transport. On estime surtout les vins muscats de Bézier, ceux de Frontignan & de Lunel dans le diocèse de Montpellier. Ces derniers sont portés à Bordeaux, à Lyon & en Allemagne; de Bordeaux ils passent en Anglorerre & en Hollande. On sait aussi beaucoup de cas des vins de Roquemaure, de Tavel, de Laudun, & de Jusclan dans le diocèse d'Uzès, & de ceux de Langlade & de Saint-Gilles dans le diocèse de Nîmes.

Les vins rouges & blancs ordinaires du diocèse de Montpellier sont enlevés en grande partie par les Génois & les marchands de Livourne.

On convertit une grande quantité de vins de Montpellier & de Nîmes en eau-de-vie qui est fort estimée en Hollande. On fait aussi grand cas des liqueurs & eaux de senteurs connues sous le nom d'eau de la reine de Hongrie, eau de canelle, &c. des diocèses de Montpellier & Nîmes, & il s'en fait un débit considérable.

Nous avons déja parlé des raisins picardins du bas Languedoc.

On cultive des mûriers pour la nourriture des vers à soie dans les diocèses d'Agde, de Narbonne, de Montpellier, de Nîmes, & le long du Rhône.

Tome III.

Les oliviers sont fort communs dans les mêmes canatons, de même que les amandiers. Dans quelques-uns of fait sécher une grande quantité de prunes dont il se fait un bon commerce. C'est sur-tout dans le diocèse d'Alby que l'on cultive le plus de ces arbres fruitiers.

Les châtaignes que l'on recueille dans les Cévennes set vent à nourrir la plupart des habitans des montagnes le superflu se débite dans les provinces voisines, & il en

vient même jusqu'à Paris.

La province de Languedoc produit beaucoup de fimiples & de plantes médicinales & propres à la teinture, qui croissent la plupart dans les Pyrénées, sur le bord de la mer & dans les Cévennes. On en compte quatre-vingts, entre lesquelles nous serons connoître plus particulièrement le pastel, le sallicor, la maurelle, le tamarix, &c.

C'est dans les diocèses d'Alby, S. Papoul & Toulous ; que l'on cultive le passel ou guéde dont on se sett pour la ceinture en bleu. Cette plante se nomme vouède en Nor-

mandie, & vede en Picardie.

Le diocèse d'Alby produit aussi beaucoup de safran.

Dans les diocèles de Béziers, de Narbonne & d'Agde, on recueille la plante nommée fallicor ou falicot; c'est une herbe ou espèce d'arbrisseau qui croît sans culture sur la bord de la Méditerranée, dans les terreins pierreux. Cene plante a la même propriété que la soude lorsqu'elle est préparée. On en sait usage pour former du verre & du savon. On s'en sert aussi dans la chymie. On en vend pour l'Italie & ailleurs.

Il croît naturellement toutes sortes de plantes, & même des sieurs très-belles & très-curieuses dans un petit canton du diocèse d'Alais, appellé l'Hort-Dieu, en latin Horus Dei.

Il croît dans les bruyères du bas Languedoc, aux environs de Montpellier, surtout vers le bois de Grammont, un arbrisseau ou espèce de chêne verd qui porte un infecte que l'on nomme vermillon ou graine d'écarlate, dont on fait une consection nommée alkermes. Cette graine sert aussi aux teinturiers pour saire la couleur nommée écarlate de Venise.

Les petits chênes sur lesquels croît la graine d'écarlate,

refe de que les naturalistes nomment kermes, s'étèdeux ou trois pieds. Quand l'insecte a acquis toute iffance, il paroît comme une petite coque iphérique, 16e contre l'arbrisseau. Les habitans du pays qui ne a récolte du kermès que dans la faison convenable. Lèrent cet animal dans trois états différens d'accroif-

Vers le commencement du mois de mars, en lanprovençal on appelle le kermès vermeou, & on dit ce temps lou vermeou grou; c'est-à-dire, que le vers e : alors il est moins gros qu'un grain de millet.

Dans le mois d'avril on dit que lou vermeou efectis à-dire, qu'il commence à éclore. (Le vers éclos est

qui a pris tout son accroissement.)

Vers la fin de mai, on trouve sous le ventre de l'inenviron 1800 ou deux mille petits grains rende, n appelle dans le pays freisset : ce sont des œus qui ne ensuite à celore, donnent autant d'animane semles à celui dont ils sont sortis: ces œufs sont plus petits la graine de pavor ; ils sont remplis d'une liqueur d'un e pale : vus au microscope, ils semblent parfemés d'une nice de points brillans, couleur d'or; il y en a de blantres : les petits qui fortent des œufs blancs, font d'un ic fale ; leur dos est plus écrafé que celui des autres : les us qui brillent sur leurs corps sont de couleur d'art.

1. de Réaumur dit qu'il y a moins de ces kermès blanes de rouges, & c'est à tort que les gens du pays les

cilent la mère du kermès.

a récolte du kermès est plus on moins abondante, n que l'hiver est plus ou moins dous. On a femetque la nature du foi contribue besneous auffi à là feur & à la vivacité du kermes ; celui qui vient fut des riffegux voifins de la mer, est plus gres & d'une conr plus vive que celui qui se trouve sur des atbriffeaux en sont plus éloignés.

Le tournesol, vulgairement appellé maurelle dans le is, est une sorte d'herbe qui crost dans les environs de intpellier & dans d'autres cantons de cetté province ; is firtops dans celui que l'on nomme la Vamage, au territoire du village de Grand-Galargues, dans le diocté de Nîmes.

Les habitans de ce lieu, au nombre d'environ mille, sont ceux de la province qui apprêtent le mieux le suc de cette plante. Ils n'ont pas la liberté de la cueillir dan tous les temps de l'année. Les maires & consuls ne donnent la permission à toute la communauté que vers le a de juillet, temps où la maurelle est dans sa persection. Cette récolte dure depuis le 25 de ce mois jusque ven le

& septembre.

Les paysans vont chercher cette plante à 1 5 ou 20 lienes à la ronde dans le Gévaudan, & même jusqu'en Provence. Ils ont grand soin de se cacher les uns aux autres les lieux où la maurelle croît abondamment. Ils font cette récolte en diligence, attendu que cette herbe pour être employée, doit être fraîche; parceque la fermentation auiroit au succès des opérations à faire. On broie plante toute entière, après en avoir ôté la racine, sous une meule de moulin, semblable à celles qui servent à Ecraser les olives ou le tan ; après quoi on en exprime le suc dans un temps fort serein, où l'air est sec & le soleil ardent. Lorsque l'on en a extrait le suc, on met le marc à part, & il fert d'un excellent fumier. Quant au suc, on en imbibe des chiffons de toile de chanvre grossière, & peu serrée , mais très-bien nettoyée. Pour faire cente opération on se sert d'un peu d'urine, que les uns mettent dans le suc en très-petite quantité; mais le plus grand nombre la met dans une cuve avec de la chaux vive ou de l'alun, & se contentent d'exposer les chiffons fraîchement imbibés du suc de la maurelle à la vapeur de la liqueur urineuse mêlangée avec de la chaux vive & de l'alm, en les ajustant par-dessus la cuve qui contient cette liqueur; & pour mieux réunir toutes les vapeurs & n'en point perdre, on couvre les chiffons d'un drap ou d'une couverture. Après avoir bien retourné les chiffons, & les avoir exposés dans tous les sens à la vapeur, on les retrempe dans le suc de la maurelle, & on les expose une seconde fois sur la cuve, avec les mêmes attentions que l'on a eues la première fois. Les chiffons ainsi imbibés & séchés avec beaucoup de précaution, ne sont dans leur état de perfec-

que quand ils sont d'un bleu soncé tirant sur le noir. drapeaux ou chiffons ainsi préparés se nomment tourl en drapeau. Lorsqu'ils sont bien secs on les emballe des sacs, & les marchands de Montpellier les achèpour les envoyer en Hollande, où cette matière prere est convertie en une pâte séche, que l'on nomme nesol en pain, & dont les Hollandois sont un secret. e servent du tournesol en pain ou en pâte pour la teinbleue'& rouge ; ils s'en servent aussi pour donner couleur rouge à leur fromage, comme on se sert en guedoc du tournesol en drapeaux pour teindre les qui ne sont pas forts en couleur. Il seroit à souhaiter r l'avantage des arts & du commerce de France que profitat de l'excellent mémoire de M. Montet, de ociété royale des sciences de Montpellier, inséré parmi

x de l'académie de Paris, année 1754, pour apprendre onner à cette densée, sur les lieux qui la produisent,

es les préparations dont elle est susceptible.

e tamarisco de Narbonne, ou tamarix, arbrisseau dont ois, la racine, l'écorce & les feuilles sont d'usage dans nédecine, croît en Languedoc dans les terres légères humides : il pousse plusieurs tiges qui pour l'ordinaire t en arbrisseau ou buisson, mais quelquefois elles fornt un arbre de la grandeur du coignassier. Cet arbre a ronc couvert d'une écorce grise en dehors, & rouge en lans, & le bois blanc. Il fleurit d'ordinaire trois fois inée, au printemps, en été, & en automne : ses fleurs t blanches, purpurines, grouppées en épi; il se dépouille ses feuilles pendant l'hiver, & tous les ans il en repousse nouvelles au printemps. Les grands froids sont conires à cet arbre. Outre l'usage qu'on en fait en médecine, se sert aussi de son bois pour faire de petits barils, des ses, des gobelets & autres vaisseaux, dans lesquels la lieur que l'on y boit reçoit une vertu désopilative. Toutes parties de l'arbre sont estimées apéritives, ainsi que le lixiviel que l'on en tire & qui est usité dans l'opilation la rate, du foie & du mésentère. La même espèce de marisc croît en Espagne & en Italie,

Les Hollandois préfèrent le tamarise dont nous venous

: parler à celui du Levant.

Le tamarife dont on so sert pour la teinture est assist des productions du Languedoc. Cette province est hist de France où l'on fait le verdet ou verd de gris. Ci MONTPELLIER, qui est seul en possession de kin de il en passe de cette ville chez toutes les nations de luvers.

A Aniane, bourg du diocèle de Monspellier, à esse quatre lieues au couchant de cette ville, il y a des se qui ramassent le tartre des tonneaux de le préparate cristal ou crême de tartre: il s'en vend pour l'Anglem de la Hollande; on s'en sert en chimie, en phasmack pour la teinture.

Les habitans de Calvisson, bourg du diocèse de Nins à quatre lieues au couchant d'hiver de cette ville, son pent aussi beaucoup à préparer du tatere en cissal se

le même faccès que les habitans d'Aniane.

La pêche qui se fait le long des côtes de la province

Languedoc n'est pas considérable.

La pêche des rivières et des étangs qui bordent la chaire que parteut ailleurs. Quant de de la mer, on pêche le long de la côte du thon et l'esturgeon, posson rare dans les autres mers. La chaire d'Agde est la seule où l'on pêche des moules.

La pôche des sardines, que l'on fair près de Cett, d'considérable. On les sale, & il s'en fait un trè-gui commerce pour le Roussillon, le Lyonnois & le Dauphis La pêche des hustres que l'on fait dans cette met est

confidérable.

### Productions intérieures du fol.

La province de Languedoc a des mines de fer, de ori vre, d'étain, de plomb, d'or & d'argent. On y nor aussi des mines de soufre, de virriol, de charbon de nor de jayet, d'antimoine, de bitume, de turquoises; distribols & tales, des carrières de marbre de toutes especialmenté de soufre, de un grand nombre de souire minérales.

Les mines de fer fe trouvent dans le diocèse d'hinassez près de l'abbaye de Lasons, dans les cantons
Trépaloux, las Menos, le Vailat de Fontane, &c. De

Mocèse de Béziers, il y en a quatre que l'on nomme Lau, & une cinquième appellée Graissigne: celles appel-Quillait, Belestadt, Sainte-Colombe & Courfouls, se

avent dans le diocèse de Mirepoix.

On voit des mines de cuivre près de la terre du Bour , dans le territoire du village de la Salle Sainttre, diocèse d'Alais. Il se rencontre une mine du me métal au village de Roquecourbe, à une lieue de Ares; on en voit aussi près de Lodève aux pieds des vennes, ainsi que dans la terre de la Roquette, dans le me pays, à cinq lieues de Florac.

Les mines d'étain y sont beaucoup moins communes: en découvre une dans la paroisse de Vébron, diocèse

Mende, où l'on pourroit travailler avec succès.

Il n'en est pas de même des mines de plomb, qui n'y nt pas rares: on en trouve dans la montagne du Paradis, oche du village de Burtals, à une lieue de Castres, ont la gangue est verte; dans le rempart du côteau 1yard, proche Villefort. Il y en a d'autres au village de arnolet, paroisse S. Sébastien, dans le diocèse d'Alais; nsi qu'au village de Constans, & auprès de la ville d'Urert, à trois lieues de celle d'Anduze, dans le même diofe. On découvre une mine du même métal dans la iontagne de Minervois, diocèse de Narbonne, & celles. pellées Ceilhes, Avênes, Dic, Lunas & Boussagnes. ans le diocèse de Béziers. Les Cévennes en offrent aussi eaucoup: on y en voit à S. Loup, dans le territoire de ayard; à Ranchine, auprès de Tournon; à Bayard, à ne lieue & demie de Villefort; dans la paroisse de Baours, à trois lieues de la ville de Florac; à l'Escombet, quatre lieues de Mende, auprès du lieu nommé Bigozze, c dans la paroisse de Vabron.

Le grand nombre des rivières & tuisseaux qui roulent es paillettes d'or dans cette province, prenant leurs soutes dans les Cévennes & les Pyrénées, ne laissent pas douter u'il n'y ait des mines d'or dans ces montagnes, mais elle

ont aujourd'hui entièrement négligées.

Ouant aux mines d'argent, il y en a une à Bahours, à ne lieue & demie de Mende, que l'on exploite, & on en re quatre livres d'argent par quintal. Il y en a une autre

Ll iv

au village de Réalmont, à trois lieues de Castres, qui a

Il y a une mine de *foufre* à S. Germain de Colbette, dans le diocèse de Mende, entre les villes de Barres, des Sévennes & Alais.

On trouve des mines de vitriol dans le village de Réalmont, au diocèse de Castres, & dans la terre de Mas de cabanis, paroisse du Pin, proche la ville d'Alais.

Il y a des mines de charbon de terre très-bonnes dans le territoire des paroisses de Trémoud & de S. Benoît, au diocèse d'Alby.

Dans le diocèse d'Alais, on trouve du charbon minéral

qui est propre aux fours à chaux.

Quant aux mines de jais ou jayet, on en trouve à Pompidoux, diocèse de Nîmes, & Larclavet, diocèse de Mende, ainsi que dans les paroisses de la Bastide & de Peyrat, diocèse de Mirepoix, & à une lieue des bains de Rennès, dans le diocèse d'Aleth.

On trouve aussi près de la dernière ville, de l'ambre ou carabé sossile, brun & noir, & quelquesois jaune, sem-

blable à celui de la mer baltique.

Il y a une mine de turquoises au lieu appellé Samatan dans le Vélay; & à Blavignac, village du dioccie de Mende, on ramasse des pierres colorées, ontr'autres des saphirs bleus & blancs.

Dans le diocèfe de Castres il se trouve aussi des mines de turquoises, peu insérieures à celles qui nous viennent de

l'Orient.

L'antimoine se trouve dans l'endroit appellé Malbore, diocèse d'Alais, & dans la montagne d'Aigoual ou Aigoval, à deux lieues de S. Ambroise, proche le hameau de Bourdezac.

Il y a une mine de Cobalt auprès de Vigeau, dans le diocèse d'Alais.

Au même diocèse, proche le château Servas, pasoisse de Mons, il y a des roches qui jettent de l'asphalte ou bitume: il en sort une sontaine toute couverte de bitume, que les habitans appellent la sou de la pego. On remarque dans le même terrein des couches de bitume de Judée, d'un pied d'épaisseur, semblable en tout au charbon deterre.

ans la terre de Durbam, sur les montagnes de Cor-:s, entre Narbonne & Perpignan, ou découvre des s grasses de couleur gris-rouge, & même des amas de :s grasses desséchées par la chaleur: aussitôt que les nières pluies ont détrempé ces roches molles, on y voit sître des cristaux de diverses couleurs, & à six saces, sont vraisemblablement des vitriols.

uprès du village de Cornillon on voit des carrières de

, aussi beau que l'escagliole de Luques.

unelques grottes du diocèse de Castres présentent de un naturel.

es carrières du bas Languedoc donnent un marbre 1 rouge pâle, mêlé de blanc, & il y est extrêmement 1 mun.

Dans le reste de la province il y en a dits portor &

relas tachés de rouge, de jaune & de bleu.

Le marbre dit portor est jaspé; il s'en trouve dans les ières du diocèse de S. Pons. Le cervelas est un marbre jaspé que l'on trouve dans le même diocèse. On tire mêmes carrières, dont on compte jusqu'à neuf dans les irons de la ville de Cannes, du marbre blanc, du r, du bleu turquin, & un marbre incarnat & blanc; is cette dernière carrière est réservée au roi.

1 y a aussi des marbres au lieu dit Roquebonne, dans

diocèse de Béziers.

A une lieue de la ville d'Alais on voit un rocher de be rouge & de marbre qui sort de la montagne appella Serre de la cabanne, paroisse de Pin.

### Fossiles, pétrifications, & autres curiosués d'histoire naturelle.

Dans le diocèle d'Alais, proche le château de S. Martin la Farre, paroisse de Sandras, on rencontre dans un amp de beaux cristaux brillans, séparés & terminés en inte.

Dans les vallées de Russau & Chaudabois, il y a des traines qui ont la propriété de former des incrustrations, s congélations & des pétrissications.

On fait servir des morceaux des grottes de Limousis, ur en former des chambranles de cheminées, des tables, des colonnes, qui par leur beauté, leur dureté & leur poli, imitent parfaitement le marbre.

Dans la terre de Trépaloux, paroisse du Fin, on trouv des pierres numismales de couleur noire, qu'on appell nummi diaboli.

Assez près de la ville de Merveis ou Mirveis, dans le montagnes des Cévennes, il se trouve une grotte rempli de congélations & de stalactites.

Les tales & les ardoises noires représentant des plante inconnues aux botanistes, se rencontrent dans les canton

de Bronzen, le Mas de Bouac & Traquete.

La vallée de Russeau, auprès de la ville d'Alais, con tient de très-belles dendrites. A la Châtaigneraie qui join le château de Cavone, dans la paroisse de la Salle Saint Pierre, on remarque des veines d'un beau crissal, qui remplit les crevasses du rocher. On voit des huîtres & de bélemnites, dont la superficie est couverte de cercles con centriques, & des astroïtes devenus cailloux, à la Che naye de Sauvages dans la paroisse du Pin.

Les huîtres, les nautiles, les cœurs de bœuf & les out fins d'une grandeur considérable se trouvent en abondance au sommet de la montagne de Montredon, à une demi-

lieue d'Alais.

La vallée au delà du ruisseau du château d'Arène, est remplie de bélemnites, & d'une grande quantité de cornes d'ammon, dont quelques unes ont jusqu'à deux pieds de diamètre.

Au diocèse de Mende, à deux lieues de cette ville, dans les environs du château de Grèze, on ramasse des cornes d'ammon en quantité; la plupart sont pyriteuses et très-variées dans leur gente. Il y en a qui ont jusqu'à deux pieds de diamètre, dans le chemin des bains de Bagnols à la ville de Mende, et dans un autre chemin depuis cette ville jusqu'aux mines de Bahours.

Le ruisseau que l'on nomme lou-Riou-Pegoulion, proche la ville du Puy, présente du rubis, des grenats, des hyacinthes, opales, améthistes, saphirs, qui ne sont pas

inférieurs à ceux de Bohême & de Silésie.

Au village de Boutonnet, proche Montpellier, on rencontre dans plusieurs carrières & rochers des glossopènes, des vis, cames, peignes, tellines, tonnes, la plupart rennées dans la pierre; des ossemens d'animaux, de l'ostéo-

s une grotte voisine des bains, on voit des stalactites imitent les choux-sleurs; & près de Castelnou, on dévre des pierres ramisées, & différens sossiles, de même : des ossemens & des ossemens & des ossemens.

Au milieu de l'étang de Thau, vis-à-vis les bains de aruc, le pied du rocher que l'on nomme Rochairals, sente des moules vivantes, des lépas, des glands de mer, oursins vivans & fortement attachés au rocher. Pour les détacher on se sert d'un cercle de ser, emmanché au at d'une longue perche.

La roche qui est près du village de S. Jean de Vedas, remplie de madrepores, de coralloïdes, de rétépores &

cancres pétrifiés.

Assez pres du gouffre de Lambressac, sur le bord de tang, on voit des rochers tout couverts de pierres nuismales.

La montagne du promontoire de Cette renferme une che rougeâtre, remplie d'ossemens d'animaux pétriis.

Au diocèse de Nêmes, à sept lieues au couchant de cette lle, on trouve dans les earrières & les rochers de la lle de Sauve, des fossiles & des glossopètres fort grands. Dans la construction de la nouvelle sontaine de Nêmes, a a découvert une dent de sanglier, & un bout de bois ui servoit à un chalumeau, le tour pétrisse.

Les carrières des environs de Beaucaire offrent quantité e fossiles, tels que des cames, des peignes, des oursins,

: souvent des glands de mer.

Dans la paroiffe de Mus, proche l'abbaye de S. Gilles, y a une roche molle de laquelle on tire des pierres, apellées bar-de-mus, enduites de litophites, escara, mouses de mer et de morceaux d'oursin.

Aux environs de Narbonne on trouve des cristaux pris-

natiques en abondance.

Dans la paroisse d'Ahoune, à trois lieues de Carcasonne, sur une colline de la montagne noire, on rencontre les hustres & aurres coquilles bivalves, incrustées dans des

dalles de pierre très-dure, qui sont un assemblage de cequillages liés par un ciment pierreux. En général les stalactites pyramidales sont fort fréquentes dans tout le diocèfe.

Au diocèse de Béziers la fontaine de Gabian est remplie de cailloux finguliers, & il découle de la roche une matière noire, nommée petrole, dont on fait l'huile de ce nom. Une montagne voisine de cette fontaine présente de petites pierres transparentes, naturellement taillées en pointes de diamant.

Au diocèse de Lodève on rencontre de beaux rochers de cristaux du côté des Cévennes. Dans la grotte de S. Guillem-du-Désert, on voit des stalactites imitant les chouxfleurs. Près le village de Ballargues, sur le bord du Lez, on trouve des ictyopètres ou poissons imprimés sur la pierre.

Au diocèse d'Uzès, dans la rivière d'Eure qui traverse cette ville, on trouve des bélemnites cristallisées & un pen transparentes. Assez près du pont de bois dit Bousquarasse, à une lieue du château de Font-couverte, on voit un nautile inconnu, un peu courbé en forme d'un corner de papier, canelé comme par étages, rempli de cloisons, & d'une espèce très singulière.

Au diocèse de Castres, près de cette ville, & à un quant de lieue, il y a un monticule appellé Puytalos, dont les pierres grisatres sont encastrées de fossiles, représentant les parties naturelles de l'homme, nommées priapolytes, & dans une vallée assez voisine, celles de la femme, histerolytes: elles ont toutes une moëlle ou noyau formé de petits cristaux pyramidaux.

On trouve aussi dans plusieurs grottes du même diecèse des amygdaloïdes, des chrysomelites, des melopeponites & des mentulites, & sur le roc de Hunel, près de Castres, on rencontre des cornes d'ammon fluviatiles &

pétrifiées.

Il n'y a guère de province en France qui abonde autant en sources minérales que le Languedoc. Les plus comucs de ces sources sont celles

de Gabian . de Maine . de Lodève de Vahls de Camarès d'Olargues . de Balaruc. de Campagne, d'Youlet: de la Bastide. de Rennes . de Peyret . de Romeirouse, de Maillat. de Monfrin 2 de Saint-Laurent, de Vendres. de Bélestat . &c.

de Guillares.

In trouve le détail de chacune de ces fontaines & des oriétés de leurs eaux, sous le nom de chacun de ces érents lieux.

Dans le terroit de Livière, auprès de Narbonne, on contre cinq abîmes d'eau appellées Elials, qui sont ne profondeur extraordinaire. Les bouillons de leurs x forment un canal qui se joint à celui de la Robine. terre des environs de ces gouffres tremble sous les pieds ceux qui sont assez hardis pour les aller voir de près. qui paroît surprenant, c'est que ces absmes sont trèsstonneux, & les paysans des environs y vont souvent her.

La fontaine de saint-Félix de Pallière, près de la ville nduze, dans le diocèse d'Alais, a cela de singulier, : si on v jette un oiseau ou un rat, les insectes qui haent ces eaux n'en laissent que le squelette au bout de heures. Ils percent de même en forme de dentelle les illes des arbres qu'on y dépose.

Nous avons parlé plus haut des salines de la province Languedoc. Nous ajouterons seulement ici que ces saes produssent environ 91 mille minots de sel année nmune, qui se débitent dans l'intérieur de la France &

vs voisins.

La province fournit d'ailleurs 360 milliers de salpêtre ıt.

## Manufadures & commerce.

Les principales manufactures de laineries de la province Languedoc sont celles des draps, des cadis, des burats, s ferges, des ratines, des cordillats, des bayettes, des spons, des rases, des tiretaines & des droguets, dont la as grande partie est destinée pour le Levant, comme les mahons & les londrins, & le reste pour la Suisse, l'Al-

lemagne, & plusieurs provinces de France.

Les lieux où ces laineries se fabriquent, sont Rieux, Lodève, Carcassonne, Castres, Alby, Beaucaire, Alais, &c. Les laines sont du pays & de Marseille, où elles sont importées de l'Espagne & des côtes d'Afrique.

Dans les manufactures de soierie de Toulouse, Montpellier, Nîmes, Alais, & de quelques villes le long du Rhône, on sabrique des tassetas, des tabis, des crépons de soie a des burats de soie & laine, des sérandines, & quelquea brocards & damas: on y emploie toutes les soies de la prevince, qui par an peuvent aller de 15 à 1800 quintaux,

On fabrique une grande quantité de dentelles dans le Vélai, & des cadis & serges dans le Gévaudan, où il y a presqu'autant de manusactures de cette étosse que de mai-

fons.

On fait des draps & des ratines dans le canton de Limoux, & il est l'entrepôt des sers de toutes les forges voisines, surtout de celles du diocèse de Mirepoix.

Au diocèse de Béziers, dans le pays de Graissesac, tous

les habitans s'occupent à faire des clous.

La ville de Toulouse a des fabriques de couvertures de laine, de bas de soie, de chapeaux, de cuirs, de bergames & de petites étoffes.

Il se fabrique beaucoup de cordelats ou bayettes, & des

toiles grises dans la ville d'Alby.

Il y a tant de manufactures d'étoffes de laine à Careaffonne, que cette ville n'est à proprement parler qu'une manufacture de toutes sortes de draps; presque tous les habitans y sont occupés. Auprès de la même ville, au lieu di Saptes, est une fameuse manusacture de draps de laine d'Espagne, appellées londrines.

Il y en 2 une des mêmes étoffes dans la ville même de Carcassonne, & une troissème près de Clermont de Lo-

dève.

Il se sabrique aussi beaucoup de cuirs à Saptes.

On fait de beaux droguets of beaucoup de draps à Bédarienne et lieux circonvoifins. Il en fort aunée commune environ 30000 pièces, dont la plus grande pastie le débite en Allemagne. lève a beaucoup de manufactures de draps & de cha-

e fabrique quantité de petites étoffes de laine à

manufactures de Montpellier consistent en de petioffes, en couvertures, en chapeaux, en passemens les livrées, en futaines, en toiles & en tanneries.

i étoffes qui s'y fabriquent sont de soie & laine, soie il de chèvre, soie & filoselle. Outre la fabrique des rtures de laine qui est considérable, il se prépare e beaucoup de laine dans cette ville, qui se débite la province & ailleurs.

fabrique des chapeaux est commune à tout le dicle commerce qu'elle sait pour plus de 10000 livres cellentes liqueurs & eaux de senteurs & celui de son de-gris lui sont particuliers, de même que sa blan-

rie de cire jaune du Levant.

ville d'Anduze est fameuse par ses marchés.

imes est comme le centre de la province, à cause du d nombre de ses marchands & de ses manusactures. rincipales fabriques consistent en étosses de soie, de ;, & d'autres mêlées de diverses matières, des bas de au métier, dont il se fait un débit considérable à Paris, hapeaux & des cuirs, sans parler du commerce de ses, de ses eaux de senteurs, de ses eaux-de-vie & de ses. Les soies que l'on emploie dans les fabriques de ville sont de Languedoc, de Provence, de la printe d'Orange & du Dauphiné. On y fait année comte 6 à 700 pièces de tassetas, 1000 pièces mêlées, o de burats, siloselle & laine, & plus de 3000 dous les de paires de bas de soie.

Nous avons déja parlé du commerce de bied de la ville Narbonne. Cette ville est l'entrepse de tous ceux qui ment par le canal se qui se recueillent dans le pays. De thonne ils sont transportés jusqu'à la mer par le canal la Robine, se de-là en Provence, en Roussition se en

ic.

Sériers a des manufactures de draps fins. Nous avons a parlé de ceux qui se fabriquent à Careassonne, à Sapde à Clermont de Lodère, nous ajouterons sei que Clermont a aussi des fabriques de chapeaux qui en penvent fournir jusqu'à 3000 douzaines par an, & il sont de trois dernières manusactures année commune, 3000 piò ces de draps pour le Levant, qui à 300 livres chacun font 900000 livres.

Quant aux dentelles qui se fabriquent dans le Vélay, la ville du Puy qui en est l'entrepôt en sournit le plus: il s'est vend à l'étranger pour plus de 60000 livres par an.

Outre les fabriques de toutes espèces dont nous avont parlé, il y a en Languedoc un grand nombre de veneries & de poteries, qui ne laissent pas que de faire encort un objet de commerce assez considérable.

Le commerce de Languedoc se fait principalement dans les foires; il y en a dans toutes les grandes villes de la province. Les principales sont celles de Pézenas, de Montagnac, & la fameuse soire de Beaucaire, qui est

une des plus célèbres du royaume.

Cette dernière foire se tient en pleine campagne sous des tentes, dans une belle prairie sur les bords du Rhône, où la ville a soin de faire dresser des cabanes de bois dans lesquelles les marchands se retirent, & qu'ils louent asset chèrement; c'est la seule foire franche qui soit dans le Languedoc. Elle commence le jour de la Magdelaine, & ne dure que trois jours. Il y a un grand concours de man chands, & ils y viennent non seulement des provinces des états voilins, mais même de toutes les parties du monde on y voit des Arméniens, des Persans & autres Orientam & il n'y a point de marchandises, quelque rares qu'elle soient, que l'on n'y puisse trouver; mais les principaux ou jets du commerce de cette foire sont des épiceries, drogue ries, merceries; des étoffes de laine & de soie, des laine d'Espagne, de Barbarie & du crû du pays; l'on y trouve même des pierreries, & il s'y fait un grand commerce par le change, & des remises dans toutes les parties du monde. Le Rhône y apporte toutes les marchandises de Bourgogne, du Lyonnois, de Suisse & d'Allemagne; la mer, qui n'en est qu'à sept lieues, apporte les marchandises du Levant, d'Italie, d'Espagne; le canal, tout ce qui peut venir du haut Languedoc, de Bordeaux, de la province de Bretagne & de l'Océan; en un mot le commerce qui

pendant ces trois jours de foire est presqu'aussi conble que celui qui se fait pendant tout le reste de l'anans la province, attendu qu'il s'y fait pour plus de ,,000 de livres d'affaires; tandis que la totalité du nerce du Languedoc, la consommation de la prodéduite, ne se monte que de 14 à 15,000,000 de par an.

fin, en évaluant les marchandises du cru du Languece qu'il tire des étrangers & des autres provinces du me & ce qu'il leur fournit, on trouve que le premier monte à 26,738,000 livres; le second à 4,790,225 ; & le troisième à 14,034,000 livres: de manière la province de Languedoc outre sa propre consomon, envoyant à l'étranger & dans les autres provinces oyaème pour 14 millions & plus de marchandises de ru, & n'en recevant guères que pour 4,500,000 liv. i reste de prosit en argent 9,500,000 livres.

# Monumens & curiosités du Languedoc.

.º Camp de Marius. Marius vint vers l'an 615 après ondation de Rome dans les Gaules avec une armée fidérable, & se campa sur le Rhône; il en tira un canal ellé fossa mariana jusqu'à la mer, & forma le plus 1 camp qui ait jamais été fait. Il y fut attaqué plusieurs par les Cimbres & autres peuples, & il y repoussa ours ses ennemis. Le fosse s'étant rempli par le cours Rhône, il est devenu un de ses bras qui forme l'île de lamarque, le meilleur pays de la Provence. Cette île euf lieues de longueur sur quatre de largeur, & sorit l'étendue du camp de Marius, campus Marii, qui a le son nom au pays de Camargue. Voyez CAMARGUB. .º Maison quarres. La maison quarrée est un des plus ux ouvrages qui restent des Romains. Voyez Nîmes; ez aussi la même ville pour l'amphithéatre, le temple de ine ou de la Fontaine, la Tourmagne. On trouvera ore des notices d'amphithéâtres aux articles Toulouse & iers.

Nous avons donné plus haut & fort su long la descripa du Canal royal, & nous avons averti qu'à l'article Tome III. M. m. Pont Saint-Esprit on trouveroit la description du messa sque pont de même nom, & qu'au mot Touleuse on ves roit celle du sameux pont de cette ville; tous objets que méritent d'être mis au nombre des monumens & cuis sités de la province, ainsi que le pont du Gard. Voyce GARDON.

La tour de Constance, que l'on croit être du temps de Romains, aujourd'hui attenante à la ville d'Aiguesmontes, est encore en presqu'aussi bon état que lors de sa construction; les murailles de cette ville, son port à sa môle, tous ouvrages du règne de S. Louis, & dont si bâtisse est très-bien conduite, & de pierres de taille à bes sage pour la plupart, peuvent passer pour des ouvrages assez remarquables, de même que les purs de la cité de Carcassonne, son pont sur la rivière d'Aude, & les souisseations de Narbonne. Voyez Carcassonne & Narbonne.

On trouve encore en Languedoc quelques traces de la largeur des routes ou grands chemins que les Romains y avoient fait construire avec leurs pierres milliaires millées différemment, exposées d'espace en espace avec des inscriptions.

### Sciences.

Il y a deux universités célèbres en Languedoc, l'apré Toulouse, l'autre à Montpellier, voyez l'une & l'autre de ces villes.

## Gouvernement ecclésiastique.

La province de Languedoc est divisée en trois arche-

vêchés & vingt évêchés.

Les trois archevêchés sont Narbonne, Toulouse, Ally, lesquelles provinces eccléssastiques ne dépendent cependant pas toutes entières de la province, comme on le verra par le détail suivant; il y a de même en Languedoc plusieurs paroisses qui ne dépendent d'aucune de ces trois provinces eccléssastiques.

De l'archevêché de Narbonne dépendent les diocées d'Agde, Béziers, Lodève, Montpellier, Nîmes, Alais,

8. Pont, Uzes, Carcassonne, Aleth.

De celui de Toulouse dépendent les diocèses de Lavints

Micopoix, Montauban, Pamiers, Rieux, S. Papoel; & de chii d'Alby les diocèles de Mende & de Castres.

Le dioccse du Puy relève immédiatement de Rome;

elui de Viviers est suffragant de Vienne.

Outre les vingt-trois disocèles dont nous venons de parer, l'archevêché d'Arles a dans le Languedoc deux pavisies; l'archevêché de Vienne 39 dans le Visarais; l'évêhé de Valence 34; celui de Couserans 218.

Il n'y avoit autrefois qu'un seul archevêché en Lanquedoc, celui de Narbonne. Le pape Jean XXII érigen zelni de Toulouse, & l'évêché d'Alby a été démembré de l'archevêché de Bourges, puis érigé en archevêché.

L'archevêché de Narbonne est le plus ancien siège de la province ; c'est une primatie, se il a la présidence aux

Lats. Voyer NARBONNE, TOULOUSE & ALBY.

Nous ajouterons seulement ici, que pour l'administration économique de chaque diocèse, il y a dans chaque ressort une chambre ecclésisstique, composée de l'évêque, d'un syndie, de deux chanoines de la cathédrale, d'un chanoine des collégiales, d'un député des prieurés, d'un autre des cures, tous élos dans un synade. Cette compagnie fait l'imposition des décimes ordinaires & extraordinaires, dons gratuits & autres impositions sur tous les hiens ecclésisstiques du diocèse; elle juge soutes les contestations qui peuvent survenir, & en cas d'appel on se pourvoit à la chambre ecclésisstique de Toulouse: cette demière est composée de dix juges appellés syndies ou députés généraux du clergé, qui tous doivent être prêtres. Ces charges sont données par les archevêques & évêques du ressort de cette chambre, & par leur elergé; savoir,

Trois par la province d'Ausch,

Deux par la province de Narbonne,

Et deux par la province de Bourges, à cause des suffragans de cette province qui sont dans le ressort du parlement.

Lorsque quelqu'une de ces charges vaque par mort on par démittion, l'archevêque de la province d'où dépend cette charge, conjointement ou léparément avec les députés de son diocèse, nomme par acte un sujet pour remplit cette charge vanitée, & les évêques suits que le suits que

Mmij

cet archevêché font la même chose. En cas de concesse celui qui a le plus de voix l'emporte, & si elles son égales, la chambre doit décider en faveur du plus digue

On ne peut y juger aucun procès qu'il n'y air deux con seillers au parlement, & souvent les conseillers clercs ob

tiennent la nomination de la province.

L'ordre de Makhe possède des biens considérables dan le Languedoc. Il y a deux grands prieurés, celui de sain Giffes & celui de Toulouse, tous les deux de la langue de Provence.

Le grand prieuré de S. Gilles a sous lui 38 commanderies, dont il y en a 24 situées dans le Languedoc: celle de Pézenas est affectée à la nomination du grand-maître.

Du grand prieuré de Toulouse dépendent 35 commanderies, dont celle de Puysembrun est affectée au grand-

maître.

Outre les commanderies dont nous venons de parler, on compte en Languedoc 49 abbayes d'hommes, douze abbayes de filles, & 637 prieurés, maisons de religieur de 25 différens ordres, & 105 maisons de religieures de 24 ordres différens.

Les ecclésiastiques des communautés d'hommes, sem y comprendre ceux des abbayes & prieurés, peuvent se monter à \$500 hommes, & le nombre des filles qui habitent les maisons religieuses se montent à environ 2500.

# Administration civile.

En Languedoc la justice est administrée en dernier refort par deux compagnies supérieures, le parlement de Toulouse, & la cour des comptes, aides & sinances de Montpellier, & en première instance par les juges subalternes qui ressortissent médiatement ou immédiatement à ces deux compagnies par rapport à leur jurissission.

Le ressort du parlement s'étend sur les présidiant & sénéchaussées qui suivent; Ausch, Béziers, Cahors, Carcassonne, Casteinaudari ou Lauragais, l'Isle-Jourdain, Laugerre, Leictoure, Limoux, Montauban, Montpellier, Nêmes, Pamiers, le Puy, Rhodès, Tarbes, Toulouse, Villefranche.

Ces dix-huit présidiaux & sénéchaussées ont dans les

t un grand nombre de justices royales, qui la plune le titre de viguerie. En voici quatre-vingts des pranues.

Abeilhan. le Salverar Esperaza. zel. Fauian. Kanir. lais. Gignac. Sauvererre. lignan-du-Vau. Lauzette. Serviam. Liuran de Cabrières Saint-Antonin. uriac. unerive. Marauffan. Saint-Cernin. Moiffee. S. Cirq-de-la-Popie. utignac. affan. Saint-Dannès. Moncucq. eleaire en fault. Saint-Rom-de Tarn Montady. erion. Montaignac. Saint-Thibery. éziers Montanban. Sainte-Afrique. Sainte-Gabelle. ouian. Montblanc. 'abrières. Montgiscard. Thézan. abors. Mur-de-Barres. Tourbes de Réziers. Caftres. Tourbes de Saint-Poss. Naiac. Candiès. Naussac. Valagnics. Cauffe. Peyralès. Valros. Cauffeviel. Pézenas. Vazerac.

Caux. Phélines, Velles.
Caylus. Pierrerue. Vendres.
Ceffenon. Pont-de-Camarès. Verfeuil.
Compeyre. Prémian. Vers.
Corpeilhan. Puiffelicon. Villefranche.

Creiffel. Rével. Villeneuve.
Cruffy. Roquebrune. Vinhac.

Duravel. Roquesesière. la Vinzelle.

Durfort. Rupeyrou.

Dutre ces justices royales, il y a encore une issinité de ices seigneurlales qui ressortissent immédiatement aux ices royales que nous venons de citer.

Mm iij

On ne peut y juger aucun proceseillers au parlement, & souvent

tiennent la nomination de la p L'ordre de Makhe possède

le Languedoc. Il y a deux' Gifies & celui de Toulou Provence.

Le grand prieuré d' deries, dont il y en ; de Pézenas est affe ?

Du grand pries deries, dont ces

Outre les / on compte / abbayes d' de 25 d' 24 ord

24 ord feel de la juissicion.

Le pèce sont le châtelet de Paris,

com ampagne.

ter inde juridiction, presque semblable à le cl, est la cour des conventions de Nime cienne qu'on p'en trouve pas l'origine. Ce d'nal paroît avoir été établi en faveur du com des marchands Lombards & Italiens, pour abits cès qu'ils avoient pour leur négoce.

Les jurisdictions consulaires de la province doc sont audinairement appellées hourses commen a 2 Montpellies, à Toulouse, & dans pluse

villes de commerçe. Elles ont la même jurisdi les juges-confuls de Paris & ceux de Lyon.

La dernière éspèce de jurisdiction de la prorelève immédiatement au parlement, et qui mé remarquée, est celle des juges d'apeaux, cel juges qui consossifient de l'appel d'un autre presi et dont les appellations vont au parlement

Il y 2 deux duchés-pairies de certe nature

a parties d'y

elles loient, pour

LA. N. juges roy ux, coux de Caftres, Caras de ux hôtels des monnoies, un à Pellier. Pour la justice privative, plièges se portent à la cour des justice cumulative resortit au COYCE TOULOUSE & MONE-

> t dans ses jugemens le drois e possession de cette prorvée par Charles VIII par aucun titre parti-

> > province de Lanus une feule in-

ad le haut Languedoc, ac à Toulouse ; voyez Toua le bas Languedoc, & fon bureau Montpellier, voyez cette ville.

estributions des finances, ces officiers ont la des finances; ensorte qu'ils sont en possession tous les ans l'état de valeur sur lequel on arrête du Voi au conseil. Ils jugent aussi l'état au vrai des les. Pour ce qui concerne la voierie, comme la de Languedoc fait elle-même les fonds de la rédes chemins, la fonction des trésoriers de France duit à cet égard au simple alignement des rues & à Codation des lieux inutiles & vacans. Mais ils ont l'in-Parce particulière des gabelles, & une inspection géné-R for les falines.

Le jurisdiction consentieuse des matières de domaine

Partient à la chambre des comptes.

Les officiers comptables qui sont obligés de faire état Franc les trésoriers de France, sont les receveurs généraux Particuliers des finances des deux généralités; les rece-Particuliers des tailles de chaque diocèse; les rece-leurs particuliers des tailles de taillon; les receveurs des surs généraux & particuliers du taillon; les receveurs des belles les payeurs des collèges & des prevôtés; les re-Bhelles des actrois & les trésoriers du domaine. Mais les Il n's a que tes sièges des sénichausses & des présidents les sièges d'amineutés, des eaux & forêts, & les junissiotions des duchés-pairies qui ressortissent immédiacement au parlement.

Pour les sièges d'amirauté qui sont dans le ressort de

parlement de Toulouse. Voyez AMIRAUTE.

Il n'y a qu'une rable de marbre ou une grande malarife

des eaux & forêts pour la province de Languedoc.

Il en dépend sept maîtrises particulières; celle de Toulouse & la gruerie d'Alby; la maîtrise de Lauragais, établie à Castelnaudary; celle de Castres à Saint-Pons; celle de Monspellier dans la ville de ce nom; celle du paps de Sauls à Quillan; acile de Villemur; celle de Vivarais à Villeneuve-de-Berg; & la gruerie de Gévaudan, établie à Mende.

Il y a encore en Languedoc deux jurisdictions singuic-

res qui ressortissent directement au parlement.

La première est la cour du petit seel de Montpesser, qui est une des trois du royaume autributives de jurisdictions, c'est à dite, qui obligant les parties d'y plaides en quelque lieu du royaume qu'elles soient, pour l'exécution des actes passes sous le seel de la jurisdiction. Les deux autres de même espèce sont le châtelet de Paris, & la cour de Brie en Champagne.

La seconde juissoition, prosque semblable à selle du petit scel, est la cour des conventions de Nîmes. Elle est si ancienne qu'on n'en trouve pas l'origine. Ce dernier stibunal paroît avoir été établi en faveur du commerce & des marchands Lombards & Italiens, pour abréger les pro-

cès qu'ils avoient pour leur négoce.

Les jurisdictions consulaires de la province de Languedoc sont ordinairement appellées hourses commune. Il y en a à Montpellier, à Toulouse, & dans plusieum austes villes de commerce. Elles ont la même jurisdiction que

les juges-confuls de Paris & ceux de Lyon.

La dernière éspèce de jurisdiction de la province qui relève immédiatement au parlement, & qui méthet être remarquée, est celle des juges d'apeaux, c'est-à-dire, juges qui considifient de l'appel d'un autre premier luge, & dont les appellations vont au parlement.

Il y a deux duchés pairies de cette nature. Vet &

leury, & quatre juges royaux, ceux de Caftres, Caraan, Martel & Alais.

Il y a en Languedoe deux hôtels des monnoies, un a oulouse & l'autre à Montpellier. Pour la justice privative, s appellations des deux sièges se portent à la cour des sonnoies de Lyon; mais la justice cumulative ressortit au arlement de Languedoc. Vayez Toulouse & Mongellier.

Le parlement de Toulouse suit dans ses jugemens le droie trit, plutôt par un usage & une possession de cette proince dans lesquels elle a été conservée par Charles VIII par les rois qui l'ont suivi, que par aucun titre partislier qu'elle ait de s'y maintenir.

Pour l'administration des finances, la province de Lannedoc est divisée en deux généralités sous une seule inendance.

L'une de ces généralités comprend le haut Languedoe, k son bureau des sinances siège à Toulouse; voyez Touousk; l'autre comprend le bas Languedoe, & son bureau les sinances siège à Montpellier, voyez cette ville.

Quant aux attributions des sinances, ces officiers ont la urisdiction des sinances; ensorte qu'ils sont en possession le dresser tous les aux l'état de valeur sur lequel on arrête sétat du roi au conseil. Ils jugent aussi l'état au vrai des comptables. Pour ce qui concerne la voierie, comme la province de Languedoc fair elle-même les sonds de la reparation des chemins, la sonction des trésoriers de France se réduit à cet égat au simple alignement des rues de à l'inféodation des lieux inutiles de vacans. Mais ils ont l'intendance particulière des gabelles, de une inspection générale sur les salines.

La jurisdiction contentieuse des matières de domaine

appartient à la chambre des comptes.

Les officiers comptables qui sont obligés de faire état devant les tréseriers de France, sont les receveurs généraux & particuliers des finances des deux généralités; les receveurs particuliers des tailles de chaque diocèse; les receveurs généraux & particuliers du taillon; les receveurs des gabelles; les payeurs des collèges & des prevôtés; les receveurs des gabelles; les payeurs des collèges & des prevôtés; les receveurs des octrois & les trésoriers du domaine. Mais les

Mm iv

comptes des uns & des autres sont épurés & arrêcés

dernier ressort en la chambre des comptes.

Il y 2 quelques autres juges en Languedoc qui connoif--fent en première instance des gabelles. Ce sont les teurs & contrôleurs alternatifs & triennaux, qui ont deux fièges dans la province, l'un au Saint-Esprit, & l'autre & Narbonne. Chacun de ces deux sièges est composé de trois officiers, qui ont sous eux des lieutenans. Ceux du Saintes Efprit en ont deux, l'un à Montpellier & l'autre à Aigue mortes, pour avoir soin des salines de Peccais. Ceux de Narbonne en ont un à Pézenas. Les fonctions des officiers de gabelles dont nous venons de parler, confistent à séprimer les abus qui se commettent dans les greniers & dans les chambres, & à punir les fausanniers ou délinquans en fait de gabelles; en un mot ils connoissent en première instance de tous procès qui surviennent au sujet des gabelles.

On doit encore compter au nombre des justices qui connoissent des finances en première instance, les jurisdictions ou maîtrises des ports, établies à Toulouse, à Narbonne & à Villeneuve-lez-Avignon. Chacun de ces trois sièges est composé d'un juge, d'un lieutenant, d'an procureur du roi, d'un greffier, & de deux huissiers. Ces trois jurisdictions ou bureaux généraux ont sous eux divers

bureaux particuliers.

Le bureau général de Villeneuve-lez-Avignon a sous Iui les bureaux particuliers de Beaucaire, du Saint-Efprit, d'Aiguesmortes, de Montpellier & de Frontignan ou de Cette. Chacun de ces bureaux particuliers a un lieutenant. Les juges de ces divers sièges connoissent des différends qui s'élèvent concernant la perception des droits d'entrée & de sortie, & les appels des uns & des autres sont portés directement à la cour des aides.

Les juges de l'équivalent ont été établis dans chaque diocèse du Languedoc, pour connoître définitivement de toutes les contestations d'un droit qui se lève sur le vin, la chair fraîche & salée, & sur le poisson. Ce droit a été établi dans cette province à la place des aides qui y avoient Été supprimées; c'est pourquoi il sut intitulé: droit pour tenir lieu de l'équivalent. Ce droit le monte à 23000 liv.

Les appels des juges de l'équivalent sont portés à la cour des aides.

On entend par juges des tailles tous les juges royaux & seigneuriaux ordinaires; parceque dans cette province lls connoissent des contessations qui surviennent au sujet de la levée des tailles; & cela pour l'utilité publique & la facilité de la levée des impositions; attendu que si un collecteur étoit obligé d'avoir recours à des juges hors des lieux de son domicite, il seroit impossible de saire les poursuites, & que la levée des impositions en seroit devenue beaucoup difficile.

# Gouvernement économique de la province.

C'est aux assemblées de norables, en usage dans la Narbonnoise, avant même qu'elle sût sous la domination des Romains, qu'on rapporte l'origine des états de cette province.

Les états de Languedoc se tiennent tous les ans à la sin de Novembre à Montpellier, dans la grande falle de l'hôtel de-ville, & ne se séparent qu'au commencement de Janvier de l'année suivante. Cette assemblée est composée des trois ordres du clergé, de la noblesse & du tiers-état.

L'ordre du clergé est composé des trois archevêques & de vingt évêques, dont les rangs dans l'assemblée des états sont régiés par leur sacre, & ceux qui ne peuvent y assister, ont le droit d'y envoyer leurs vicaires généraux.

L'archevêque & primat de Narbonne, président né de l'assemblée des états, siège sous un dais & y occupe la première place. A sa droite est placé l'archevêque de Tou-louse, & l'archevêque d'Alby occupe la troisième place du même côté. Les évêques d'Agde, Béziers, Lodève, Montpellier, Nîmes, Alais, Saint-Pons, Uzès, Carcassonne, Aleth, Lavaur, Mirepoix, Montauban, Rieux, Saint-Papoul, Mende, Castres, du Puy, Viviers & Comminges siègent à la suite des archevêques toujours du même côté, & suivant le rang de leur sacre.

L'ordre de la noblesse est composé d'un comte, d'un vicomte & de dis-neus barons qui siègent tous suivant leur

rung à la gauche du président des ésacs, & du bôté oppelle

aux évêques.

C'est au comté d'Alais qu'est annexée la première voix de la noblesse, de le droit de la première place; la secondé appartient au vicente de Polignac; c'est lui qui tient le second rang dans l'ordre de la noblesse.

Le premier baron qui a rang immédiatement après le vicontie, est celui des deuze barons du Vivarais dons c'est le tour d'assister sux états, parcoqu'ils n'y vont qu'alternativement. Ces douze barons sont ceus de Taurans, de la Voulte, d'Annonay, de l'Argentières, d'Apa, du Crussol, de Joyeuse, de Saint-Remejy, de Brion, de Boslogne, de Privas & de Chalancon.

Après le baron du Vivarais siège celui des neuf barons du Révaudan done c'est le tour d'assister aux étans, parce-qu'ils n'y assistent aussi qu'alternativement. Les neuf batanne du Gévaudan sont eeux de Mercour, Canilles, Tournels, Châteauneuf, Destandons, Apcher, Peyes,

Florac & Cénaret.

Les autres barons de Languedoc qui ont entrée au fezts, mais sans y avoir de rang déterminé, sont ceux de Elecensac, d'Ambres, de Calvison, de Castries, de Mirepoix, de Villeneuve, d'Asques, de la Gardéolles, Castelnau de Bonnesons, de Barjac, de Brain, de Roussyroux, de Lente, de Castelnau d'Estrécesons, de Gangee, de Mureriel, de Rieux & de Saint-Félix; ensont que l'ordre de la noblesse se trouve égal en nombre à l'ordre du clergé.

Lorsque les seigneurs des comtes, vicomtes & basomies me peuvent assetter en personne aux états, ils ont droit d'y envoyer un gentilhomme porteur de leur procuration.

Les titulaires ou leurs députés sont tenus de faire preuve de quatre générations du cêré pasernel & maternel, la première sois qu'ils se présentent aux états, conformément à la délibération des états du s mars 1614.

Le tiers état est composé, des maires, consuls & dépotés des villes, ches-lieux des diocèses, & de quelque satres lieux, dont les uns sont en droit d'y envoyer tous les ans à de les autres par tour, suivant l'ordre & le rang qui est différent en chaque diocèse, & qui dépond des seste

r parthenliers ou des anciens nieges. Enforte qu'outre Epurés de chaqune des villes, chefs de diocèle que avons deja nommées , à raifon d'un député pour me ville, excepté la ville de Toulouse qui en envois i a il entre encore aux états un ou deux députés des s and suivent; savoir, deux pour Toulouse, deux pour repellier, deux pour Carcaffoune, deux pour Nimes, c pour Narbonne, deux pour la ville de Puy, doux r Beziers, deux pour Ures, deux pour Alby, un r les syndics du Vivarais, un pour le Gévauden, un r Mende , deux pour Caftres , deux pour Saint-Pons . x pour Agde, un pour Mirepoix & un pour Faujaux s k. pour Ladève & deux pour Lavaur, un pour Sainer poul & un pour Castelnaudary, un pour Aleth & un ir Limeux, un pour Riene & deux pour Alais: ca qui en tout 67 députés pour le tiers-état, tous placés de ite & de gauche devant les sièges du clergé & de la steffe, & fans être élevés comme les deux premiers oris 3 de manière qu'il reste une place devant le prése ar au niveau de la falle, pour une table à laquelle sont is les fix officiers de la province, savoir l'ancien des is syndies généraux du Languedon, les deux autres lynis montraux, les deux fecrétaires de greffiers des états, le crésorier de la bourse. L'huissier des états est placé au ed des marches par où on arrive aux sièges des prélats. Outre les deux rangs de places qu'occupent de chaque té cons qui composont le tiors-éras, il y a au côté gane une séance honoraire des confels en charge de la ville se riement les états, & qui forment un troisième rang sièges.

Les évêques affiltent aux ésate avec le rochet & le ca-

ail; les barons avec l'épée, dec.

Les états sont convoqués par letres de cacher adressées tous les titulaires des deux premiers ardres, aux villen i ont droit d'envoyer aux états & aux officie de la pronce. Ces lettres sont envoyées au commandant en shef de province, sous l'autorité duquel se doivent tenir les états. lui-ci les fair tenir à chaque membre, avec une letre invitation de lui qu'il y joint.

Tout le mande s'étant rendu dans l'assemblée au jour

marqué par les lettres d'invitation, les commissaires de Roi, savoir, le commandant en ches de la province, l'intendant, deux trésoriers de Prance, un de chacun des bureaux de Toulouse & de Montpellier, sont reçus par les syndics généraux sur la porte de l'hôtel-de-ville, & dans le vestibule qui est avant la cour, par les consuis des cinq premières villes, & ceux du Puy au nombre de douze députés, & par messieurs de la noblesse au bas de l'escalier qui conduit à la salle, à la porte de laquelle ils sont ensin reçus par six évêques au haut de l'escalier.

Lorsque les commissaires quittent l'assemblée, ils sont reconduits jusqu'à la porte par les six prélats qui les ont reçus, & les autres observent le même cérémonial que

lorsqu'ils sont entrés.

Chacun ayant pris place, celui qui tient les états, ou le commandant en chef de la province, présente à l'archevêque de Narbonne la lettre close adressée aux états, dont on fait lecture. Après la lecture des commissions du roi, le premier commissaire, le commandant en chef de la province) fait un discours, qui est suivi par celui de l'intendant, auquel l'archevêque de Narbonne, président de l'assemblée, répond. Ensuite les états vont en corps à l'église de Notre-Dame de Tables, où les commissaires (\*) du roi se sont déjà rendus, pour entendre la messe du Saint-Esprit.

A la seconde assemblée on fait lecture des lettres de vicariat des vicaires généraux & des procurations des envoyés de la noblesse & des députés du tiers-état.

On fait ensuite lecture des réglemens des états des an-

mées 1662 & fuivantes.

Ceux qui forment l'ordre du clergé prêtent serment ayant la main sur la poirrine, & messieurs de la noblesse, les députés du tiers-état, & les officiers du pays, ayant la main levés. à Dieu.

<sup>(\*)</sup> Les commissaires des états n'entrent dans l'assemblée que le jour de l'ouverture : celui où ils doivent faire la demande du don granit; lorsqu'il faut donner la forme de l'équivalent, & toutes les fois qu'ils ent qu'elque chose d'important à communiques aux états.

Le dimanche on va processionnellement à l'église pour y ntendre une messe du S. Esprit.

Avant que les commissaires du roi aient sait la demande lu don gratuit, &cc. les états nomment une députation sour les ailer saluer.

Le président de son côté nomme des commissaires pour

es autres affaires qui doivent être traitées.

Pendant la tenue des états on traite dans l'assemblée de coutes les assaires qui concernent la province en général, ou quelqu'un des ordres en particulier, & les députés y rendent un compte exact de tout ce qu'ils ont fait pendant leur députation pour les assaires de la province, & des réponses qu'ils ont eues du conseil, sur les demandes insérées dans leurs cahiers présentés au roi.

Les impositions qui sont résolues aux états, sont réparties sur les 23 diocèses de la province, conformément à un ancien taris dont on est convenu. Cette répartition étant faite, elle est arrêtée par les états le jour de leur clôture. Ensuite les états en corps vont porter aux commissaires du roi l'octroi qui a été sait à sa majesté par la province, c'està-dire qu'ils lui vont offrir une somme que la province donne gratuitement: ce qui est encore une marque de cet ancien usage, suivant lequel les provinces qui n'étoient pas triburaires, ne donnoient à leur souverain que des contributions volontaires.

Pour la clôture des états on chante le *Te Deum* en musique, & M. l'atchevêque de Narbonne donne sa bénédiction.

Un mois après la clôture, chaque diocèse tient ses assemblées particulières pour faire l'assiette sur toutes les communautés de son district, de la portion des impositions qui a été répartie par les états sur le diocèse, es est pour cette raison que ces assemblées sont appellées assettes. Elles sont composées de l'évêque diocésain, d'un baron et des députés des villes et principaux lienx du diocèse, avec le commissaire principal qui a commission du commandant en ches de la province, pour autoriser l'assemblée de la part de sa majesté.

Toutes les affemblées des diocèles se forment ainsi, excepté celles du Vivarais, du Vélai & du Gévaudan.

qui ne se contentent pas du nom d'affictes, mais qui prennent le titre d'états particuliers du pays, parcequ'es fectivement les assemblées de ces trois pays ont une some distinguée de celle des autres.

En Vivarais les barons président à cette assemblée, & l'évêque n'y vient qu'à son tour comme buron. Il y en a douze, & en leur absence ils peuvent envoyer un sobrogé qui tient l'assemblée. Le bailli du pays y assiste toujous; le grand-vicaire de l'évêque y entre comme baron de Viviers. Treize consuls & deux ballis y entrent aussi. Le baron de tout, ou son subrogé, signe le premier, & le commissaire principal le second: ce qui est singulier; car dans tous les autres diocèses il signe le premier.

Les états particuliers du Vélay sont composés de l'évêque du Puy qui y préside, du commissaire principal, du sénéchal, du vicomte de Polignac, qui préside en l'absence de l'évêque, de huit députés du clergé, de quinze basons du pays & de neus consuls. Il y a sussi dans ce pays un syndic, qui peus être continué plus d'une année par une dési-

bération.

Ceux de Gévaudan sont composés de l'évêque de Mende, ou de son grand-vicaire qui y préside, d'un commissaire principal, du bailli du pays, des contoits de Mende & de Marvejost, commissaires ordinaires, de sept députés de l'église, dont six abbés, & le septième est chamoine de la cathédrale, de hair batons, de dix huit consuls des principaux lieux & d'un syndic, qui est changé sorsque l'afsemblée le juge à propos. Les assettes, de même que les assenties particulières des Cévennes, ne durent que huit sours.

Le département qui esbfait dans les asserts sur les communautés du diocèse, se fait sur la recherche particulière de chaque diocèse. La recherche est une procédure faire par un officier de la cour des aides, avec des experts appenteurs et indicaseurs, qui ont visité et estimé les sons qui composent le diocèse, eu égard à la bonté et la quelité du sol, et au commerce qui s'y sair. C'est sur ente recherche qu'on règle la portion de l'impossion générale que chaque communauté doir payer; et comme cette portion est réglée par livres, sols, deniers, choses, pittes et

nailles, on l'appelle alivrement. Ce département étant insi fait dans l'assemblée diocésaine, chaque communuté distribue ensuire sa portion sur les particuliers qui composent, & cette imposition se sait sur le campoix a cadastre de chaque communauté. Le compoix ou caastre est un registre public sait par autorité de la cour des ides: il contient la qualité, l'estimation & le nom des ropriétaires des sonds de chaque communauté ou paroisse, e ne dissère de la recherche qu'en ce que celle-ci est faise our tout un diocèse, & le compoix ou cadastre pour un inl lieu: l'une & l'autre ne sont en usage que dans le anguedoc, & dans les autres provinces, où les tailles ont réelles.

Toutes les impositions qui sont faires dans les états, aux ssiettes, ou dans les villes & lieux de la province, ou egardent le roi, ou sont faites pour les affaires ou pout es dépenses nécessaires des états, des diocèses ou des comnunautés. Celles des états sont réglées par l'édit de 1649 171000 livres.

Les dépenses des afficttes sont aussi réglées par un réglement de l'année 1634; & celles des communautés, par divers réglemens faits par les commissaires de sa majesté.

Pour ce qui est des impositions & charges de la province le Languedoc, elles consistent dans les impositions sixes comprises dans la grande commission, telles que l'aide, la rue, le tallion, les répartitions des places frontières, les gages des gouverneurs, les frais des états, le précipue de l'équivalent, les mortes paies, & les garnisons qui sont comprises dans les petites commissions.

Le don gratuis, les affaires de la province, les taxetions du trésorier de la bourse, & celles des receveurs, le
comptereau, les dettes des communautés & les étapes,
forment ce qu'on appelle les impositions incertaines &
arbitraires. Toutes ces impositions sont comprises dans
différentes commissions, adressées par les commissaires
de se majesté, aux commissaires principaux & ordinaires,
pour en ordonner la levée & la distribution dans les
diocèses. Les sommes imposées sons levées en trois termes; aux premier avril, premier juillet & premier octobre.

Outre les impossions dont nous venons de patier, le roi lève d'autres droits dans la province de Languedec qui ne sont point de la compétence des états; ce sont le domaine, les gabelles, les droits de foraines, le droit de denier de S. André, la douane de Valence, la douane de Lyon, le tabac, & un grand nombre d'autres droits de cette espèce.

Comme à l'article des justices du Languedoc nous n'avons point parlé des justidictions des gabelles, nous ajouterons ici que la province de Languedoc est partagée en trois départemens pour les gabelles, celui de Toulouse, celui de Narbonne & le département de Montpellier.

Le département de Toulouse renserme 17 greniers à sel, la chambre d'Alby & les greniers à sel de Belcaire, Caraman, Carcassonne, Castelnaudari, Castres, Caudit, Chalabre, Gaillac, Lavaur, Limoux, Mirepoix, Psylaurent, Revel, S. Pons, Toulouse, Villefranche de Lauragais.

Le département de Montpellier renferme vingt-un greniers à sel; ceux de Bagnols, Beaucaire, Béziers, Ceux, Frontignan, Langogne, Lunel, Marfillan, Marvejols, Mende, Milhaud, Montpellier, Nimes, Pézenas, Sommières, le Saint-Esprit, le Teil, le Vigan, Villeneuvelez-Avignon, Viviers, la Voulte.

Dans le département de Narbonne il n'y 2 que six chambres ou greniers; ceux d'Arles, Collioure, Narbonne,

Perpignan, Prades, Saliagouse.

De même que dans le nombre des greniers à sel que nous venons d'indiquer, quelques-uns se trouvent n'être pas de la province, il y en a plusieurs dans la province qui ne se trouvent pas compris dans les départemens indiqués ci-dessus; comme le grenier à sel d'Annonay & celui de Tournou, qui dépendent du département de Lyon, &c.

#### Gouvernement militaire.

Le gouvernement général militaire de la province de Languedoc a la même étendue que celle que nous avons donnée plus haut à la province, y compris les Cévemes, mais en en exceptant le comté de Foix qui fait lui seul le district d'un gouvernement général.

L'état-major

'état-major du gouvernement général militaire de Buedoc est composé d'un gouverneur général aux apcemens de 158170 livres.

le trois lieutenans généraux, un pour le haut Langue-

In pour la partie basse de cette province avec le même :nu.

r un pour les Cevennes, le Vivarais & le Vélay, aux ointemens de 36000 livres.

ir de huit lieutenans de roi de la province.

Dutre ces officiers, il y a onze lieutenans des marêux de France, savoir un dans chacune des villes de nes, Mende, Montpellier, Narbonne, Toulouse, Gaisen Albigeois, deux à Béziers, un au Pont Saint-Esprit, à Viviers, & le neuvième à Alais.

1 y a outre cela huit grands sénéchaux & trois grands

llis d'épée.

Les grands sénéchaux sont ceux de Nîmes, de Toulouse pays Albigeois, de Lauragais, du haut Vivarais & du lay, de Carcassonne, de Béziers & Limoux, de Castres, pays de Beaucaire & de Labour.

Les pays qui ont des grands baillis d'épée, sont le Vélay,

Gévaudan & le Vivarais.

Les gouvernemens des places dépendantes du gouverneint général de Languedoc sont,

/ille & citadelle de Montpellier.

Touloufe.

Varbonne.

Aiguesmortes & la tour Charbonnière.

Ville & port de Cette.

Pont Saint-Efprit.

Tour du pont Saint-André.

Moiflac.

Chateau d'Alais.

Agde & fort de Brescou.

Tome III.

Fort de Peccais & de Salins. Sommières & château.

Château.

Béziers.

Château de Ferrières.

Château de S. André de Ville-

Château d'Azillan.

Château de Belgaire.

Château de Peyre-Pertuse.

Château de Saint-Hyppolite

Puy-en-Vélay.

Na

Tour de Castenbret.

Château de Minerye & de Puis-

lerguier.

Châteaux de Cabardes & de Fleur-

d'Epine.

Puy-Laurent,

Uzes. Roquemante.

Koducinia

Merveys.

Château de l'Hers. Château de Queribus.

Ce qui fait en tout trente & un gouvernemens de pleces, sans compter les gouvernemens purement municipal stéés par arrêt du conseil du premier juin 1766.

A Toulouse les capitouls sont gouverneurs nés de con

ville.

Outre la milice ordinaire de la province de Languelos, il y a une milice garde-côtes, divifée en quatre compagnie de cinquante hommes chacune, non compris les officies. Il y a aussi plusieurs départemens des classes des matelos, et par le dénombrement qui en a été fait, on a recomme que dans le besoin on en pourroit trouver environ 3000.

## Marechauffee.

La compagnie de maréchaussée du Languedoc est de prevôt général, de quatre lieutenans, de neuf exemplauit brigadiers, seize sous-brigadiers, 132 cavaliers du trompette.

Toute la compagnie est divisée en 33 brigades, qui se ment 26 résidences sous quatre départemens ou lieutens ces; celles de Montpellier, Puy en Vélay, Carcassones.

Toulouse.

De la lieutenance de Montpellier, qui est aussi la stidence du prevôt général, dépendent les résidences de bigades de Monspellier, Nimes, Bagnols, Alais, Gango, Lodeve, Béziers, Pézenas & Remoulin.

La lieutenance du Puy a dans son département les tédences de Puy, Tournon, Aubenas, S. Privas, Mas

& Annonay.

Les remences de Carcassonne, Chalabre, Equitie, Sigean, Narbonne, S. Pons & Castres, forment le distribule la lieutenance de Carcassonne.

Le département de la lieutenance de Tonlouse com

prend les résidences de Toulouse, Fronton, Lavaur, Vif-

lefranche & Alby.

Au nombre des officiers militaires de la province de Languedoc il faut encore comprendre plusseurs ingénieurs, commissaires des guerres, &c. qui y résident ordinaires mens.

# Notice historique du Languedoc.

La province de Languedoc, après avoir été possédée par les Romains, qui lui donnèrent le nom de Gante Narbonnoise, sut envahie par les Goths. Clovis les désit & se rendit maître de Toulouse, capitale de leur royaume.

Les Sarrasins s'étant enfishe emparés de ce pays, Charles Martel les vainquit en 717, & Pepin fon fils & son successeur acheva de les chasser, & se rendit de nouveau maître du pays, qui se nommoit alors Gothie & Septima. nie. Charlemagne y établit des gouverneurs & juges aufquels il donna le nom de ducs, comtes & marquis. Ces gouverneurs devenus infensiblement indépendans, se reildirent maîtres de presque toute la province. Le Languedoc retourna sous le pouvoir des tois par un mariage que Raimond VII, dernier comte de Toulouse, sit de sa fille unique Jeanne avec Alphonse, frère de S. Louis, à condition que s'ils mouroient sans enfans, le comté de Toulouse seroit réuni à la couronne. Le cas étant arrivé en 1271, Philippe le Hardi prit possession de cette province à mais elle ne fut véritablement unie à la couronne qu'en 1361, par lettres-patentes du rol Jean.

LANNION, petite ville & gouvernement de place de la basse Bretagne, diocèse & recette de Tréguier, parlement & intendance de Rennes; bâtie à mi-côte sur la rive droite du Loquet, (du Guer selon M. Expilly,) sur lequel elle a un pont, & à environ quatre lieues au couchant d'hiver de Tréguier, sur le chemin de cette ville à Morlaix. On y compte 4200 habitans ou enviton. C'est le siège d'ane des dix justices royales qui ressortisent àu présidial

de la sénéchausse de Rennes.

Cette ville est avantagement située pour le commerce; mais celui du beurre, qui étoit autrefois le printipal, est presqu'ëntièrement tembé, depuis que les mans N n il chands de Paris & de Rouen, pour éviter le risque & la longueur de la navigation, ont pris le parti de tirer leus beurres d'Isigny en basse Normandie. Il ne se fait à présent à Lannion d'autre commercé que celui des vins de la Rochelle & de Bordeaux qu'on y apporte, & celui des chanvres qu'on y enlève pour S. Malo & autres lieux.

Cette ville 2, outre ses marchés ordinaires, une soire le

jour de S. Michel.

Lannion a une fontaine minérale au milieu d'une com pavée, & auprès d'un beau & large quai. L'eau de cette fource se trouve le matin couverte d'une pellicule serugineuse: pendant que l'on boit de cette eau, elle ne laisse appercevoir aucun goût désagréable; mais à peine l'a-ton avalée, que l'on sent un petit déboire serugineux & ausère. Nous ne connoissons point ses autres propriétés.

La ville de Lannion fait présentement partie du duché

de Penthièvre.

LANNOY, abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de Cîteaux, dans le Beauvaisis, pays de la haute Picardie, mais faisant partie du gouvernement général de l'Isle-de-France, sur le petit Thérin, à cinq lieues au conchant d'été de Beauvais; diocèse & élection de cette ville, parlement & intendance de Paris. Cette abbaye a été sondée sous l'invocation de la sainte Vierge, dans le commencement du douzième siècle, par Jean, seigneur de Roncherolles: on voit son tombeau dans la croisée de l'église. On y voit aussi ceux de plusieurs autres seigneurs distingués par leur naissance, & dont quelques-uns accordèrent des biens à cette maisson. Le revenu de l'abbé se monte à 5 ou 6000 livres, & elle n'est point taxée.

LANTENAC, abbaye commendataire de Bénédiction de la congrégation de S. Maur, dans la basse Bretagne, à environ huit lieues au midi de S. Brieux, diocèse decente ville. Elle a éte fondée sous l'invocation de la sainte Vierge en 1152, par Eudon, alors en possession du duché de Bretagne. Le revenu de son abbé ne va pas à 4000 livres,

& la taxe en cour de Rome est de 80 florins.

LANVAUX, abbaye commendataire d'hommes, ordie de Cîteaux, dans la basse Bretagne, sur un ruisseau, à quatre lieues au couchant d'été de Vannes, diocèse de rese ville. Elle a été fondée en 1138, sous l'invocation e la sainte Vierge, par Alin de Lauvaux: elle vaut 12 out 5 00 livres à son présat, & la taxe en cour de Rome est e 33 florins un tiers.

LAON, ville considérable de la haute Picardie, capile du Laonnois, avec un château autrefois très-fort, à uit lieues au levant d'été de Soissons, à vingt-quatre 'Amiens & à trente-une de Paris, dont la toute à cette ille passe par Roissy, Dammartin, Lévignan, Villers-

otteret, Soissons, Chavignon, & delà à Laon.

Certe ville, de la généralité de Soissons, est le siège d'un vêché sustragant de Rheims; c'est aussi le siège d'un ailliage & présidial, d'une prevôté en première instance our la ville & banlieue; d'une maîtrise des caux & soêts, d'une élection, d'un grenier à sel, d'une maréchauste, d'une jurisdiction pour la pairie, qui ressortie nuement au parlement de Paris, & d'une jurisdiction de solice & des traites soraines.

C'est un gouvernement de place avec état-major, & ce gouvernement est joint & réuni au gouvernement militaire de l'Isse-de-France. Les officiers de ville y commandent en l'absence du lieutenant de roi.

Cette ville est située sur une haute montagne, au milieur d'une plaine fort étendue au nord & à l'orient, rétrécie & bornée au midi & au conehant, à une lieue de distance de la ville par une double chasne de montagnes, coupées seulement par un vallon marécageux qui est entre le midi & le couchant, au milieu duquel coule la petite sivière de Lette. Cette rivière, grossie des eaux du ruisseau d'Ardon, va se jetter dans l'Oise à Manicamp, entre Noyon & Chauny. On compte dans Laon 10000 habitans.

Cotte ville est assez sone par sa situation, mais il n'y a aucunes sortifications modernes. Elle est bien bâtie, ses sues sont belles, l'air y est aussi sain qu'il est vis; son sejour est agréable & sa vue également variée se trouve charmante de toutes parts. Plusieurs de nos rois y ont fait leur résidence, & c'est dans leur palais que les juris-dictions de cette ville tiennent leurs séances.

Louis XI accorda aux habitans de Laon l'exemption de sailles dont ils jouissent. C'est-là que Charles, duc de

Nn iij

Lorraine op de Reabent, trère de Lothaire; & le demine prince de la race des Carlowingiens, disputant la coutonne à Mugues-Capet, sur pris & ensuite mené en prisen à Orléan. Laon sur occupé pendant la ligue par le duc de Mayenne, & sur assiégé de pris par Henri le grand en 1524. Depuis l'établissement de la monarchie; il n'a jamais été démenbré de la contonne.

S. Remi, évêque de Rheiras, y érigea un évêché sous sa métropole, vers 497. Il comprend 420 paroisse pattagées en deux archidiaconés. Son tevenu a été soit modique; mais depuis la réunion de la mense abbatiale de S. Martin, il va à plus de 30000 livres. Les évêques one le titre de ducs de Laon, paire de France & courtes d'Anniai. Leur emploi au sacra de nos rois, en qualité de pairs, est d'y posser la sainte amponle. Malgré le titre de duc de Laon donné à l'évêque de cette ville, il n'en est pas le seigneur, la haute justice apparament au roi : sea officiers ont seulement quelques droits de garde su certaines deuxées, sur les poids & mesuros, saillies & places vuides.

L'églife cathédrale, sous l'invocation de la sainte Vieres oft un rrès-beau vaideau rebâti en 1115. Son chapitre est composé de cinq dignités, qui sont le doyen, le grand archidiacre, l'archidiacre de Thiérache, le chante et le grésorier, de 83 canonicats, de 12 chaptelains, à la nomination des chapoines hebdomadiers, de 8 musicion, et

de 10 enfans de chœur,

Plusieurs grands hommes out ésé aggrégés à cet illustre chapitre, l'un des plus nombreus qu'il y ais en France. Le pape Urbain IV on est sorti aussi bien que pluseurs cardinaux, un grand nombre d'archevêques et d'évêques, au surrout le fameux Anselme, ce prodige de science, aux leçons duquel on accouroit des contrées les plus éleignées.

L'église de 9. Pierre & de S. Jean, la principale des trois collégiales de Laon, a un chapitre composé de 19 chanoines, y compris le doyen & le chantre. & de 12 chapelains. Le chapitre de sainte Geneviève n'a que neul chanoines & quarte chapelains; & celui de S. Julien n'est en tour que de treize canonicats.

Il y a aussi une commandenc de Malthe de la langue

1 grand-prieure de France, & dont le revenu se monte 800 livres.

es paroifies sont au nombre de 16, dont 11 dans la

In compte trois abbayes d'hommes; savoir, 8. Martin, e de Prémouré, dont la mense abbatiale a été réunie svêché; S. Vincent, ordre de S. Benoît, & de la constation de S. Maur, recommandable par son antiquiré; Tean, ordre de Citeaux.

es deux abbayes de filles hors de la ville font celles du voir de Bernardines réformées, et éclie des Bernardines réformées de Montreuit-les-Dames, où l'on conferve on honore une image miraculeuse de la sainte face, y attire en tout temps un grand concours de peuple, ent envoyée à ce monastère en 1249, par Jacques italeon, archidiacre de Laon, et chapelain d'Innot IV, qui devint papé sous le nom d'Urbain IV. Out au bas de cette image une inscription Sclavonne, qui is le commencement de ce siècle a beaucoup exercé savans.

Les autres églifes, couvens, maisons religionses & éta-lifermens de Laon, sont : quatre maisons de resuge ; celle Chantrud, de l'abbaye de S. Martin de Tournai, où meurent trois religieux; celle des Chartreux du Val de Pierre; celle des Bernardins de Vauclerc, & celle des igieux de Foigny; des couvens de Cordeliers, Capucins Minimes, & des filles de la Congrégation.

Le séminaire dirigé par des prêtres du séminaire de saint cotas du Chardonnet de Paris; le collège gouverné par s' ecclésissiques séculiers, sous l'administration des iciers municipaux; la maison des srères & celle des sœurs utes deux dites des Ecoles chrétiènnes, établies pour istruction de la jeunesse pauvie, & quatre pensions, ne trois où l'on enseigne les principes de la langue latine, l'autre seulement pour l'écriture & le calcul.

L'hôtel-Dieu, où il y 2 17 lits, servis par des religieuses igustines; l'hôpital pour 220 personnes, où on a établi se manusacture de laine.

La société royale d'agriculture établie en conséquence l'arrêt du conseil du 7 septembre 1761.

Nn is

. Quarante-neuf communautés d'arts & métiers.

On fait à Laon des toiles & des baracans, beancoup de bas & de chapeaux, & il y a au fanabourg de Vaux une manufacture de toutes fortes de clous, dont l'établissement est de 1756.

Il y a foires le lundi de la Circoncisson & le tendemain de la sêre-Dieu. Elles durent chacune six jours; un marché franc le 10 août, & marché ordinaire les mercredis, vendredis & samedis. Il y a dans la ville des magassims de

bleds pour Paris.

Les terres du Laonnois sont médiocres, & ne produsent en général qu'un tiers en froment, & deux tiers en seigle. Les vins de ce terroir sont estimés, & il est fertile en attichauds excellens. L'on y recueille des lins, des chanvres & peu de fruits. Il y a aussi quelques sorèrs. Le pays est attosé de plusieurs rivières & raisseaux qui forment d'assez bonnes prairies dans tout ce canton. La montagne de Laon & celles des environs, peuvent sourair jusqu'à 80000 pièces de vin. Il est d'assez bonne qualité, léger & biensaisan: Le débit s'en fait en Flandre & en Picardie. Le reste da principal commerce de Laon consiste en bleds & en attichauds qu'on apporte à Paris.

On ramasse proche de cette ville du sable & des cailloux cristaliss, dont on fabrique les glaces dans le village de S. Gobin, en y joignant de la soude qu'on tire d'Ali-

cante, & plus communément du Languedoc.

On voir à Suzy des lits d'une terre inflammable, qui sont appetenoir des parcelles de succin. La cendre de cente terre à la vertu d'améliorer les terres à bled: des laboureus très-éloignés en viennent faire de grands enlèvemens, & elle soutient de plus en plus les espérances que les premiers essais en avoient fait concevoir.

Depuis Laon jusqu'à la Fère, la terre est remplie de pierres numismales ou lenticulaires; les pierres même dont la ville est construite sont pleines d'hustres & de ces pierres

Lenticulaires mêlées de dentales.

, Dans l'étendue de l'élection de Laon, on trouve des mines d'alun dans les villages de Bouris & Couvigny.

LAONNOIS (le), petit pays de la haute Picardie, dépendant du gouvernement général de l'Isse-de-France, Lau levant d'été de Paris. Il est borné au septentrion la Tiérache, au levant par la Champagne, au midi le Soissonnois, & au couchant par le Noyonnois. Ce n'a que neuf lieues dans sa plus grande longueur, & dans sa plus grande largeur. Son sol est fertile en ed, qui fait la principale branche du commerce de ses bitaus. L'Aisse est sa principale rivière, outre laquelle y compte encore la Dolette, la Fère & deux ou trois isseaux. Sa capitale est Laon. Les autres lieux remarquaces sont Corbigni, Liesse, Coucy, Prémontré, Folienzy, Novion le vineux.

Quelques-uns mettent aussi le Noyonnois dans cette ontrée. Nous avons cru plus à propos d'en faire une portion articulière du gouvernement général de l'Isle-de-France. Foyez LAON pour le commerce particulier de cette ville.

LARGENTIÈRE, petite ville du Vivarais, en Langueloc, entre Viviers & Aubenas, à six lieues au couchant l'été de Viviers; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, intendance le Languedoc. On y compte environ 1200 habitans. Le terroir de cette ville ne produit guères que des pâturages.

LARZICOURT, bourg du Pertois, au gouvernement général de la Champagne; diocèfe de Châlons, parlement de Paris, intendance de Châlons, & élection de Vitri, sur la Marne, au confluent de la Blaise avec cette rivière, à trois lieues au couchant de S. Dizier. On y compte environ 700 habitans. La cense du petit S. Jacques & le moulin de l'Epicier sont de sa collecte.

LASSAY, petite ville avec titre de marquisat, & un château, dans le haut Maine, sur un suisseau qui se jette dans la Maienne, près des consins de la province de Normandie, à cinq lieues au levant d'hiver de Domfront, à quatre ou cinq au sevant d'été de Maïenne, & à quinze ou seize du Mans; diocèse & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Tours, le siège d'un grenier à sel. On y compte 1 soo habitans. Le terroir de Lassay produit beaucoup de chanvre & des pâturages dans lesquels on nourrit des bêtes à laine. On y élève aussi beaucoup de volaille.

Le principal commerce de Lassay consiste en marchan-

dises de fii, de laine, de plumes & de bestiaux. Cotte villes a quatre soires, outre ses marchés ordinaires. Ses soires son celles de la mi-mai, du 1 & du 12 septembre, du 30 novembre, outre la soire du dernier jour de l'an, & celle qui se tient tous les quinze jours cette dernière est considérable. Il y a aussi un marché franc tous les mercredis de l'année.

Les deux foires de septembre sont particulièrement pour les bestiaux : la première dure huit jours, & la seconde n'en dure que trois. Celle de la mi-mai est considérable pour les bestiaux & marchandises de sil, laine & plume : ello

dure fix jours.

LASSÉE en Brignon, abbaye commendataire de Bénédictins, près des confins de l'Anjou & du Poitou, à deux lieues au couchant d'été de Thonars: elle vaut environ 2000 livres à son abbé, qui pale 50 florins pour l'espédition de ses bulles.

LAVAL, ville fore peuplée & la plus-confidérable du bas Maine, située dans une vallée assez agréable, sur l'une & l'autre rive de la Maienne, à six lieues au-dessous & vers le midi de la ville de même nom, à quatorne lieues du Mans, d'Angers, de Rennes, & à soixante au couchant de Paris, au 16 dégré 53 minutes de longitude, & au 48 dégré 4 minutes de latitude. Laval est une des villes du France du second ordre, & on y compte 40 à 45000 habitans. C'est un gouvernement de place, dépendant du gouvernement général de la province du Maine, le chébieu d'une subdélégation de l'intendance de Tours, su diocèse du Mans, & dans le ressort du parlement de Pais-

En 1429 cette ville sur décorée par le roi Charles VII, du titre de comté-pairie, dont dépendent 150 sies, 15 prieurés & 65 cures, & dont les appels vont nuement au parlement de Paris. Il y a de plus une jurisdiction regale pour les cas royaux & marières bénésicales, qui ne sant pas de la compétence des juges seigneuriaux. Cette jurisdiction ressort au présidial de Château-Gontier, dans le cas de l'édit des présidiaux, C'est enzore le siège de la sesonde élection de la province, dont l'étendue est moins grande que celle du comté, d'une jurisdiction des traiter-sordnes & domaniales, d'un grenier à sel de grand impôt, & d'une maîtrise particulière des caux & sorêts, pour ce qui

peerne le courté de Laval. Il y a un hôtel de ville, & il

La ville de Laval est fermée de murailles fortissées à arique, & défendue par un ancien château, outre lequel den a un mouveau. Soivant la tradition la plus accréditée, at le terrein qu'occupe aujourd'hui cette ville, étoit dans neuvième siècle une immense forêt, qu'on nommoit la pet de Consist, dénomination qui lui reste encore aujourhui. Cette ville a des sauxbourgs qui sont considérables.

Dans le quartier des halles, voisin du château-neuf de aval, on voit des maisons anciennes de six à sept cents as, où l'on admire des poutres d'une longueur & d'une resseur prodigieuse. La tradition du pays dit qu'en bâtis-int là des maisons, on a placé ces poutres au même lieu d ci-devant étoient les chênes, sans aucun frais de trans-ort; ce qui prouve que la fondation de Laval est asseu noderne, du moins en comparaison de Montseurs & l'Entrasmes, bourgs dépendans de son comté.

L2 ville de Lavat n'a que deux paroifies, la Trinité, & S. Vénérand.

La Trinité est une grande églife imparfaire; la nef est affez large & belle à cause de sa voûte sans piliers. L'aîle sepentrionale de cette église, qui est la seule, est d'une trèsbelle élévation, & son architecture élégante & hardie est admirée des connoisseurs. Il manque à cette église une sutre aîle du côté du midl. Le chœur est trop chargé de piliers, ce qui le rend obscur & fort étroit. D'ailleurs les struemens de mauvais goût y sont prodigués; on auroit pu travailler plus en grand dans un pays qui produit beaucoup de beau marbse, & qui ne manque pas de bons artistes.

L'égiffe paroissale de S. Vénérand est assez grande, mais obseure; son chœur est sort orné, ainsi que la chapelle de la communion, placée derrière le maître-autel.

Il y a dans les deux paroifies un grand nombre de prêtres habitués pour les desservir. Les offices solemnels s'y font avec une décence remarquable.

Outre ces deux paroilles il y 2 à Laval deux églifes col· légiales, l'une sous l'invocation de S. Thugdwal ou Tugal, évêque de Tréguier en basse Bretagne; l'autre est dédiée à S. Michel.

\$72 Le chapitre de la collégiale de S. Tugal fut d'abord for dé dans l'ancien château, l'an 1170, par Guy V, seigness de Laval, & par Edmée d'Anjou, sa femme; mais il sur transféré dans la suite dans l'église de Notre-Dame du bourg Chevreau, qu'on nomme aujourd'hui S. Thugal. Dans l'origine cette collégiale étoit la chapelle des comtes de Laval: aujourd'hui elle a droit de cure sur les deux châteaux & les prisons. Son chapitre est composé d'un doyen. qui a environ 1800 livres de revenu, d'un chantre qui en a 800, & de 14 prébendés qui ont chacun 400 livres. Il y a encore quatre chapelains, membres du chapitre. Tous les bénéfices sont de plein droit à la nomination & à la collation du comte de Laval, comme patron & fondateur. Il n'y a rien de remarquable dans cette collégiale, finon le chœur, fort décoré depuis quelques années.

La collégiale de S. Michel est fituée à l'extrémité du fauxbourg oriental de la ville. Son chapitre fut fondé en 1240, par Jeanne Outrin, dame de Poligny: il est composé de huit chanoines. C'est M. le marquis de Croissy qui présente aux canonicats en sa qualité de seigneur de la terre de Poligny, vieux château à demi ruiné, à une lieue de

Laval, sur la route de Sablé.

Il y a d'ailleurs dans la ville de Laval plusieurs commenautés d'hommes & de filles, deux hôpitaux & un collège.

Les communautés d'hommes sont celles des Jacobins, des Cordeliers, des Capucins, & le prieuré des chanoines réguliers de la congrégation de France, situé à l'extrémité septentrionale d'un des fauxbourgs de la ville; on l'appelle fainte Catherine : il fut fondé en 1224 par Avise de Craon, veuve de Guy VI : le revenu du prieuré est de 2000 livies on environ, & celui de la mense monacale de 1200 livres.

M. l'abbé Expilly cite un deuxième prieuré, sous l'invocation de S. Martin, & fondé dans le dixième siède par Guy-Geoffroi III du nom; mais il n'en est pas fait mention dans le mémoire qui vient de nous être envoyé,

& que l'on nous assure être très-fidèle.

Le couvent des Jacobins, par la vaste étendue de ses bâtimens antiques, a quelque chose de respectable, & rappelle ce qu'il a été autrefois : il n'y a plus que quatre à cinq religieux assez mal rentés.

Le couvent des Cordeliers est grand & fort solidement îti. L'église est extrêmement ornée. On admire la distriution élégante de toutes ses chapelles, fermées par de eaux balustres de marbre. Le cloître, par la vaste étenue d'un de ses côtés, son beau parterre, son jet d'eau, es colonnes de marbre jaspé, attire très-souvent la visire es voyageurs curieux. Les jardins de cette maison sont en errasse. Les eaux des fontaines voisines, qui sont conduites ar divers canaux souterrains, y forment de belles pièces l'eau, qui donnent à ce jardin un air de fraîcheur agréale, & y entretiennent la pureté & la salubrité de l'air, jui est peut-être le meilleur de la ville.

Cette maison, depuis très-longtemps, fournit à la prorince du Maine & aux environs, des ouvriers évangéli-

ques & de bons prédicateurs.

Le couvent des Capucins est dans la plus belle situation de la ville, sur un côteau qui commande tout le fauxbourg S. Martin; on admire de-là le cours de la rivière qui serpente au travers de grandes prairies, toutes couvertes de pièces de toiles qu'on y fait herber avant que de les envoyer au blanc de Senlis ou de Beauvais. Le jardin de ce convent sert de promenade à la plupart des bourgeois de Laval.

Les communautés de filles de la ville de Laval, sont un convent de Bénédictines, de filles du second ordre de saint François, & de religieuses Ursulines, qui s'occupent ainsi qu'ailleurs, à l'éducation des jeunes filles du lieu, & prennent des pensionnaires qu'elles forment à la pratique des vertus de leur sexe & de leur condition.

Vers le milieu du treizième siècle, en 1242, il s'est tenu un concile à Laval, Vallis Guidonis, du nom d'un Guido ou Guy, qui pour lors en étoit seigneur.

Pour ce qui est de l'abbaye de Notre-Dame de Clairmont, qui n'est pas loin de Laval, voyez CLAIRMONT.

Les deux hôpitaux de la ville de Laval sont l'hôpital S. Julien ou l'hôtel-Dieu, & l'hôpital général.

L'hôpital S. Julien est gouverné par des administraseurs laïques, ordinairement officiers municipaux; & ce sont des religieuses sous la règle de S. Augustin, qui y sertent les malades. Cette maison est toujours entretenue très-proprement; il seroit à souhaiter qu'elle sur mies sentée, le nombre des samilles pauvres de Laval en reste tiroit ençore plus les avantages. Le revenu de cet hôpis ae se monte qu'à environ 9000 livres.

L'hôpital général a été fondé vers la fin du demie siècle en 1678, par les ducs de la Tremoille, de augment par les libéralités de plusieurs négocians natifs de Laval Ces riches citoyens qui sont morts dans les pays étrangers ont eu des entrailles pour leurs pauvres compatriotes, à les ont fait leurs héritiers. Ce qui est constaté par plusieur inscriptions qu'on voit dans l'église de S. Louis; c'est is nom de cet hôpital. Son revenu sixe ne se monte plu guères qu'à 1500 livres, mais on y supplée par le produi du travail des pauvres qui y sont entretenus.

Le collège de Laval est gouverné par des prêtres séculiers, & soumis à l'inspection du chapitre de S. Tugal, & du corps-de-ville en concurrence. Il n'est pas de pleis exercice. On y fait de bonnes études quant aux humanités, & on y prend grand soin de l'éducation des pensionnaires. Depuis la révolution arrivée au collège de la Flêche par l'expulsion des Jésultes, la dotation de celui de Laval a été augmentée d'un revenu annuel d'environ 1000 livres, par la réunion de la terre de Bonne à son ancien paui-

moine, par arrêt du conseil.

Laval doit à la magnificence des ducs de la Tremoille, ses seigneurs depuis un siècle & demi, la construction d'un édifice nouveau. C'est la halle, destinée tant à la vente qu'à l'achat des pièces de toiles en gros. Avant que d'être exposées en vente, elles sont soumises à la visite sigoureuse d'un inspecteur; avec le ciseau, il fait main basse sur toutes celles qui n'ont pas la qualité requise, soit pour le sil, soit pour la laine. Par une police si bien entendue, les négocians ne sont pas sujets à être trompés.

Le principal commerce de Laval confiste dans le débit de ses toiles très-sines dites de Laval, de ses étamines, serges stremières, & droguets, sil & laine. Ses blanchisseries pour les toiles & la circ sont fort renommées.

On compte huit fortes de toiles qui se fabriquest à Laval & aux environs. Les quatre premières sortes sonties

Lavai & aux environs. Les quatre premières sortes sontes laises ordinaires, divisées en quatre chasses, sevoir, in

57

extus, les pontivis, les royales & les demi-hollanes quatre autres sortes sont les grands laisots, les s laises, les toiles grises & lès toiles fortes.

; non-battus, les pontivis & les royales, se fabriquent ienne & Château-Gontier: on y fabrique aussi des

-hollande.

a ville de Laval tient un rang assez considérable parmi les du royaume, elle en est redevable à son commer
principalement à la manusasture de ses toiles.

puis qu'un de ses anciens seigneurs, Gui IX, à l'oc
de son mariage avec une Béatrix de Flandre, eut
des ouvriers Flamands à Laval, ses vassaux apprirent

sétrangers l'art de la tisseranderie, & d'eux-mêmes,

n, trouvèrent le secret de blanchir la toile. Cette

sfacture n'a fait que se persectionner de plus en plus

à nos jours.

ces toiles blanches la plupart sont portées dans les de Bordeaux & delà à Baïonne. Une grande partie, lées non-battus se débitent en Espagne: le reste se rrame dans le royaume & dans nos colonies. Les deminde se vendent à Paris sous le nom de toile de Hole. Les pontivis se consomment dans le royaume, & la

ure partie par les troupes.

es négocians de Troyes, Senlis & Beauvais, tirent de l'en écru une partie des royales, des demi-hollande, grands laisots & des petites laises; le reste passe en ugal & à Paris. Les toiles grises insérieures passent avec grande partie des toiles blanches à Cadix & à Liste ; delà elles sont transportées dans toutes les posses; des Espagnols & des Portugais au nouveau monde. I les négocians de Laval ont-ils une part considérable i les riches retours des gallions. Ce sont eux qui pront à tout le comté de Laval la plus grande partie de jent qui y circule, & y entretiennent une circulation t la guerre suspend quelquesois l'activité. Le reste des se grises se consomme dans le royaume. Les toiles es servent à emballer celles qui passent à l'étranger.

endant le quartier de Janvier 1764, il est passé par oureaux de Laval, Maïenne & Château-Gontier, plus 9800 pièces des différentes sortes de toiles dont nous venons de parler. En un mot, pour donner une idée de commerce de Laval dans cette partie seulement, il se de dire / qu'en temps de paix où le négoce va bien, il se vend chaque samedi de l'année dans la halle de cette vill pour un demi-million de toiles.

Cette halle ou marché aux toiles, dont on doit la contruction, comme nous l'avons dit plus haut, aux dues de la Tremoille, a été établie sur un tertre appellé vulgaire ment le Gas. On a planté à l'entour des ormeaus pour l'embellissement de la place, qui d'ailleurs est ornée de quelques belles maisons. Un maire citoyen (M. Hardy di Lévaré,) vient encore de décorer ce même quantier de promenades, dont Laval étoit autresois privé.

L'établissement du tarif sur les consommations dans le ville & banlieue de Laval, substitué à la répartition attitraire de la taille, est dû au zèle éclairé du même patriote, qui a eu le courage de déplaire à la plupan de se

concitoyens pour les servir.

C'est encore par ses soins que depuis peu Laval a acquis une très-belle maison à la porte de la *Chissolière*, dans un point de vue très-riant, & en bon air, où se tient le butes pour les affaires de la communauté.

Laval a trois marchés chaque semaine, & il se un vingt-six foires par an, tant à Laval que dans l'étendue de

fon élection.

Il part toutes les semaines deux voitures de Paris pour cette ville, le carosse & la messagerie. Le carosse pan le lundis à cinq heures du matin pour Laval, & la messageie part les mercredis à midi. La route de Paris à Laval est, comme nous l'avons dit, de 58 ou 60 lieues: elle pase par Versailles, Houdan, Dreux, Alençon, & Maires.

Depuis une trentaine d'années on a construit dans l'étendue du comté, des grands chemins très-folides & bien entretenus pour la facilité du commerce de Paris avec la Bretagne, & du passage des troupes qui est très-considézable. On a commencé aussi depuis peu un grand chemins sur la route de Laval à Craon, où toutes les semaines se se tient un marché très-considérable de sils écrus, de tou prix, & de toutes sortes de qualité.

On vient récemment d'en commencer un autre sumi



de Laval, sur la route de Tours. C'est une très-belle enmeprise de M. Lescalopier, intendant actuel de cette gépéralité. Elle ouvre à la ville de Laval une communication facile avec celles de Sablé, de la Flêche, du Lude, & autres lieux notables de l'Amou & de la Touraine.

La rivière de Maienne est navigable pour d'assez gros batteaux depuis Laval jusqu'à Angers, par le moyen des schuses qu'en ce pays on nomme des portes, & dont les séparations sont très-dispendieuses. Le cardinal Mazarin, monvel acquéreur en 1661 de la terre de Maienne, l'auroir mendue navigable jusqu'à la capitale de son duché, si la

mort ne l'en eût empêché.

Une opération qui s frianzais elle avoit lieu, procureroit à la fois l'avantage de Laval & celui de toute la haute Bretagne, ce seroit un canal de communication de la Maienne avec la Vilaine. Cette dernière, après avoir arrosé Vitré, Rennes, Rhédon, la Roche-Bernard, a son embouchure dans l'Océan, à peu de distance du Croisse. Mais il est bien à craindre que ce ne soit jamais qu'un prolet, vu la difficulté de l'entreprise, & les frais prodigieux de la construction, frais beaucoup au-dessus des forces d'un pays d'élection.

Pour ce qui est de la qualité du sol du comté de Laval, son terrein est assez maigre, si l'on en excepte quelques paroisses, telles que Grenou, Bazougers, Parrenay, Argentré, Bonchamp, où le sol est d'une meilleure qualité. L'opiniâtre culture des habitans répare ce désaut naturel: dans les sonds les moins savorables, il y vient assez

de grains gros ou menus, pour leur subsistance.

On y nourrit du gros bétail en assez grande quantité; le superflu va s'engraisser en Normandie pour l'approvisionnement de Paris. Les landes de ce canton seroient très-propres à nourrir des bêtes à laine, si le voisinage des forêts de des bois taillis ne faisoit craindre au cultivateur le ravage des loups. Leur destruction seroit d'un prix inestimable pour les colons, qui communément sont laborieux de bons ménagers, du moins dans les endroits où le persidé appas du faux saulnage n'a point sécluit les esprits.

Il ne croît que tres-peu de vigues dans tout ce conton;
-le cidre est la boisson ordinaise des habitans. Les bois vienTome 111.

O o

merce de Ladire , qu'en temps
d chaque famedi de l'au
ar un demi-million de toiles.
Cette halle ou marché aux
vioin, comme nous l'avor
vioille, 2 été établique.
Te. On 2 plas venons de parler. En un mot, pour 176 commerce de Laval dans cette Partie de dire s qu'en temps de paix ou vend chaque samedi de l'année dans pour un demi-million de toiles.

truction, comme nous l'avor truction, comme nous l'avont la Tremoille, a été établie ment le Gas. On a plas l'embellissement de la quelques belles maison Lévaré,) vient ence promenades, dont

ville & banlieu traire de la triote, qui ? concitoyens

C'est er une tres-

e bleu & blanc. re, appellée la carrière du haut de n des fauxbourgs de Laval, est remplie point da pour ! de vis friées & affilées, de nérites & de pe-18. On tite de cette carrière du marbre tout moil, vin qui est jaspé, noir & blanc, & un troisième est nois, fo & bleu.

On trouve aussi près de cette ville du mathre à fond ouge, bariolé de plusieurs couleurs. On y ramaste de cailloux corallifés dans leur centre; d'autres sont bleus & marquetés; d'autres enfin un peu transparens.

On trouve aussi dans les environs de Laval du charbon de terre qui donne de l'alun en affez grande quantité.

La ville de Laval a produit un nombre affez confidrable de personnes célèbres par leur science ou par leur vertu.

Guillaume Bigot y naquit au commencement du feizicme siècle, & devint très fameux par sa doctrine, souls règnes de François I & de Henri II. Il étoit grand médein pour le fiècle où il vivoit. Jules Scaliger & Gabriel Nande l'appellent le premier philosophe de leur temps, il mor

ie tire des car-

souvent on en trouve de

LAY The Bodge of Tours, in en âge vers 1950. On a de lui un recuest

College Holder Connected to Con aussi né à Lavat, sur le premier chide, & celui qui, à proprement parler, ac total contract de contract Eville ag kanta da communication de la Tournation de la Tournation de la communication fondemens de son art dans la France. aduita en latin par Jacques Guille-3 & publiés à Paris en 1561 & 193 & en 1612. Son Anatomie vis en 1 561 in-1.º Les Anglois; 'ris ont aussi traduit ses œude Charles IX en 1172 } rois Henri III & Henri siècle.

acobin , vivoit fous la théologie scho-

age de Baïeux à Paris. angues, & avoit traduit de ue d'Eufebe & l'hiftoire de Joseph. aitoire des troubles de son temps, &

- Avost, né à Laval en 1558, almoit à s'exet--sla poésic françoise. A peine agé de 20 ans il enit de mettre en vers la Iérufalem délivrée, du Tasse. Lavid Rivault, fieur de Fleurance, précepteur du rol Louis XIII, gentilhomme de sa chambre, conseiller d'état mathématicien, naquit à Laval ou aux environs, en 1571 & mourut à Tours au mois de Janvier 1616, âgé de 45 ans. Un des principaux ouvrages de cet homme célèbre, est sa traduction des Euvres d'Archimede, publice en 1615.

CC to Care the Comment of the Commen

Control to do de la control de

ALLE REALITY

Take Take

François Pyrard s'est rendu fameux par le voyage qu'il nt aux Indes orientales & au Bresil, depuis 1601 jusqu'en 1611. Il en 2 donné une relation qui 2 été réimprimée plusieurs fois, & où il 2 joint un Dictionnaire des mots princi-Paux de la langue des isses Maldives, où il avoit séjourné longremps. On y trouve sussi une description des animaux,

arbres & fruits, qu'il avoit observés dans les Indes. Daniel Hay, abbé de Chambon, de l'académie franfoile, naquit à Laval le 23 octobre 1596, & mourut dans la même ville le 20 avril 1671. Cet ecclésiastique fut a Oo if

nent généralement bien en ce pays- Le chauffage y feret à vil prix, sans la prodigieuse consommation qu'on en fait à Laval pour la blanchisserie des toiles, & encore plus dans les forges.

Il y en a plusieurs dans une étendue de huit à dixlienes de terrein. La forge du Port-Briet, appartenance au duc de la Tremoille, est considérable; celle de Chaillan, an duché de Maienne; celle de Moncord, dépendante de la terre de Bouillé. Le fer qu'on fabrique & qu'on affine dans cette dernière forge, est non seulement estimé dans le pays & dans les provinces voismes, mais on en fait un débit considérable chez les étrangers. Outre les mimères & la castine, qui sert à la susson du ser, Laval a des carrières de marbre fort estimées. Les principales sont à S. Berthevin, à une lieue de Laval & à Assentré, à deux-lieues de la même ville. Le marbre est jaspé, ou d'un noir veiné de blanc. Le marbre jaspé rouge & blanc se tire de la carrière de S. Berthevin. Le marbre noir & blanc se tire des carzières de la paroisse d'Argentré; souvent on en trouve de tout noir & d'autres fois de bleu & blanc.

La carrière de marbre, appellée la carrière du haut de Beauvais, dans un des fauxbourgs de Laval, est remplie de boulettes, 'de vis ftriées & affilées, de nérites & de petits limaçons. On tite de cette carrière du marbre tout nois, d'autre qui est jaspé, noir & bianc, & un troisième est noir, blanc & bleu.

On trouve aussi près de cette ville du marbre à fond rouge, bariolé de plufieurs conleurs. On y ramasse des cailloux corallisés dans leur centre: d'autres sont bleus & marquetés; d'autres enfin un peu transparens.

On trouve aussi dans les environs de Laval du charbon de terre qui donne de l'atun en affez grande quantité.

La ville de Laval a produit un nombre affez confiderable de personnes célèbres par leur science ou par less vertu.

Guillaume Bigot y naquit au commoncement du seitme siècle, & devine très fameux par sa doctrine, son les règnes de François I & de Henri II. Il étoit grand médecin pour le fiècle où il vivoir. Jules Scaliger & Gabriel Nandé L'appellent le premier philosopho de leur temps. Il mot it peu avancé en âge vers 1550. On a de lui un recuell

e poésies latines.

Ambroise Paré, aussi né à Laval, sur le premier chiirgien de son siècle, & celui qui, à proprement parler,
mmença à jetter les sondemens de son art dans la France,
es ouvrages ont été traduits en latin par Jacques Guilletan, chirurgien célèbre, & publiés à Parls en 1561 &
182, & à Francsort en 1593 & en 1612. Son Anatomie
miverselle a été donnée à Parls en 1561 in-19 Les Anglois;
es Allemands & les Hollandois ont aussi traduit ses œures. Il étoit premier chirurgien de Charles IX en 1572 }
l sur aussi premier chirurgien des rois Henri III & Henri
V, & mourut sur la sint du seizième siècle.

Dominique Sergeant de Laval, Jacobin, vivoit sons Charles IX: ce savant étoit prosond dans la théologie scho-

astique & positive.

Jean le Frere, principal du collège de Baïeux à Paris, toit né à Laval. Il savoit les langues, & avoit traduit de prec en françois la Chronique d'Eujébe & l'histoire de Joseph. Il publia aussi une histoire des troubles de son temps, & moutut en 1583.

Jérôme d'Avost, ne à Laval en 1558, almoit à s'exerter dans la poésie françoise. A peine agé de 20 ans il entreprit de mettre en vers la Jérusalem délivrée, du Tasse.

David Rivault, sieur de Fleurance, précepteur du roit Louis XIII, gentilhomme de sa chambre, conseiller d'état à mathématicien, naquit à Laval ou aux environs, en 1571, & mourut à Tours au mois de Janvier 1616, âgé de 45 ans. Un des principaux ouvrages de cet homme célèbre, est sa traduction des Quires d'Archimede, publice à 1615.

traduction des Euvres d'Achimede, publice de 1615.

François Pyrard s'est rendu fameux par le voyage qu'il ht aux Indes orientales & au Bresil, depuis 1601 jusqu'en 1611. Il en a donné une relation qui a été réimprimée pluseurs fois, & où il a joint un Dictionnaire des mors principaux de la langue des isles Maldives, où il avoit séjourné longtemps. On y trouve aussi une description des animaux, autres & fruits, qu'il avoit observés dans ses Indés.

Paniel Hay, 2006 de Chambon, de l'açadémie franfoise, naquit à Laval le 23 octobre 1596, & mourut dans la même ville le 20 avril 1672. Cet ecclésiastique sut 4

Oo il

dit-on, aussi bon controversiste que grand mathématicien. Il travailla beaucoup, mais ses ouvrages n'ont point paru-

Daniel Tauvri, né à Laval en 1669, de l'académie des sciences de Paris, étoit célèbre médecin. Il publia à l'âge de 18 ans une nouvelle Anatomie raisonnée. On a aussi de lui une nouvelle pratique des maladies aiguës, un Traité de la génération, & un autre sur les médicamens. En 1712, on a publié, principalement sur ses mémoires, une Pratique des maladies chroniques. Il est mort à l'âge de 32 ans à Paris, le 18 mars 1701.

Guillaume Russin, jeune étudiant, mort dans le dernice siècle en odeur de sainteté chez les Jésuites de la Fléche, étoitsils d'un bon négociant de Laval, La mémoire de ce jeune homme est engore en vénération en la ville de la Fléche.

Nicolas Baudoin, chanoine de l'église collégiale de S. Michel de Laval, a laissé plusieurs dissertations estimées sur quesques points assez délicats de la liturgie. Il a sait aussi un autre ouvrage qui a pour titre : de l'éducation d'un jeune seigneur. Ce livre parut en l'année 1729. A la sin de l'ouvrage l'auteur traite la question : Si l'éducation des samilles doit être présérée à celle des colleges.

LAVALL, village du Roussillon, près duquel il y aune

mine de cuivre tenant argent', en deux filons voisins.

LAVAUR, ville du haut Languedoc, sur la rivière d'Agont, à huit lieues au couchant d'hiver d'Alby, à environ la même distance au levant de Toulouse, & à 148 lieues au midi de Paris. La route de Paris à cette ville est la même que celle de Toulouse, & on peut prositer des mêmes voispres. Elle passe par Chartres, Estampes, Orléans, Chammont, Vatan, Argenton, Montrol, Limoges, Luzarches, Tulles, Brives, Souillac, Gourdon, Cahors, Montpesat, Caussade, Villemur, Rubastens, & delà à Lavaur. On n'y compte guètes plus de 4000 habitams.

Cette ville est le siège d'un évêché suffragant de Toulouse, & d'une justice royale, le ches lieu d'une recette particulière, & la résidence d'une brigade de la maséchausse, du département de la lieutenance de Toulouse.

Lavaur sut érigée en évêché par le pape Jean XXII, l'an 1316. Son siège sut sixé dans l'église du prieuré de saint Alain, qui devint la cathédrale: son chapitre est composé ois dignitaires, un prevôt, un archidiacre & un sain, & de 12 chanoines. Le bas-chœur est composé x hebdomadiers, de trente prébendiers & de quelensans de chœur.

prevôté est élective par le chapitre, & confirmative évêque; l'archidiaconé & la sacristie sont à la nomina de l'évêque; & les canonicats à la nomination al-

ctive de l'évêque & du chapitre.

évêché de Lavaur vaut environ 3,000 livres de revefon prélat, qui paie 2,000 florins à la cour de Rome
1 l'expédition de ses bulles. Le diocèse renserme 80
90 paroisses; il n'y a qu'une seule abbaye dans tout
iocèse, celle de Sorèze, un couvent de filles de fainte
ire, & un autre de filles de la Croix; un couvent de
ainicains, un de Cordeliers, un de Capucins, deux de
ninicains résormés, & deux maisons de Dodrinaires.
Se tint un concile à Lavaur l'an 1212 contre les Albigeois.
I s'est élevé depuis peu à Lavaur une manusature
tle d'étosses de soie pour meubles. Ces étosses consisen damas, saçon de Gènes, de largeur ordinaire; en
périales en trois couleurs; en africaines, soie & sil, soie
fleuret; en brocatelles, supérieures en qualité à celles
Turin; en satinades, moires & serges.

Le choix & la variété des desfeins, la bonne fabrication le prix modéré de ces étoffes en assurent le succès. Elles ssent & circulent librement dans toutes les provinces France, avec exemption de tous droits de douane,

isi qu'à la sortie du royaume.

Le diocèle de Lavaur est un des bons pays du Languec: il est abondant en toutes sortes de bieds. La plaine Revel sur-tout est un des plus beaux cantons de la pronce, & des plus fertiles. Il y crost du vin, mais en petite tantité, & il se consomme dans le pays.

LAUBRIÈRE, bourg du haut Anjou, à sept lieues vers couchant de Château-Gontier, élection de cette ville; iocèse d'Angers, parlement de Paris, intendance de ours. On y compte environ 400 habitans. Ce bourg a

ne foire franche le 4 octobre.

LAUDUN, bourg du bas Languedoc, non loin de la ve droise du Rhône, & à une lieue au levant d'hiver de

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

Bagnols; diocète & recette d'Uzès, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, intendance de Languedoc. On y compte plus de 1500 habitans. Le terroir de Laudun est très-fertile, & on y recueille entr'autes denrées d'excellens vins.

Cest à la maison de Brancas qu'appartient Laudun.

LAVEDAN (la vicomté de ), est une vallée du comté de Bigorre qui s'étend entre les Pyrénées, le long du Gave de Lavedan, lequel à Pau prend le nom de Gave de Pau; il peut avoir dix à douze lieues de longueur, sur sept à huit de largeur, Lourde en est le chef sieu, sans cependant saire partie de la vicomté de Lavedan.

Cette vicomté a d'abord été soumise aux comtes de Bigorre; ensuite elle a eu dès l'an 1000 ses vicomtes, dont ja première maison a subsisté jusqu'au tègne de Charles VI: Ies maisons du Lion, Bourbon, Malauze, Navailles &

Rothelin leur ont succédé.

La vallée de Lavedan ne forme pas toute la vicomté dont nous parlons; cette vicomté renferme encore d'autres lieux, entr'autres Castellobon & Beausem, & me partie de cette vallée dépend du comté de Bigotte, tel que le territoire de Lourde & la vallée de Bareige, sitélèbre par ses eaux bourbeuses d'une vertu admirable.

Le pays de Lavedan, quoiqu'entouré de montagnes, ne saisse pas d'être fertile. On y recueille tout ce qui est nécessaire à la vie : il est surtout abondant en pâturages, dans lesquels on neutrit quantité de bestiaux. On seme aussi beaucoup de sin dans le pays de Lavedan, surtout dans les environs de Lourde, où il se fabrique une grande quantité de toiles sines de différentes qualités, & des mouchaits à l'imitation de ceux de Béarn ou Pau. Voyez Lourde.

LAVELINE ou l'AVELINE, village chef lieu d'un bas du duché de Lorraine, dans la Vosge; diocèse de Tool, cour souveraine de Nancy, & bailliage de Bruyères, dont il est éloigné d'une lieue, à trois de Saint-Diez. Ce village est situé entre la Vologne & le Neussé à leur consuent: il y avoit un château qui est à présent ruiné. On y compte environ 300 habitans. L'église paroissiale d'Aveline est dédiée à l'Assomption de la sainte Vierge, L'église du village de la Ctola-aux-mines en est annéxe.

18

Les habitans de Laveline ayant rendu des services importans au duc René II, pendant ses guerres avec le duc de Bourgogne, & ayant surpris & ensuite désendu courageusement le château de Bruyères, ce prince leur accorda en 1476 des privilèges considérables. On appelle encore aujourd'hui leurs descendans, réduits à un très-petit nombre, gentilshommes de Laveline. Ils transmettoient les privilèges à leur postérité, non seulement de mâle en mâle, mais ils les communiquoient encore par les silles, dont les maris devenoient gentilshommes de Laveline. A présent, soivant deux arrêts du conseil des années 1739 & 1743, les seuls descendans par mâles jouissent de ces privilèges, qu'ils transportent à leur postérité; mais les maris des silles n'en jouissent que pendant leur vie.

Près de ce lieu, dans le territoire du village de la Croix-aux-mines, il se trouve des mines d'argent, de cuivre & de plomb. Les dernières sont regardées comme les plus

abondantes de toute l'Europe.

LAUGEAC ou LANGEAC, petite ville de la basse

Auvergne. Voyez LANGEAC.

LAVIT DE LOMAGNE ou VIT DE LOMAGNE, petite ville du comté de Lomagne, dans le bas Armagnac en Gascogne, entre Auvillars, Beaumont & Saint-Clar, à environ six lieues au levant de Leistoure; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance d'Ausch, élection & vicomté de Lomagne. On y compte environ 1700 habitans. C'est le siège d'une justice royale.

LAUNAY, bourg du haut Maine, dans le pays de Laval, à cinq lieues au couchamt d'été de cette ville; diocèse du Mans, parlement de Paris, intendance de Touts, et élection de Laval. On y compte environ 300 habitans. Ce lieu a un château.

LAURAC le grand, bourg du haut Languedoc, à deux lieues au midi du canal royal, & à cinq au levant d'été de Mirepoix; diocèse & recette de cette ville, parlement & généralité de Toulouse, intendance de Languedoc. On y compte environ 500 habitans. Ce lieu étoit autresois une ville chef-lieu du Lauragais, avec un château très-fort: il soutint même plusieurs sièges, avant de s'être soumis au roi Louis VIII, auquel il se rendit en 1226.

Oaiv

Quelques années après ses fortifications furent détuites en vettu du traité entre le roi S. Louis & Raymond, comse de Toulouse. Il ne lui reste plus de son ancienne splendeur

qu'un château.

LAURAGUAIS, pays du haut Languedoc, avec titre de comté. Castelnaudary en est anjourd'hui le ches-lieu. Ce pays s'étendoit autresois depuis le territoire de Castres jusqu'à celui de Mirepoix; mais il se trouve beaucoup plus restreint aujourd'hui, ensorte qu'on n'en connoît plus les véritables limites.

Ce pays est divisé en haut & bas Lauraguais: la partie haute est comprise dans le diocèse de S. Papoul, & la partie basse dans celui de Lavaur. Ce comté appartient aujourd'hui à Louis II de Brancas, duc de Villars, appellé le duc de Lauraguais.

Le pays de Lauraguais est fertile en millet & en vin.

LAUTER (12) ou LUTER, petite rivière de la basse Assace, qui a une infinité de sources dans les montagnes des Vôges; elle passe à Weissenbourg, & se jette dans le Rhin au dessous & auprès de Lauterbourg, après un cours de hult à neuf lieues. C'est sur le ruisseau d'Otterback & & non de Lauter, que se trouvent les vestiges d'anciennes lignes garnies de redoutes, dont parle M, l'abbé Expilly.

LAUTERBOURG, en Allemand Lauter-burg, bourg de la basse Alsace, sur la rive droite de la Luter, à une petite distance de sa chute dans le Rhin, à deux lieues as sevant de Salmbach, & à environ six lieues au-dessous de Fort-Louis; diocèse de Spire, conseil supérieur & intendance d'Alsace. On y compte environ 500 habitans. C'est le ches lieu d'un bailliage de même nom, qui renserme 19 paroisses dans son district. C'est un de ceux dont la souveraineté est contestée entre le roi & l'empereur.

LAUTREC, petite ville du haut Languedoc, entre les rivières d'Agout & de Dadou, à trois ou quatre lieues au levant d'été de Lavaur, & à environ la même distance au couchant d'été de Castres; diocèse & recette de cene ville, parlement & généralité de Toulouse, intendance de Languedoc. On y compte environ 1500 habitans.

LAUZERTE, petite ville du bas Quercy, en Guyenne, entre deux ruisseaux près de leur confluent, bâtic sur un

wher, près des frontières de l'Agénois, à quatre ou cinq eues vers le septentrion de Moissac, & à sept ou huit au suchant d'hiver de Cahors; diocèse & élection de cette lle, parlement de Toulouse, intendance de Montauban, in y compte environ 2400 habitans. C'est le siège d'une néchaussée. Son terroir abonde en grains, en vins & en scellens fruits.

LAUZUN, petite ville de l'Agénois, en Guienne, près es confins du Périgord, à quelque distance de la rive auche du Brot, à quatre ou cinq lieues au midi de Beretac, à trois au levant d'été de Marmande, à une au leant d'hiver d'Eymet, & à huit ou neuf au couchant d'été 'Agen; diocèse & élection de cette ville, parlement & stendance de Bordeaux. Cette ville est entourée de muailles, & l'on y entre par trois portes: elle n'a que deux ues qui la traversent, l'une dans sa largeur & l'autre lans sa longueur. Au milieu est une petite halle où se ient marché tous les lundis. Il y a aussi quelques soires lans l'année, mais peu fréquentées.

Outre l'église paroissiale du lieu, il y a un couvent de Récollets, dont la communauté n'est rien moins que sombreuse, n'étant ordinairement composée que de quatre eligieux. A une des extrémités de la ville, au bout d'une de ses rues, on voit un beau château qui a titre de comté.

La ville n'a que de l'eau de puits. Sa justice n'est composée que d'un juge & de quelques procureurs postulans:
il n'y a point d'hôtel de ville. On n'y compte guère que 7
à 800 habitans, qui pour la plupart sont tisserans, les autres tiennent un petit nombre de boutiques dans la ville,
& d'autres ensin cultivent leurs terres, dans lesquelles ils
recueillent du froment, des haricots & du vin, dont ils
convertissent la majeure partie en eau-de-vie, qui sait le
principal objet de leur commerce. Ils nourrissent aussi
dans leurs pâturages Beaucoup de gros bétail, qui ne
laisse pas de saire encore pour eux un objet assez considérable de commerce.

LAY, petite ville murée du Beaujollois, dans la génétalité de Lyon, à trois lieues de Tarare, & autant de Roanne. C'est la quatrième prevôté de la province. Elle est composée d'un juge-prevôt, d'un lieutenant de juge » d'un procureur fical, d'un greffier & procureur des actes d'un huissier royal & d'un notaire royal. La justice se tend au nom de M. le duc d'Orléans. On y compte 7 à 800 habitans. Il s'y tient un marché toutes les semaines se cinq soires par an. Le bureau pour la visite & la marque des toiles ne s'y ouvre que les jours de marché. L'église de cette ville, sous l'invocation de S. Clair, n'est qu'une annexe de S. Symphorien. Il y a de petites écoles, & une maison de filles de sainte Geneviève, sondée par M. le duc d'Orléans.

Le village de Pradines, à une bonne lieue de distance, fournit de la terre couleur de paille, propre à faire de la

poterie, des tuiles, des briques, &c.

LAYMONT, village situé dans le diocèse & le comté de Comminges, à deux lieues au levant d'été de Lombès. Nous citons ce lieu à cause de la mine de turquoises qu'on

trouve dans son terroir.

LATRAC, petite ville de la Lomagne, dans le bas Armagnac en Gascogne, sur la rivière de Gers, une demilieue au dessus de son embouchure dans la Garonne, à deux lieues au levant d'hiver d'Agen, & à cinq ou six an septentrion de Leictoure; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, & la résidence d'un subdélégué de l'intendance d'Ausch. On y compte 4 à 500 habitans. Il y a un prieuré commendataire de Bénédictins de la congrégation de Cluni, qui vaut plus de 8000 livres à celui qui en est pourvu, & dont la mense conventuelle se monte à environ 5000 livres. Cette ville a un assez bon commerce en bleds & en vins.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE, village de Lorraine, diocèse de Toul, bailliage & cour souveraine de Nancy, à une lieue & demie au septentrion de cette ville. Il est situé sur l'Amancicule, à droite de la Meurthe, & on le distingue en Lay-le haut & Lay-le bas, à cause d'un peix lac qui s'y trouve. On y compte environ 400 habitains. La comtesse Eve en donna le château en 950 à l'abbaye de S. Arnould de Metz, qui y sonda un prieuré de sa dépendance. Sa majesté Polonoise l'unit en 1746 au séminaire des missions de Nancy, qui étoit alors possédé par les Jésuites: ils étoient en cette qualité seigneurs du lieu, &

eurs de la cure. L'églife de ce prieure subsisse encore rd'hui sur la hauteur: on y fait voir une chapelle où rétend que naquit S. Arnould, tige des rois de France seconde race. Son fils Clodoalde, évêque de Metz y humé. L'église paroissiale est dans la partie basse du saint Christophe en est le patron.

: célèbre D. Calmet, si connu par ses ouvrages, sut

temps prieur de Lay.

EAU, abbaye de filles, de l'ordre de Cîteaux, dans ays Chartrain, dépendant du gouvernement général Orléanois, très-agréablement fituée près de Chartres, le diocèfe de cette ville. Elle fut fondée l'an 1226, par elle, comtesse de Chartres. Ses biens furent augmentés 256 par Jean de Chârillon, comte de Blois, & en 1282, Pierre, comte d'Alençon & de Blois, prince du sang de nce. Elle jouit d'environ 5000 livres de revenu.

LEBER, petite rivière qui prend sa source dans les intagnes des Vôges, un peu au dessus de Markirch ou nte Marie aux mines; elle partage cette ville en deux rries, passe à Leberau, arrose le val du I levre ou la lée de Leber-Thal, & dirigeant son cours au dessous Kertenholtz, elle va se perdre dans un des bras de l'Ill, tre Munster & Schlessadt, après un cours de six à sept ues dans la haute Alsace.

LECTOURE ou LEICTOURE, ville du bas Armanac en Gascogne, capitale de la Lomagne, située sur
ne montagne dont le pied est baigné par la rivière de
rets, à deux lieues au dessous de s'leurance, & à quatre
u levant de Condom. C'est le siège d'un évêché suffragant
'Ausch, d'un présidial sénéchausée, d'une justice royale
c le chest sieu de l'élection de Lomagne, dont la recette
stà Fleurance. Cette ville est fermée d'une triple muraille,
c désendue par un assez bon château. C'est un gouvernenent de place, & la résidence de deux lieutenans des maéchaux de France. On y compte environ 4000 habitans.

L'évêché de Leictoure fut érigé dans le dixième siècle. Il vant 18000 livres à son prélat, qui est seigneur de la ville avec le roi, & qui paie 2500 florins à la cour de

Rome pour l'expédition de ses bulles.

L'église cathédrale est dédiée à S. Gervais & à S. Pro-

tais: son chapitre est composé de cinq archidiacre, de douze chanoines & de quatorze sémi-prébendés. Le premier des dignitaires a le titre de grand archidiacre, & iI a 1600 livres de revenu, les deux autres 800 livres & les dernièrs n'ont rien. Ils sont tous à la nomination de Pévêque. Les chanoines sont à la nomination alternative de l'évêque & du chapitre.

Il y 2 dans cette ville, outre le collège des peres de La Doctrine chrétienne, quatre maisons religieuses d'hom-mes & deux de filles, avec un hôpital pour les malades.

Leictoure est une ville fort ancienne, & on y trouve quantité de belles inscriptions à l'honneur des empereurs Romains, dont l'une surtout sait mention d'un sacrisce solemnel appellé taurobolium, qui sut célébré dans Leictoure pour la santé de l'empereur Gordien.

C'est devant cette ville que sut tué Jean V, comte d'Armagnac, en 1473, lorsqu'il sortit du château pour construr avec le cardinal Jean Jossfredi, évêque d'Alby, qui commandoit l'armée, & qui en faisoit le siège sous le

règne de Louis XI.

LEIGNE, bourg du Sénonois, en Champagne, sur la route de Tonnerre à Langres, & sur la frontière de l'enclave de la Bourgogne dans la Champagne; diocèse de Langres, parlement & intendance de Paris, élection de Tonnerre, à cinq lieues au levant de cette ville. C'est à ce lieu que la rivière de Leigny prend sa source, d'où serpentant vers le nord, elle passe auprès de l'abbaye de Molesme, & va se perdre dans la Seine, au midi de Barsur-Seine.

LEIGNIEU, hameau de la paroisse de Trelin, dans le Forêt, près de Boen, situé sur le ruisseau de Lignon. Il est célèbre par un chapitre de chanoinesses régulières de l'ordre de S. Benoît. Ce chapitre sut consirmé en 1748 dans l'usage de ne recevoir que des demoiselles nobles de cinq degrés du côté paternel, la mere constatée demoiselle. Elles portent une médaille d'or émaillé, attachée en écharpe à un ruban blanc liséré de bleu. Ce chapitre qui dépend de l'abbaye de Savigny, est composé d'une prieure, d'une souprieure, d'une sacrissaine & de 33 autres dames chanoinesses.

LENQUAIS, bourg du bas Périgord, en Guienne, à me demi-lieue de la rive gauche de la Dordogne, & à rois au levant de Bergerac; diocèle & élection de Sarlar, arlement & intendance de Bordeaux. On y compte entiron 1000 habitans. C'est le ches-lieu d'un petit pays de nême nom qui renserme quatre paroisses, savoir le bourg le Lenquais, Lenqueysset ou Varennes, Saint-Aubin de lenquais & Montmadalès, qui toutes quatre ne paient point de tailles, en vertu d'un privilège particulier.

LENS, petite ville du comté d'Artois, diocèle d'Arras, conseil provincial d'Artois, parlement de Paris, intenlance de Flandre, & chef-lieu d'un bailliage royal & d'une recette. On y compte environ 1500 habitans. Ce su autresois une place sorte, plusieurs sois prise & reprise pendant les guerres de Flandre; mais on en a démentelé les sortifications. Le grand Condé battit dans ses plaines en 1648 l'armée Espagnole commandée par l'archiduc Léopold. Cette ville sur cédée à la France en 1659 par la paix des Pyrénées.

Lens est situé près de la Doule qui y porte batteau, & sur le ruisseau de Souchets, aux consins de la Flandre Wallonne, à trois lieues d'Arras, quatre de Douar, six de Lille & quarante-six de Paris. Il y a une collégiale qui n'a que 8000 livres de revenu, & la cure n'est que de 700 livres. Il y a outre la collégiale dont nous venons de parler un couvent de Récollets & un de sœurs grises.

LENT, bourg & châtellenie de la souveraineté de Dombes, diocèse de Lyon, bailliage de Trévoux. Il est stué au bord de la rivière de Vesle, & contient moins de 300 habitans. C'étoit autresois une ville très-storissante que les guerres ont ruinée. Il ne reste plus que queiques masures de son ancien château.

LEONCELLE, abbaye commendataire d'hommes, de l'ordre de Cîteaux, au bas Dauphiné, dans le Valentinois, à une demi-lieue de Romans, & à cinq au levant d'été de Valence; diocèse de cette ville. Cette abbaye a été sondée au commencement du douzième siècle, & dotée par plusieurs évêques de Valence. Elle vaut environ 5000 livres de rente à son prélat, qui ne pale cependant que 66 florins deux siers pour l'expédition de ses bulles.

LERINS (les fles de), deux petites flos de la Méliterrance, sur la côte de Provence, à deux lieues de la ville d'Antibes au midi, appetitées aujourd'hui plus communé ment îles de fainte Marguerite: elles consistent en dem îles principales, & en quelques islots qui ne sont plus habités.

La plus grande, qu'on appelle proprement l'ile sainte Marguerite, fut prise en 1635 par les Espagnols, qui en furent chasses en 1638 par le comite d'Harcourt. On v reconnoît encore les débris du fort d'Arragon & de quelques autres de leurs ouvrages. Cette île a aujourd'hui une bonne citadelle, dans laquelle le sieur de S. Marc, qui en étoit gouverneur, avant que de l'être de la Bastille, obtint la permission de faire construire des prisons pour les criminels d'état : il n'y en a pas de plus sures dans toute la France. Il y a ordinairement une garnison d'invalides, pour la garde de la place & des prisonniers. Le gonverneur a un très-beau jardin, orné d'orangers, de citroniers, de grenadiers, de figuiers, &c. Tout le tefte de l'île qui a environ une lieue & demie de long sur une demi-lieue de large, est absolument inculte & stelle; mais en récompense on y voit une quantité prodigieule de perdrix & de lapins. Ses côres ne sont guères fréquences que par des batteaux de pêcheurs, qui servent en même temps à passer les marchandises de contrebande au profit de quelques habitans, sans que les ordres de la cour aient iamais pu l'empêcher.

L'autre île qui est plus petite, s'appelle l'île de S. Hoporé ou Honorat, dans laquelle est le sameux monastre
de Lérins, sondé d'abord en 410 par S. Honorat, depuis
archevêque d'Arles, qui, dit-on, chassa de l'île les sepem
dont elle étoit remplie. C'est aujourd'hui une abbase de
Bénédictins, située sur le point du midi de l'île. Elle est
bâtie, en forme de tour quarrée, munie par en hau de
quelques pieces de canon pour en désendre l'approche,
avec quelques maisons autour. Rien n'est si dangereus que
l'approche des côtes vers ces îles, qui sont entourées de
toutes parts de rochers & d'écueils, rant syr l'eau qu'en
dessous.

LERME, bourg de la belle Touraine, près des confes

marirols, & à une lieue & demie au couchant d'hi-Chinon, élection de cette ville; diocèse & intende Tours, parlement de Paris. On y compte 6 à la bitans.

RS, petite île au milieu du Rhône, vis-à-vis le d'Avignon, entre Roquemaure & Château-neuf-le-II y a un château.

RS. Il y a deux rivières de ce nom dans le haut Lance, le grand & le petit Lers. Le grand Lers prend rece dans les Pyrénées, au pays de Sault, traverse le cu du diocèse de Mirepoix, & se jette dans l'Ariège essous de Mandres, après un cours de 15 à 16 lieues. petit Lers a sa source dans le pays de Lauraguais, e une partie du diocèse de Mirepoix & entre dans celui l'oulouse par dessous le canal royal, le long duquel dirige son cours jusqu'à une lieue au couchant d'hiver ronton, où elle se jette dans la Gasonne au-dessous oulouse. Son cours est à-peu-près aussi long que celui grand Lers.

ESCAR, ville épiscopale de la province de Béarn, ement, intendance, sénéchaussée & recette de Pau, te ville fut rebâtie à la fin du dixième siècle, sur une inte armosée de plusieurs sontaines; elle jouit de l'aspect dus agréable, ayant la vue d'une plaine très-fertile, le la rivière des Gave Béarnois, qui n'en est éloignée

d'un quart de lieue.

son évêché, suffragant de l'archevêché d'Ausch, sut jé dans le cinquième siècle, & vaut environ 15000 res de rente à son prélat, qui paie 1300 florins à la cour Rome pour l'expédition de ses bulles. Il est président des érais de Béarn, & premaier conseiller du parlement Pau. Le diocèse de Lescar renserme environ 240 tant roisses qu'annexes. Le chapitre de la cathédrale, qui sons l'invocation de Notre-Dame, est composé de quaze chapoines & un théologal; huit prébendiers & queles ensans de chœur forment le bas-chœur. Pour être bile à posséder un canonicar dans cette église, il faut re noble ou gradué. Treize canonicats sont à la nomition alternative de l'évêque & du chapoine en semaine: vêque a deux tours de suite; le quatorzième est à la

nomination du roi, & la théologale à celle de l'inqui & du chapitre en corps indivisim.

La ville de Lescar a un collège régl par les Battabites un séminaire dirigé par les Lazaristes, & un hôpital.

Cette ville est à deux lieues au-dessous de Pau, à duq d'Oléron & d'Orthez, à dix-sept de Baionne, & à cent soixante-dix de Paris; au 17 dégré; minutes de longitude, & au 43 dégré 23 minutes de latitude. La route de Paris à cette ville passe par Châtres, Estampes, Orlans, Chaumont, Vatan, Argenton, Montrol, Limoges, Chabannes, Périgueux, Bergerac, Castillones, Agen, Névac, Aire en Gascogne, Geaume, Miossen, Navailles, & de-là à Lescat. On compte environ 2000 habitans.

LESCUR, petite ville du haut Languedoc, non loin de la rive droite du Tarn, & à une demi-liene vers le septentrion d'Alby; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier & intendance de Languedoc. On y compte environ 1000 habitans.

La seigneurie de Lescure donne droit d'entrée à l'asfierte du diocèse, en vertu de son ancien titre de batonnie.

LESDIGUIÈRES, bourg du Champfaur, au bout de la valiée de même nom, dans le haut Dauphiné, non loin de la rive gauche du Drac, à une lieue & denie au levant d'hiver de Corp, & à douze on treize au même point de Grenoble; parlement, intendance & élection de cette ville, diocèle de Gap. On y compte environ 1000 habitans. Les terres de Lesdiguières & de Champfam furent érigées en duché pairie en faveur de François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, maréchat de François de Charles de Blanchesort, sire de Créqui, son gendre, par lettres patentes du mois de mai 1611, consimées par d'autres lettres du 14 septembre 1619, registres ke 14 novembre suivant.

On voit dans ce bourg un beau château, dans lequel fe trouve entr'autres bâtimens une chapelle, omét do marbre & de jaspe aux auteis, & aux essignies de ce même François de Bonne, premier duc de Lesdiguières, qui par lon mérite obtint l'épée de connétable. Les appellations de ce duché ressortissent nuement au parlement de Gre-

LESNEVEN, petite ville de la basse Bretagne, à environ six lieues au couchant d'hiver de S. Pol de-Léon; diocèse & recette de cette ville, parlement de Rennes, întendance de Nantes. On y compte environ 400 habitans. Cette ville appartient au roi. C'est le siège d'une sénéchaussée qui ressortit au siège présidial de la sénéchaussée qui ressortit au siège présidiaux & dans les autres cas, elle ressortit au parlement de la province.

LESPARRE, petite ville du Médoc, en Guienne. Voyez

ESPARRE.

LESPAUX, bourg du pays de Combrailles, en Auvergne, près des confins du Bourbonnois, à une lieue & demie du Cher, à la même distance au septentrion de Chambon, & à près de trois au même point d'Evaux; diocèse de Limoges, parlement de Paris, intendance de Moulins, élection de Combrailles. On y compte environ 300 habitans. Il s'y tient tous les ans cinq soires de bestiaux. Les habitans en nourrissent beaucoup dans les pâturages dont leur terroir abonde.

LESSAY, bourg du Cotentin, dans la basse Normandie, sur la rive gauche de la rivière d'Ay, à une lieue & demie de son embouchure, & à cinq lieues au couchant d'hiver de Carentan; diocèse de Coutances, parlement de Rouen, intendance de Caen & élection de Carentan. Ce bourg est le ches-lieu d'une sergenterie, & l'on y compte 400 habitans. Outre l'église paroissiale dédiée à sainte Oportune, il y a une abbaye commendataire d'hommes de l'ordre de S. Benoît, sous l'invocation de la sainte Trinité, sondée l'an 1064 par Cutellin, ou par un nommé Eudes: elle jouit de 26000 livres de rente & de beaucoup de privilèges. Le revenu de l'abbé se monte à environ 15000 livres: la taxe en cour de Rome est de 600 slorins.

Lessay a un marché & des salines où l'on fait du sel

par ébullition dans des vaisseaux de plomb.

LÉTANCHE ou l'ÉTANCHE-LÈS-HATTOUCHA-TEL, abbaye de Prémontrés réformés, du diocèle de Toul, dans le district de la communauté de Deuxnouds. Elle fat fondée vers 1140, & son église sut consacrée par Henri Toma III. de Lorraine, évêque de Toul, oncle du duc Matthieu I, fondateur, au retour de son voyage de la Terre sainte. Sa situation est entre des étangs serrés par les montagne, à une lieue de Chârenois, & encore moins éloigné de Hattonchâtel, au duché de Bar, bailliage de S. Mihiel. Il y a plusieurs papereries dans le même vallon.

Il y a une autre abbaye de filles du nom de l'Etanche, ordre de Cîteaux, dans la même province & le même diocèse, dépendante du bailliage de Neuschâteau; sa situation est entre la rivière de Verre, Châtenoy & Neuschâteau; mais plus près de ce dernier lieu, sur un ruisseau

qui tombe dans la Verre, à une lieue de-là.

LETZ (12), petite rivière qui prend sa source dans le Dauphiné, près de Condorcet. Elle arrose le terrimite de Taulsgnan, de Colouzelles & de Suze. Elle entre ensuite dans le comté Venaissin, y arrose le terrimite de Bolene & de Notre-Dame du Plan; & après avoir passe près de Montdragon, & parcouru une petite partie de ce comté, elle se décharge dans le Rhône, à une lieux

zu-dessous du Pont-Saint-Esprit.

LEUCATE, petite & ancienne ville du Bas Languedoc, située près des frontières du Roussilon, sur l'étang de même nom, à une lieue au levant d'hiver de Palme, à deux au même point de Sigean, & à six au midi de Natbonne; diocèse & recette de cette ville, parlement de Toulouse, généralité de Montpellier, & intendance de Languedoc. On y compte environ 500 habitans. Philippe le Bel en acquit le château & la seigneurie en 1309, de Raymond d'Urban, écuyer; ce n'étoit alors qu'un village, commandé par un petit sort. Cette place se rendit célébre par le siège qu'elle soutint en 1637 de la part de l'armée Elpagnole, qui y sut désaite par le maréchal de Schomberg, pour lors gouverneur du Languedoc. Louis XIV a depuis sait raser ce fort, comme inutile.

LEUCATE (le cap de) est une langue de terre, sor longue & un peu élevée, sur le haut de laquelle est une

tour de garde.

LEUCATE (étang de), espèce de golse, sur les sontières du Languedoc & du Roussillon: sa partie septementaine est dans le Languedoc, & sa partie infridensie

e Roussilon. Ce golfe est fermé du côté de celui de par la langue de terre sur laquelle est Leucate, & ne île assez longue qui est du Roussilon,

l'appelle quelquesois l'étang de Leucate, & quelis l'étang de Salses, parcequ'il arrose les territoires s deux lieux. Leucate est au bord de l'étang; mais en est plus éloigné. Le pays de Corbieres est de

e côté de l'étang.

UROUX, perite & très-ancienne ville du bas Berri, le la source du ruisseau de Naon, à cinq ou six lieues prentrion de Châteauroux, & à environ la même nce au couchant d'été d'Issoudun; élection de ceuse, diocèse & intendance de Bourges, parlement de. On y compte 14 à 1500 habitans. Cette ville estée, & ses murailles slanquées de tours, sont environde fossés. Elle a aussi un château, au milieu duquel oit une tour d'une grosseur énorme, accompagnée cux autres. Il y a une église collégiale sous l'invocate de S. Sylvain, sondée au commencement du doute siècle par Endes de Deols, seigneur de Châteaus & de Leuroux. Il y a aussi un hôpital.

a terre de Leuroux a appartenu à une branche cadeste i maison de Déols, d'où elle a passé dans les maisons Dupeschin, de la Tour d'Auvergne & de Fiesque; & cette dernière qui la posséde encore. L'antiquité de ville est prouvée par les vestiges de la grandeur rone qu'on y remarque encore aujourd'hui, tels que la e des Arènes, l'amphithéaure, & des médailles & moies romaines, qu'on y mouve souvent, en souillant ette.

EYMES & SAIGNES, paroisse du haut Quercy, au vernement général de Guienne & Gascogne, à deux es au levant d'hiver de Casteinau, à quatre au septenn de Figeac, & à dix au levant d'été de Cabots; dioc de cette ville, parlement de Toukouse, intendance Montanban, & étection de Figeac. On y compte en 1800 habitans. Il y a une abbaye de silles de l'ordre Cissaux, qui jouit de 4 à 5000 livres de xente. Elle est si connue sous le nom de le Désert.

Digitized by Google

Pp il

source au diocèse de Montpellier, qu'elle arrose, & elle se jette dans l'étang de Pérault, au-dessous du châtere de Lattes, après un cours de cinq à six lieues.

LEZAT & VILLARET, petite ville du comté de Foix, située sur la Lèze, à environ six lieues au coucham d'été de Pamiers, & à trois au levant d'hiver de Rieux; diocèse de cette ville, parlement de Toulouse, intendance de Roussillon, & recette de Pamiers. On y compte près de 2000 habitans. Il y a une abbaye commendataire de Bémédictins de la congrégation de Cluni, fondée sous l'invocation de S. Pierre, l'an 840, par Ahon, vicomte de Béziers, qui s'y fit moine. Elle vaut environ 14000 livres à son prélat. La take en cour de Rome est de 1000 florins

On appelle le Lézadois un petit pays du haut Langue. doc, fitué dans le diocèse de Toulouse, vers l'embouchure de l'Ariège dans la Garonne. Il prend son nom du bourg ou de la ville de Lézat, & de la rivière de Lèze qui l'ar-

role.

LEZAY, bourg du haut Poitou, un peu au dessons de la source d'un ruisseau qui se jette dans le Clain, à quatre lieues au levant d'hiver de S. Maixent, & à neuf on dir au couchant d'hiver de Poitiers; diocèse, intendance & Election de cette ville. Ce bourg où l'on compte près de 1 100 habitans, est le chef-lieu d'un arrondissement de même nom, dont le terroir est très fertile.

LEZOUX, petite ville de la Limagne d'Auvergne, dans la partie basse de cette province, entre les rivières d'Allier & de Dore, à trois lieues vers le septentrion de Billon, & à environ sept au levant de Clermont; diocèle & élection de cette ville, parlement de Paris, intendance de Riom. On y compte environ 2500 habitans. Cette ville a une église collégiale sous l'invocation de S. Pierre.

LIANCOURT, bourg du Beauvoisis, dans la haute Pr cardie, sous le gouvernement général de l'Isle-de-France, sur la rivière d'Are, au defius de son confinent dans l'Oise, entre Creil & Clermont, à environ une lieue & demie 'au levant d'hiver de cette dernière ville; diocèse de Beauvais, parlement de Paris, intendance de Soisson, élecgion de Clermont. On y compte 600 habitans.

Certieu est remarquable par son château, dont en 10 94

lmire les pavillons quarrés. Les autres objets de curiosité e cette maison de plaisance, sont ses eaux, les nouveaux nbellissemens destinés à les faire jouer, la cascade, les ntaines, les parterres & les bosquets.

La terre & seigneurie de Liancourt a titte de marquisat. LIANE (12), petite rivière du Boulonnois, qui partage e petit pays de la basse Picardie en deux parties égales. lle prend sa source sur les consins de l'Artois, au levant été de Monthulin, & se jette dans la Manche, près de soulogne, qu'elle arrose. Son cours est de sept à huit eues.

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. Voyez le not Clergé.

LIBOURNE, petite ville du Bordelois, dans la Guienne, or la rive droite de la Dordogne, au-dessus de son conluent avec la rivière d'Ille, à huit lieues au levant de lordeaux; diocese, parlement, intendance & élection de ette ville, le siège d'une sénéchaussée & présidial, la ésidence d'un lieutenant des maréchaux de France, & l'un subdélégué de la généralité de Guienne, avec un sureau des cinq grosses fermes. On y compte environ 4500 l'abitans. Cette ville est sort marchande, attendu qu'elle sst un des entrepôts du commerce de Bordeaux. Outre les paroisses de cette ville, il y a plusieurs maisons relipieuses de l'un & de l'autre sexe.

Le sel sait une des principales branches du commerce de Libourne: on en envoie par la Dordogne dans les proninces de Périgord & de Ouercy.

Cette ville fut bâtie en 1286 par Edouard I, roi d'Angleterre : elle fut prise & reprise plusieurs sois pendant les

guerres des Anglois & les guerres civiles.

LICHTEMBERG, village & château de la basse Assace simé sur une montagne sort escarpée, non loin de la rive gauche de la Motern, près de sa source, & à six ou sept lieues au couchant d'été de Haguenau. C'est le ches-lieu d'une seigneurie de même nom, avec un gouvernement de place, dépendant du gouvernement général militaire de l'Alsace; diocèse de Strasbourg, conseil supérieur & intendance d'Alsace, bailliage de Marmourier. On y compte environ 150 habitans; il y a en outre la garnison P pi ij

Digitized by Google

du chârezu, qui peut contenir 800 hommes. Il y avoit ordinairement une compagnie détachée des invalides; mais elle est transsérée à Falsbourg depuis l'ordonnance de 1766. Il n'y a qu'un petit état-major composé d'un sommandant & d'un major.

LICQUES, bourg du Boulonnois, dans la basse Picardie, sur la rivière de Mardick, près des consins du pays reconquis, entre Boulogne & Ardres, à quatre ou cinq lieues au levant d'été de la première ville, & à deux an conchant d'hiver de la demière; diocèse de Boulogne, parlement de Paris, intendance d'Amiens, gouvernement & recette d'Ardres. On n'y compte guère plus de 500 habitans.

Il y a une abbaye commendataire de Prémontrés, fondée par Robert, comte de Boulogne: elle vaut environ 5000 livres à son prélat.

La séigneurie de Licques est une baronnie du comté de

Guines.

LIESSE ou NOTRE-DAME DE LIESSE, bourg confidérable du Laonnois, dans la haute Picardie, mais sous le gouvernement général de l'Isse-de-France; intendance de Soissons, dioccse & élection de Laon, à trois lieues au levant d'été de cette ville, & à vingt-quatre au même point de Paris. On y compte mille à 1200 habitans. Liesse n'a qu'une rue formée par des hôtelleries & par des boutiques de merciers, qui vendent des chapelets & des médailles. L'église est peu de chose quant au bâtiment; mais son jubé passe pour un des plus magnisques ouvrages qu'il y ait en ce genre, & son image miraculeuse de la Vierge est célébre dans tout se monde chrétien. On y fait des pélerinages, non seulement de tout le royaume, mais encore des pays étraugers. La Martinière.

LIESSIES, village du Hainaut François, sur la pethe rivière d'Eppe, à deux lieues au levant d'Avesne, & à quatre au levant d'hiver de Maubeuge; intendance, genvernement & recette de cette ville, diocèse de Cambrai, parlement de Douai. On y compte environ 500 habitans. Il y a une abbaye régulière de Bénédictins sous l'invocation de la sainte Vierge. Elle a été fondée sous le regne de Pepin, sils de Charles Mattel, par le comte Wiben

Boirevin. Ce monastère a été illustré par de grands hommes. Louis de Blois, dit *Blossus*, étoit abbé de Liessies au seizième siècle. Le revenu annuel de cette maison se monte à environ 25000 livres.

LIEU-CROISSANT, dit les Trois rois, abbaye commendataire de Bénédictins, de l'ordre de Cîteaux, dans la Franche-Comté, près l'île Chastelot; diocèse, parlement & intendance de Besançon. On fixe en 1134 l'époque de sa fondation. Le revenu de son abbé se monte à environ 3000 livres: cette abbaye n'est point taxée.

LIEU-DIEU, prieuré de Bénédictins, de la congrégation de Cluni, dans le bas Berri, au diocèse de Bourges, & dans le ressort d'Issoudun. C'est le pape qui nomme à

ce bénéfice.

LIEU-DIEU, abbaye commendataire de l'ordre de Cîteaux, dans le Vimeux, en basse Picardie, sur le ruisseau appellé Seuarpont, & à environ deux lieues au levant d'hiver de la ville d'Eu, au diocèse d'Amiens. Cette abbaye a été sondée en 1191 sous l'invocation de la bienheureuse Marie de Lieu-Dieu, par Bernard IV du nom. seigneur de S. Valleri, & par Ænor sa semme. Le revenu de l'abbé se monte à environ 4600 livres. Cette abbaye n'est point taxée.

LIEU-DIEU, abbaye de filles de la ville de Beaune.

Voyez BEAUNE.

LIEU-DIEU ou LOC-DIEU, abbaye commendataire de l'ordre de Cîteaux, dans le Rouergue en Guienne, au diocèse de Rhodès. On fixe l'époque de sa fondation au sommencement du douzième siècle. Cette abbaye est sous l'invocation de Notre-Dame de Lieu-Dieu. Elle vaut environ 4500 livres à son prélat, & la taxe en cour de Rome est de 240 livres.

LIEU-DIEU EN JARD, ou le JARD, abbaye commendataire de Prémontrés, diocese de Luçon, en Poirou, à six lieues de cette ville, & à trois des Sables d'Olone. Elle est tout-à-fait isolée près de la mer. Richard, rois d'Angleterre, que quelques-uns prennent pour son fondateur, en sur plutôt le restaurateur. Mais elle a été ruinée depuis par les calvinistes; & on peut juger par ses ruines de son ancienne splendeur. Cette abbaye vaut 7 à 8000 li-

Pp iv

vres de rente à son abbé, quoique la raxe en cont de Rome ne soit que de 150 florins.

LIEU-DIEU EN JARD, ou le JARD, abbaye commendataire de Prémontrés, près de Melun. Voye JARD

(le).

LIEU NOTRE-DAME, abbaye de filles, ordre de Cateaux, dans le Biésois, au gouvernement général de l'Orléanois; diocèse d'Orléans, à une lieue au levant d'été de Romorantin. Cette abbaye a été fondée en 1250 par.ssabelle de Blois, fille de Thibaut V, comte de Blois, & semme de Jean, comte de Chartres. Le revenu de ce monastère se monte à environ 8000 livres.

LIEU NOTRE-DAME, abbaye de filles, ordre de Cîteaux, au diocèfe de Lyon. On ne connoît point l'époque de sa fondation. On fair monter le revenu de ce monas-

tère à 3500 livres.

LIEU-RESTAURÉ, abbaye commendataire de Prémontrés, dans le Valois, au gouvernement général de l'Isse-de-France; diocèse de Soissons, sur le ruisseau d'Antonne, non loin de Crespy. Cette abbaye a été sondée en 1140, par Raoul, comte de Vermandois : le revenu de son abbé se monte à environ 4000 livres : elle n'est point tarée.

LIEUREY, ou LIEURAY, ou LEURRAY, ou LIEURY, bourg du Lieuvin, dans la haute Normandie, à quatre lieues au septentrion de Bernay; diocèse & élection de Lifieux, parlement de Rouen, sergenterie de Folleville. On y compte 17 à 1800 habitans. Quelques uns regardent Lieurey comme se principal lieu du Lieuvin; mais nous croyons qu'il est plus raisonnable de regarder comme tel la ville de Lizieux. Ce bourg a un marché le famedi.

LIEUTENANT-GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROI, officier militaire qui commande à l'armée sous les ordres du général, lorsqu'il a des lettres de service pour la campagne dans saquelle il sert. Son grade étant le second grade militaire, immédiatement après celui des maréchaux de France, cet officier général peut avoir lui-même le commandement d'une armée, lorsque le roi le juge à propos.

Si le lieutenant général ne commande pas en chef, son

drylce consiste à être de jour à tout de tôle pendant vingtuatre heures; il prend le mot du général, & reçoit des rdres de lui pour tout ce qui concerne l'armée: il voit nonter les gardes & fait la visite de tous les postes; c'est ui aussi qui met l'armée en bataille lorsqu'elle prend les truces.

Quand cet officier n'est pas de jour, il marche avec le corps auquel il est attaché, suivant l'ordre de bataille.

Les appointemens du lieutenant-général qui sert, sont de deux mille livres par mois de quarante-cinq jours.

Dans les places de guerre la garde se met en haie devant cet officier sans prendre les armes, & le tambout appelle.

Lorsqu'un lieutenant-général commande en chef dans une province, le roi lui paie l'entretien d'une garde de cinquante hommes, commandés par un capitaine.

Il y a ordinairement 200 lieutenans-généraux en France;

en 1767 on en comptoit 228.

Ces officiers furent créés par Louis XIII en 1638, sous

le titre de Lieutenans-généraux des armées du roi.

Les lieutenans-généraux des armées navales ont rang immédiatement après les vice-amiraux, & au-dessus des chess d'escadte. On comptoit huit de ces officiers généraux en 1766.

LIEUTENANT-GÉNÉRAL D'ARTILLERIE, officier départi dans les provinces pour commander les officiers

d'artillerie employés dans son département.

Il n'y a ordinairement qu'un de ces officiers dans une armée. C'est lui qui choisit les postes convenables pour dresser les batteries: il commande tout ce qui regarde le service du canon, & ordonne tous les travaux de l'armée.

LIEUTENANS - GÉNÉRAUX DES PROVINCES, officiers militaires qui commandent sous les ordres du gouverneur général, dans le district de province qui leur est consié, mais ils commandent en chef en l'absence du gouverneur. Les provisions de lieutenant-général de province leur sont adressées par le ministre ayant le département de la guerre, & ils prêtent serment entre les mains du roi ou de son ministre.

Les commissions de lieutenans-généraux ne se donnent qu'à la haute noblesse. Il ne sussit pas d'être revêtu du sitre de lieutenant-général d'une province pour avoir le droit d'y commander; il faut encore avoir des lettres particulières du roi.

Le nombre des lieutenans - généraux de province se monte ordinairement à 50. Pour ce qui concerne leus sonctions, voyez le mot Gouverneur général, passe-

qu'elles sont les mêmes.

LIEUTENANT-DE-ROI D'UNE PROVINCE, officier militaire préposé au district d'un gouvernement général, pour y commander sous les ordres du gouverneur, & y avoir le commandement en chef pour tout ce qui concerne le militaire & la police en l'absence du gouverneur & du lieutenant-général; mais dans le fait ces officiers commandent très-rarement, attendu que leur place s'achète & n'est pour eux qu'un titre honorable qui leur sapporte la rente de la somme qu'ils ont sinancée. Au reste aucun ne peut commander sans des lettres particulières de commandement. Il y a ordinairement plusieurs lieutenande-roi pour un gouvernement général, selon l'étendue de la province. Leur nombre est de 60 à 80 pour tout le toyaume.

LIEUTENANT-DE-ROI; c'est le second officier d'une place de guerre, qui joint ses soins à ceux du gouverneur pour tout ce qui concerne le militaire: il commande en

chef en l'absence du gouverneur.

LIBUTENANT DE VAISSEAU; c'est le second officier d'un vaisseau: il commande en l'absence du capitaine, & lui rend compte de tout ce qui se passe: c'est lui qui tient le journal de la navigation: il marque à chacun de l'équipage ses sonctions, & où il doit placer ses effets.

LIEUTENANS DES MARÉCHAUX DE FRANCE; officiers nobles & militaires, établis dans les bailliages & sénéchaussées du royaume, pour connoître des différends entre gentilshommes & autres faisant profession des aumes. Ils font corps avec l'état-major des gouvernemens généraux des provinces, & ils ont rang immédiatement après les gouverneurs, les lieutenans-généraux, les commandans des provinces & des villes, les lieutenans de roi des provinces, & avant les sénéchaux, baillis & autres efficiers royaux & militaires.

On plate en 1331 la première époque de l'inftitution des lieutenans des maréchaux de France. Ils furent d'abord commis par ces grands officiers de la couronne pour faire la revue des gens de guerre.

Ce ne fut qu'en 16,1 qu'ils furent établis au nombre d'un ou deux dans chaque baillisge & sénéchaussée, pout

connoître des différends entre gentilshommes.

En 1693 le roi créa ces officiers en titre d'office militaire, sous la dénomination de lieusenans des maréchaux de France, juges du point d'honneur. Sa majesté leur accorda, par le même édit, deux archers gardes de la connétablie, à leur nomination, pour servir près d'eux à læurs ordres dans chaque bailliage. Ces charges ont été confirmées avec les mêmes prérogatives par édit de 1704.

Le nombre des licutenans des maréchaux de France étoit d'abord fixé à 145; mais on en compte aujourd'hui 200 ou environ, départis dans les principales villes du royaume. Le fervice de ces officiers leur est compté pour la croix de S. Louis & les pensions.

LIEUTENANT-COLONEL DE CAVALERIE, officier qui doit être regardé comme le premier capitaine du régiment: il marche à la tête du second escadron, & commande en chef en l'absence du mestre-de-camp. Les régimens de dragons ont aussi un lieutenant colonel.

LIEUTENANT-COLONEL D'INFANTERIE, officier qui veille à ce que tous les autres officiers du régiment s'acquittent bien de leur devoir : en l'absence du colonel, il commande en chef tous les quartiers du régiment, & il fait les mêmes fonctions que le colonel. Lorsque le régiment est en action, il marche devant le capitaine.

LIEUTENANT DE CAVALERIE, officier qui commande en l'absence du capitaine: il marche à sa gauge che lorsqu'il est présent, & son autorité s'étend sur le matéchal-des-logis & les brigadiers. Il est mis en place par le ministre, & son emploi ne dépend point du capitaine.

LIEUTENANT D'INFANTERIE; c'est le second officier d'une compagnie: il veille sur la conduite des basofficiers. Son poste est vers le serre-sile, pour veiller à ce
que les soldats ne quittent point leur rang. En l'absence

du capitaine; il commande & marche à la tête de la soma pagnie.

Le lieutenant de la compagnie colonelle a rang de dernier capitaine, du jour & de la date de sa commission.

Les lieutenans des Gardes-Françoises & Suisses ont rang de lieutenans-colonels, & commandent à tous les capitaines des autres corps: mais tout colonel d'infanterie commande a tout capitaine aux gardes.

LIEUTENANT-CIVIL, magistrat établi dans la ville de Paris pour juger les affaires civiles en première instance. Cet officier de justice est le lieutenant du prevôt de Paris; c'est en cette qualité qu'il préside à toutes les assemblées du châtelet; il tient l'audience du parc civil du châtelet tous les jours de la semaine, excepté le lundi.

Indépendamment de cette fonction, le lieutenant civil en a une infinité d'autres dans toutes les affaires qui demandent célérité. Il est juge conservateur des privilèges zoyaux accordés aux particuliers de l'Université.

C'est à lui que s'adressent toutes les requêtes en matière elvile, quand même l'affaire seroit dans le cas du présidial.

Il donne la permission de faire assigner dans un plus brief délai que celui de l'ordonnance.

Il nomme d'office les experts, lorsque les parties ne sont

pas d'accord sur ce point.

Il expédie les commissions rogatoires. C'est à son hôtel que l'on se pourvoit pour tout ce qui requiert célérité. Il y règle les contestations arrivées à l'occasion des scellés, inventaires, &c. Le rapport qui lui en est fait se nomme réséré.

Il accorde, quand il le juge à propos, des défenses d'esécuter les sentences rendues dans les sièges ressortissant au châteler.

Toutes les affaires de famille le regardent uniquement, les princes du sang exceptés, à moins qu'ils n'y consentent. Les procès-verbaux d'assemblée de parens, pour les affaires des mineurs, & ceux tendant au jugement d'une demande en séparation intentée par une semme, se sont pardevant ini en son hôtel; & lorsqu'il s'agir de l'interdiction de quelqu'un, c'est lui qui fait dresser par son gressies le

procès-verbal contenant les demandes & réponses de ceux

C'est chez lui, en sa présence & en celle des parties incéressées, que l'on fait l'ouverture des testamens trouvés cachetés après la mort du testateur, pour être ensuite le testament déposé chez le notaite qui l'avoit en dépôt, ou, en cas qu'il n'y en est point, pour être déposé chez celui qu'il plast au magistrat de commettre & de nommer.

Il autorise les semmes au désaut de leurs maris, pour les poursuites de leurs droits dans les affaires pendantes au

châtelet.

Il règle enfin les contestations au sujet des frais sunéraires, & celles dans lesquelles les communautés entières font intervenantes pour la conservation de leurs droits &

de leurs privilèges. .

C'est ce magistrat qui tient la chambre civile, assisté seulement du plus ancien avocat du roi : c'est dans ces séances que se jugent toutes les affaires sommaires au dessous de mille livres, lorsqu'il n'y a de part & d'autre aucun titre exécutoire. Cette audience se tient tous les mercredis & samedis de chaque semaine, depuis midi jusqu'à deux heures.

Le rol choisit ordinairement un maître des requêtes

pour remplir la place de lieutenant civil.

LIEUTENANT - GÉNÉRAL DE POLICE, magistrat établi dans Paris & les autres grandes villes du royaume pour tenir la main à l'observation de la police, à la propreté des rues, & à la sûreté qui doit régner pendant la nuit & le jour.

Le lieutenant-général de police fait exécuter les ordres du roi : il a l'inspection des chambres & hôtels-

garnis.

Les affaires qui concernent les spectacles, les soires, les bureaux de nourrices, les permissions aux traiteurs pour l'usage du gras pendant le carême, les billets pour les hôpitaux, 'tant pour les malades des maladies vénériennes, que pour les pauvres, sont de sa compétence, aussi bien que tout ce qui regarde les approvisionnemens de Paris, le militaire & ce qui le concerne: il a aussi inspection sur les halles, soires, auberges, marchés, cabarets, & généra-

lement sur tous les lieux où les occasions de quelque brait

lont fréquentes.

C'est ce magistrat qui prend connoissance de toutes les assemblées illicites, de tous les tumultes, séditions, & il veille à l'exécution des arrêts, ordonnances & réglemens concernant la police.

Le lieurenant-général de police peut juger seul les coupables en sait de police, lorsqu'ils sons pris en slagrant délit, & il les sait mettre en prison; mais si le cas peut mériter peine assistive, il en sait son rapport au présdial.

Il préside aux élections des maîtres & gardes des six corps des marchands : il connoît des brevets d'apprentifage, réception des maîtres, visites, en un mot de tout ce qui concerne les corps & communautés des arts & métiens; leurs privilèges, leurs affaires contentieuses au châtelet, &c.

Ce magistrat peut suire enfermer à la Bastille, & con-

moître de tout ce qui concerne cette prison,

Les manufactures, le bureau du commerce, les sanfconduits, les affaires contentieuses, les religionnaires, les étoffes prohibées, la bourse, la librairie, les colporteurs, les affiches, l'impression des livres & libelles défendus, la chambre syndicale de la librairie pour les visires & saines, la taxe des mémoires des officiers, les dépenses secretes sont de sa compétence.

De plus le roi commet souvent ce magistrat pour juget des affaires entraordinaires qui ne sont pas de sa compétence, & lui donne quelquesois le pouvoir de les décider

en dernier resfort.

LIEUTENANT-CRIMINEL, magistrat qui préside en général à tous les jugemens criminels tant à Paris que dans les autres villes du royaume. A Paris il connoît des cas prevôtaux; il a la prévention, & les juge avec le nombre de sept juges, par jugement dérnier, sa compétence préalablement jugée.

L'instruction de tous les procès-criminels lui appartient, à l'exception de ceux qui sont de la compétence du licatenant de robe-courte & du prevôt de l'île, ou qui sont énoncés au titre premier de l'ordonneux estuminelle. Tou

es autres juges toyaux ne peuvent en connoître à son pré-

LIEUTENANT-CRIMINEL DE ROBE-COURTE: l'est un magistrat portant l'épée, & qui est un des lieutesans du prevôt de Paris. Sa fonction est de veiller à la areté de Paris, conjointement avec le lieutenant-général de police, & de faire arrêter tous meurtriers, vagabonds, & autres gens suspects de crimes. Il connoît en dernier reflort, comme le lieutenant-criminel, concurremment & par prévention entr'eux des cas royaux & délits commis par vagabonds & gens sans aveu, dans l'étendue de la ville & fauxbourgs de Paris: il les juge présidialement & sans appel, après avoir fait néanmoins juger sa compétence en la chambre du conseil. Il connoît à la charge de l'appel, par concurrence & par prévention, avec le lieutenantcriminel, des attentats à la vie des maîtres par leurs domestiques, des crimes de viol & d'enlèvement contre toutes sortes de personnes. C'est un devoir de sa fonction & de celle des officiers de sa compagnie, d'arrêter & de mettre en pisson toutes personnes prises en flagrant délit, ou à la clameur publique, d'en dresser des procès-verbauxe & de les mettre au greffe crimitel du châtelet, pour être pourvu par le lieutenant-criminel.

Le lieutenant-criminel de robe-courte doit commettre tous les mois un exempt & dix archers de sa compagnie, pour exécuter les décrets qui sont décernés par le lieutenant-criminel: lui & ses lieutenants reçoivent les plaintes, & sont les informations des crimes qui sont de sa compétence.

LIEUTENANT-GÉNÉRAL, dans une instice royale on un présidial, est un magistrat dont les sonctions sont presque toutes les mêmes que celles du lieutenant-civil à Paris; mais il ne peut connostre, su préjudice du lieutenant-criminel, des affaires criminelles, ni de celles de la police dans les villes où il y a des lieutenans de police créés en and d'office. Voyez LIBUTENANT-CIVIL.

LIBUTENANT-PARTICULIER, magistrat qui juge

LIEUTENANT-PARTICULIER, magistrat qui juge en l'absence du lieutenant-général dans les présidiaux de autres justices.

A Paris il juge en l'absence du lieutenant-civil, & il 7

tient une audience particulière pour les causes ordinaires

du bailliage ou de la prevôté.

Les lieutenans particuliers tiennent l'audience de présidial de mois en mois, à commencer par le plus ancien; pendant que l'un y préside, l'autre assiste à la chambre du conseil, où se jugent les procès par écrit.

Ce dernier tient tous les mercredis & samedis, à la sin du parc-civil, l'audience des criées. Ils remplissent les sonctions des charges de lieutenant-civil, de police & criminel en cas de vacance, de maladie, d'absence ou autre empêchement. Ils peuvent avant les heures destinées pour les audiences, rapporter les procès civils & criminels qui

leur ont été distribués.

LIEUVIN (le), pays de la haute Normandie, bomé au couchant par la Touque, au midi par le commencement de la Rille, au levant par la rivière de Carentonne infau'à son confluent avec la Rille, puis par cette dernière jusqu'à son confluent avec l'embouchure de la Seine, & au nord par la Manche. A l'égard des autres pays de la province, il est entre le pays d'Ouche, le Roumois, l'embouchure de la Seine & le pays d'Auge. Il a seize lieues de long, sur sept dans sa plus grande largeur. Il est arrosé par la Touque, la Carentonne, le Charenton, la Guiel, la Rille & la Calone. Lizieux en est la capitale; ses autres villes plus considérables sont Bernai, Pont-l'Evêque & Ponteau-de mer. Ce pays est abondant en grains & surtout en pâturages. Il y a auffi beaucoup de bruyères, dont on nourrit les bestiaux. Les plus considérables de ses forêts font celle d'Evroult & celle de Touques. Ce pays a plusieurs mines & forges de fer.

LIGNI-LE-CHATEAU, ville du Sénonois en Champagne, avec titre de vicomté; diocèse de Langres, passement & intendance de Paris, élection de Tonnerre. Elle est située sur la rive droite du Serain, entre S. Florestin & Chablis, à égale distance de l'une & l'ausre ville, à dir lieues vers le levant d'hiver de Sens, & à est un trois de Saint-Florentin. On y compte environ 1200 habirans. Gette vicomté est considérable. Elle appartient au marquis de Seignelay.

LIGET (le), belle Chartreuse de la haute Touraine,

Etnée àu milien d'un bois, à deux ou trois lieues vers le levant d'hiver de Loches, élection de cette ville; diocèté & intendance de Tours, parlement de Paris. Ce monasatère a été sondé par Henri IV, roi d'Anglererre, & son revenu se monte à environ 18000 livres. La communauté de cette maison est ordinairement composée de 20 à 25 religieux.

LIGNÈRE, bourg du haut Maine, sur les confins de la Normandie, à six lieues au couchant d'été d'Alençon, & à environ huit au levant d'été de Maïenne; diocèse & élection du Mans, parlement de Paris, intendance de Tours. Ce bourg est surnommé de la Doucelle. On y compte environ 2000 habitans. Il y a des eaux minérales ferrugineuses. Les environs sont un pays de bois, & où

l'on recueille peù de grains.

LIGNERI, terre avec titre de marquilat, & composée des seigneuries de Bouricourt, Beaulevrier, Sully, Hin-court, Fromericourt; S. Quentin, Hémecourt, &c. Cette terre, située en Normandie, est aujourd'hui possédée par M. le marquis d'Epinay, capitaine dans le régiment de Penthièvre, cavalerie.

LIGNIÈRE LA DOUCELLE, bourg du haut Maine.

Voyer LIGNERE.

LIGNON (le), rivière du Forez, que le roman de l'Astrée a rendue fort célèbre. Elle est formée de la réunion de plusieurs branches qui prennent leur source dans les montagnes d'Auvergne, près de Thiers. Elle passe à Boën, & se jette dans la Loire, à un quart de lieue au-dessous de Feurs, après un cours de cinq ou six lieues. Elle est sort poissonneuse, on y trouve beaucoup de truites, des saumons, &c.

LIGNY, ville du Barrois mouvant, dans les états de Lorraine, & le chef-lieu d'une terre considérable érigée en comté par le roi Charles V en 1367. Cette ville n'est que la troissème du pays Barrisen; mais elle y tient le premier rang par l'agrément de sa situation, de ses rues, de ses édifices, & par sa propreté. Par l'édit de 1751, il a été conservé à la ville, & pour elle seulement, une prevôté royale, dont les sentences se portent par appel au bailliage de Bar, relevant du parlement de Paris. Il y a aussi hôtele

Tome III. :

de-ville. Ligny, où l'on ne compte que 1800 habitam, est bâti dans un vallon, à gauche de l'Ornain, trois lieues au-dessus de Bar, sur la route de Toul, à cinq lieues de Gondrecourt. La ville a encore ses quatre portes & une partie de ses murs. On y descendoit, en venant de Toul, par une côte très-difficile; mais depuis quatorze ou quinze ans, on a formé une nouvelle chaussée en pente douce & égale, qui aboutit à un pont récemment construit sur l'Ornain, & à la nouvelle porte qui commence la rue royale, la plus belle de la ville. Cette rue a été formée des débris du château, autrefois placé en cet endroit, & dont la démolition fut ordonnée en 1746 : on n'en 2 conferré qu'un beau parc au bord de la rivière, pour servir de promenade à la ville. Toute la partie de Ligny qui est apprès de la rivière, est appellée le Château : elle est séparée de L'autre partie par de vieux murs & un fosse où coule un ruisseau. La porte de communication a été démolie pour Clargir le passage. L'auditoire, les halles & les boucheries ont été rebâtis sur le fossé même.

L'église collégiale, fondée en 1179, est desservie par un chapitre composé de 12 chanoines, l'un desquels jouit de deux prébendes en qualité de doyen. Cette première place est occupée par l'abbé Clément, prêtre de la ville de Dijon, respectable par sa piets & par sa probité, & connu depuis plus de vingt au par ses grands talens pour la chaire. On remarque ans l'église la chapelle de Notre-Dame des Vertus, & grand nombre de monumens de la maison de Luxembourg : le plus riche est celui d'Antoine de Luxembourg & de Marguerite de Savoie, dont les figures sont d'albâtre. Le corps du célèbre matéchal de Luxembourg, mort à Paris en 1695, & celui de són épouse, ont été inhumés dans cette église.

L'église paroissiale, dans le diocèse de Toul, est dédiée à la sainte Vierge. Elle renserme trois chapelles en titre. Les chanoines de la collégiale en sont curés primitiss.

Les couvens, maisons régulières & établissemens utiles de cette ville sont les Cordeliers, les Capucins, les Ussaines, les filles de la Congrégation & les Annonciades; le collège, où il y a huit boursiers, & auquel est unie une prébende du chapitre; la maison de charité, qui a sa

Digitized by Google

chapelle, & trois sœurs hospitalières pour le service des

pauvres.

Le B. Pierre de Luxembourg, cardinal, évêque de Metz, &c. naquit à Ligny le 20 juillet 1369, & mourus à Villeneuve-lez-Avignon le 2 juillet 1387. Nuisement, auteur de quelques traités de chymie, & de plusieurs autres ouvrages, y est aussi né.

LIGUEIL, ville de la haute Touraine, avec tirre de baronnie, fituée à trois ou quatre lieues au couchant d'hiver de Loches, élection de cette ville; diocèse & intendance de Tours, parlement de Paris. On y compte près de 1500 habitans. Il y a une chapelle de Notre-Dame des Anges beaucoup fréquentée des gens du pays. La cure de Ligueil est à la nomination du doyen du chapitre de saint Martin de Tours, auquel appartient la seigneurie du lieu.

La plaine voisine de cette ville est toute remplie d'une infinité de coquillages, qui étant réduits en poudre, servent particulièrement à sumer les terres, auxquelles ils

donnent beaucoup de fertilité.

LIFIONS, bourg de la haute Picardie, le plus considérable qui se trouve dans le Santerre; diocèse de Noyon, intendance d'Amiens, & élection de Péronne. Il est à sept lieues de chacune des villes d'Amiens & de Noyon. La seigneurie en appartient au prieur commendataire du prieuré de S. Pierre, ordre de Cluni, dont les religieux sont curés primitis de la paroisse dédiée à S. Médard, & c'est à ce titre qu'ils tirent les deux tiers des oblations qui se sont dans cette église.

La justice y est administrée par les officiers seigneuriaux du bailliage, dont les sentences sont relevées par appel à

celui de Péronne.

Les foires ordinaires de Lihons se tiennent le vendreditaint, le 1 mai, & le lundi qui est le plus proche de la sête de S. Luc. Les marchés ordinaires sont les lundis, mercredis & vendredis.

Isaac de Benserade, de l'académie françoise, l'un des plus beaux esprits de son siècle, étoit natif de ce bourg. Il mourut dans les exercices de la plus sincère plété en 1690.

LILLE, capitale du gouvernement général militaire de la Flandre Françoise, & en particulier de la Flandre

Qqi

Wallone, ville riche, belle & bien peuplée, fituée à quinze lieues de la mer, à sept au septentrion de Donai, à cinq an couchant de Tournai, à trois de Warneton, d'Armantières & de Menin, à cinq au conchant d'hiver de Courtrai, & à la même distance au septentrion d'Orchies, à treize au couchant d'hiver de Gand, à quinze au levant d'hiver de Dunkerque, à la même distance au conchant d'été de Mons, & à cinquante lieues au septentrion de Paris; au 20 degré 44 minutes de longitude, & au 50 degré 37 minutes de latitude. Par rapport au pays dont elle est le chef-lieu, elle est située à peu-près au milieu de la châtellenie de même nom, sur un canal que l'on nomme haute Deule, & qui communique à la Scarpe: il entre dans la ville au levant d'hiver : en fortant de la ville il prend le nom de basse Deule, & va se perdre dans la Lys après un cours de deux lieues au-dessous de Lille. Outre ce canal qui porte batteau, il y en a plusieurs autres qui baignent les rues de la ville, & qui se réunissent tous au canal de la basse Deule, avant sa sorcie de la ville.

La soute de Paris à Lille passe par Senlis, Compiègne, Roye, Péronne, & de-là par Bapaume & Arras à Lille;

ou par Cambrai & Douai.

Quant à l'étimologie de la dénomination de cette ville, on la fait dériver d'un très-ancien grouppe de maisons entouré d'eau, & nommé Isle du Buc.

La ville de Lille peut avoir environ deux petites lieues de tour, & une demi-lieue dans sa plus grande longueur. On y compte environ 70 à 80000 ames, & elle doit être tegardée comme une des villes de France du premier ordre.

Ses armoiries sont une fleur de lys d'argent sur un champ

de gueules.

La forme de son enceinte est plutôt ovale que ronde, & sa construction est digne d'admiration. On entre par sept portes dans cette ville, sans compter trois portes d'eau, dont une est pour la haute Deule, & n'est pas éloignée de la porte de la Barre, & une autre pour la basse Deule. Ces portes, toutes magnisiques & ornées de sculpture, sont, à commencer depuis la citadelle en allant vers le levant, la porte de la Barre, celle de Notre-Dame, la porte des

Malades, celles de Fives, de S. Maurice, de la Magdelaine & de S. André. La plus remarquable de toutes ces portes est celle des Malades: son architecture est du meilleur goût; on croit que c'est la plus belle porte du royaume.

L'enceinte de cette place est fort irrégulière. Les fortifications en ont été réparées par M. le maréchal de Vauban, qui y a ajouté plusieurs bastions & autres ouvrages.

L'augmentation de la ville est désendue par une nouvelle enceinte ajoutée à la vieille, & composée de quatre grands bastions sur le premier front, du côté de la citadelle. Au couchant, la porte de S. André est couverte d'une demilune avec son réduit, & d'un grand bastion avec sa courtine. Le bastion suivant a deux cavaliers revêtus l'un sur l'autre. Ce bastion est couvert d'un grand ouvrage à corne, dont le front est anssi couvert d'une demi-lune. Le bastion d'après a dans son centre un grand corps de casernes. La courtine qui suit comprend la porte d'eau, & elle est coupée par deux grands batardeaux, pour soutenir le passage de la sortie de la Deule. Cette porte est couverte d'un grand ouvrage appellé lunette, composé d'une demilune à flancs, & de deux demi-contregardes qui couvrent chacune de ses faces: le tout est séparé en particulier par un petit fosse, & enferme d'un autre. Vient ensuite un autre bastion qui enferme un magasin à munitions, & un moulin. La courtine est converte d'un tenzillon à flancs irréguliers. Dans son fossé est une demi-lune. Voità en quoi consiste la nouvelle enceinte, qui s'étend vers le conchant d'été depuis la citadelle jusqu'auprès de la porte de la Magdeleine.

Quant à la vicille enceinte, on trouve d'abord, en suivant la même direction, un bastion irrégulier, qui n'est composé que de deux stanes & d'une face. Dans la courtine est la porte de la Magdeleine, couverte d'un ouvrage à cornes, retranché non seulement par une demiliune double, mais aussi par deux demi-lunes. Le front de cet ouvrage est couvert par une double demi lune. La porte de S. Maurice est dans la courtine suivante, & elle est couverte par une petite demi lune ancienne. Le bastion d'après est petit, & contient néanmoins deux corps de cassernes. La courtine est couverte d'un petit ouvrage de

Qqiii

terre, dans lequel étoit le jardin appeilé de la contrescarge. & plus communément de Bouflers, ou du Gouverneur. M. le maréchal de Soubise vient d'en faire le sacrifice, sur les représentations qu'on lui a faites qu'il étoit nécessaire à l'agrandissement de la ville; on est occupé aujourd'hui à effectuer le projet qui lui a été présenté. Après cette coureine est une plate-forme. De cette place à l'angle flanqué règne une grande muraille, le long de laquelle sont trois corps de casernes bâties depuis quelques années, Ensuite est une espèce de petit bastion, dont la courtine est la pone de Fives, converte d'une petite demi-lune, & au-devant est une fausse braie. Le bastion d'après a une aucienne porte bouchée, & un moulin à vent. Ce bastion a été bien réparé par le maréchal de Vauban; la courtine est couverte d'une demi-lune avec un réduit. Le bastion qui suis est petit. & au-deffus s'élève un cavaller de terre. Il est couvert d'un ouvrage à corne à la Vauban, & dont le front est couvert d'une petite demi-lune. Après le grand front dont le réduit est le fort S. Sauveur, vient un grand baftion retranché par la gorge: son front du côté de la ville est couvert d'une petite demi-lune qui défend la porte; au-dedans est une chapelle avec des corps de Casernes. Ce. bastion est convert d'une contre-garde, & entre deux est une demi-lune. La porte des malades est dans la courtine qui suit; elle est couverte par une demi-lune & par son réduit. Le bastion qu'on trouve après est grand, & a cté réparé par M. le maréchal de Vauban; il est chargé d'un cavalier revêtu, & couvert d'un ouvrage à cornes, dont le front est défendu par une petite demi-lune. En 1766, M. de Caux, ingénieur en chef, a fait couvrir le bastion par une contre-garde, qui a son sommet dans l'ouvrage à cornes. Delà jusqu'à la porte de Notre Dame, l'enceinte est fort irrégulière, & composée de plusieurs réduits. Cette porte est dans une courtine, dont les deux extrémités sont occupées par deux petits bastions irréguliers, & elle est souverte d'une demi-lune avec son réduit. La courtine suivante est couverte d'une petite desni-lune, & dans la bastion qui suit est une perite hauteur appellée le Calvaire. Depuis ce bastion jusqu'à la citadelle, l'enceinte est infegulière & composée de plusieurs lignes droites qui forment.

s angles tentrans & saillans. Dans la plus longue de ces nes est la porte de la Barre, couverte par une petite mi-lune. Busin cette enceinte fermée par la citadelle, entourée d'un large sossé plein d'eau, accompagné an chemin couvert revêtu, & d'un petit glacis, au-delà iquel est en plusieurs endroits un petit avant-sossé.

La citadelle est une des plus belles qu'il y air en Eu-pe, & la première que le maréchal de Vauban air fait instruire. Sa figure est pentagone. Elle est composée cinq bastions réguliers; & audevant de chaque cour-ne est une tenaille de terre. Chaque front est désendu une demi-lune revêtue avec son réduit. La grande place t entourée d'un triple rang d'arbres; on y trouve une slife, la maion du gouverneur, & plusieurs corps de isernes. Elle est environnée d'un fossé qui communique par n seul endroit à celui de la place, & qui est entouré d'un nemin couvert avec son glacis. On entre dans cette cita-elle par deux portes. Celle du côté de la ville s'appelle la orte Royale; & celle qui donne issue à la campagne, la orte du Secours. Au-delà du glacis est un avant-fossé qui ommunique à celui de la place. Il est aussi accompagné le son chemin couvert & de son glacis. Dans cet avantossé, du côté de la campagne, sont sept demi-lunes de erre placées dans les angles rentrans. Cette citadelle est ouverte d'un côté par un grand retranchement en forme le digue, & par un fossé plein d'eau. A la tête, du côté le la Deule, est une grande redoute quarrée appellée de Canteleux; elle est converte de deux demi - lunes, & défend le retranchement, ainsi que l'entrée de la Deule dans la place. Cette rivière sert d'avant-fossé à la dernière en-ceinte de la citadelle. Elle entre dans la ville proche la porte Notre-Dame, & ensuite est coupée à la porte de la Barre par une grande écluse. Depuis cet endroit jusqu'à la porte Notre-Dame, le retranchement est accompagné de porte Notre-Dame, le retranchement est accompagne de tilleuls, qui forment une promenade assez agréable. Ces allées sont bordées d'un côté par la ville, & de l'autre par le canal de jonction de la haute & basse Deule, qui sépare l'esplanade du glacis de la citadelle. A la vue des extrémités est un manège couvert, où l'on donne leçon publiquement quatre sois par semaine; & à l'extrémité d'une promenade qui règne le long du canal, on trouve un edbeau café, avec des loges pour se baigner. Sur l'aligner ment de la porte de la Barre, on a fait construire en 1750, un très-beau manège pour l'équitation des régimes de cavalerie de la garnison; tout auprès est une valt salt destinée aux exercices militaires des officiers de l'infanceix pour les jours que le temps ne permet pas de manusers sur l'esplanade.

Au midi de la ville est le fort S. Sauveur, gark pe un détachement de la garnison de la ville ( qui est ammunément composée en temps de paix de 6000 homms). Son état major consiste en un commandant, un major, et

un aumônier.

L'état major de Lille est composé d'un gouvement d'un commandant, d'un lieutenant de roi, d'un major, trois aide-majors, quatre sous-aide-majors, un gresseum Litaire; qui ont tous des appointemens du roi avec de émolumens, & un logement de la ville. Il y a aussi et trésorier des troupes, & plusieurs commissaires des guents

La citadelle a un gouverneur indépendant de chier la ville, un lieutenant de roi, un major & un in-

major.

L'arsenal de la citadelle est beau, celui de la ville de assez vaste; tous deux, sans être extrêmement grands, et toujours suffi à l'artillerie de aux munitions de la tille. Outre l'arsenal, il y a à Lille nombre de beaux magnitude.

Le foin de l'artillerie est confié à un colonel direction; qui a sous lui un lieutenant-colonel, & un commissie; a de plus pour ce service trois gardes & un trésoite.

Pour les fortifications il y a plusieurs ingénieur &

trésorier.

La place d'armes de la ville est un quarré long apprand: le corps de garde, dont la façade fait plaiss connoisseurs, ne contribue pas peu à l'orner. La partieures de la citadelle est grande, les bâtimens sont atribués tout autour dans le meilleur ordre.

Ces deux places & une troissème attenant la place de mes de la ville, sont les seules qui méritent quelqu'aux lion, toutes les autres sont de très-peu de conséquence.

Les rues de la ville sont en général fort larges, bien ercées, dirigées de saçon à recevoir tous les rayons du aleil depuis le lever jusqu'au coucher, & pavées en voute, le manière à ne point laisser croupir les eaux qui se dégacent dans des égoûts & canaux souterreins, sort prosonds, lacés environ à deux cents pas les uns des autres, mais qui le laissent pas de communiquer des exhalaisons sort insectes à la ville, surtout lorsqu'on les nettoie.

Les rues du dernier agrandissement sait en 1670, sont coutes tirées au cordeau. Les plus besles sont celles de Fires, de S. Sauveur, du Molinet, des Jardins, des Malades, & des Jésuites. La rue Royale l'emporte sur toutes les autres; elle est surtout remarquable par sa longueur, sa largeur, sa régularité & la beauté de ses maisons. Les rues qui la traversent laissent d'un côté découvrir l'esplanade & la citadelle, & de l'autre le rempart. Toutes les rues, au nombre de 170 ou environ, sont éclairées, ainsi que les places pendant l'hiver, jusqu'à dix heures du soir, par dix – huit cents lanternes sournies & entretenues par la ville.

Les maisons de la ville sont presque toutes régulières, d'un goût moderne, présentant généralement de belles façades à deux étages, sans y comprendre la mansarde, ayant chacune une ou plusieurs caves peu profondes, dans lesquelles loge une quantité prodigieuse de peuple. Les murs en sont ordinairement fort minces, composés de pierres dures, de briques & de pierres blanches que l'on tire du village de Lézennes, à une demi-lieue au levant d'hiver de la ville. Les planchers sont de planches simples & sans plafonds, excepté les grandes maisons couvertes d'ardoises. Il reste très-peu de maisons de bois. Dans le nombre des premières il en est plusieurs qui sont fort belles, & dont les façades extérieures sont des plus régulières. Les meubles sont ordinairement propres: on y voit des tapisseries du pays qui imitent les communes des Gobelins: des trumeaux de cheminées; peu de poêles, sinon dans les antichambres, & dans lesquels on brûle de la houille & de la tourbe. Le bois, quoique de quarante à cinquante livres la corde, est le chauffage le plus en usage. La méthode de chaque particulier est de layer sa maison de fond en

comble tous les samedis, les veilles de grandes sêtes, jou

aussi consacrés à balayer le devant des portes.

Les fauxbourgs de la ville sont la plupart remplis de cabarets, de jardins & de guinguettes. On trouve à la sonte de la porte de Notre-Dame, un lieu nommé la Bound avanture, où se rassemble les dimanches & sêtes un nombre prodigieux de monde, & qui y demeure jusqu'à l'heure des portes fermantes.

Lille est la résidence ordinaire du gouverneur de la province & de l'intendant, le premier membre des étaus du pays, le ches-lieu d'une subdélégation de son nom, avec un bureau des sinances, une gouvernance, un bailliage, un siège échevinal & municipal, une jurisdiction des eaux & sorêts, un hôtel des monnoies, une maréchaussée, une chambre du commerce, & une chambre consulaire, &c. Le tout dépendant du diocèse de Tournai & du ressort du parlement de Douai.

Cette ville 2 une église collégiale dont le chapitre est Également nombreux & bien composé, sept paroisses, plusieurs maisons religieuses de l'un & l'autre sexe, plusieurs

hôpitaux & autres maisons de secours.

Les sept paroisses de Lille sont: S. Pierre, S. Etienne, S. Maurice: S. Sauveur, sainte Catherine, la Magde-

laine & S. André.

L'église collégiale de S. Pierre est un des beaux monmens de la piété des anciens souverains du pays. Le chœut des chanoines est beau. Au-dessus des stalles, on voit encore les blasons des seigneurs qui composèrent le second chapitre de la toison d'or, tenu par Philippe le Bon à Bruges en 1432. Au milieu du chœur est inhumé Bardouin V, comte de Flandre, sondateur de cette église & de son chapitre en 1066.

Dans une des chapelles de cette église collégiale, (dans celle de Notre-Dame), est le magnifique tombeau de Louis de Mâle, dernier comte de Flandre de la sixème race. Il est environné sur les différentes faces de 24 sigures avec différents emblêmes. Sa femme, Marguerite de Brabant, & sa fille Marguerite de Flandre, sont représen-

tées couchées sur le tombeau à ses côtés.

Le chapitre de l'église S. Pierre est composé d'un pres

d'un doven, d'un chantre, d'un trésorier, d'un écotre, d'un théologal, de 40 chanoines, de 50 chapelains : vicaires, d'un grand nombre de musiciens gagés, de uit enfans de chœur. Outre cela il y a un bon nombre de oursiers, & 40 ou 50 clercs. La dignité de prevot est à nomination du roi, & vaut environ 6000 livres de reenu. Quoique le prevôt soit le chef honoraire du chaitre, c'est cependant le doyen qui y préside. Le doyen E le chantre sont élus par le chapitre. Le doyenné vaut eux canonicats & la chantrerie beaucoup moins. Les caonicats font d'environ 2000 livres de revenu par an. Il y n a trois d'affectés aux évêques de Tournai, de Bruges & l'Ypres. Le pape & le prevôt nomment aux autres chaun pendant leur mois: c'est-à-dire, le pape nomme penant huit mois, & le prevot pendant les quatre autres, jui sont mars, juin, septembre & décembre. Ce chapitre une bibliothèque également belle, nombreuse & bien hoisie. Cette bibliothèque est ouverte deux jours de la emaine, le mardi & le jeudi.

Les paroisses de Lille n'offrent rien de blen remarquaple; celle de S. Pierre, la plus ancienne des sept, n'est poune chapelle. Celle de S. Etienne est vaste; le chœur

in est petit, mais orné avec goût.

Le portail du chœur de la paroisse S. Maurice est de marbre. L'architecture de cette église est d'un gost molerne; cette paroisse à cinq ness, & il en est de même de telle de S. Maurice. Deux de ces ness sont divisées en différentes chapelles. La slêche de la paroisse de S. Sauveur, bâtie de pierres d'avesnes, se distingue par sa hauteur. La paroisse de sainte Catherine a été récemment ornée dans tout son contour d'une sort belle boiserie. On y remarque un maître autel, un tableau du célèbre Rubens, représentant le martyre de sainte Catherine.

La paroisse de la Magdelaine est faite en sorme de dôme. Celle de S. André n'est ni belle ni grande. Toutes ces paroisses sont desservies par des ecclésiastiques gagés pour cet esser, & qui y sont l'ossice aux heures ordinaires. Outre cela il y a dans chacune plusieurs chapellenies avec leurs chapelains en titre.

On compte dans Lille huit maisons religieuses d'hom-

mes, les Jacobins ou Dominicains, les Récolets, les Caipucins, les Minimes, les Carmes déchausses de la réforme de sainte Thérèse, les Carmes chausses ou non-réformés, les Augustins & les Frères Bonfils, du tiers-ordre de saint François. Ceux-ci déciennent dans leur maison les insensés & les mauvais sujets.

L'église des Jacobins a un très-beau chœur; elle a trois nefs : au-dessus de celle de chaque côté, il en est une autre, garantie de part & d'autre par une balustrade. C'est dans cette église qu'Eléonor de Lorraine a fait élever un superbe mausolée au duc de Melun son fils. L'église des Récolets est remarquable par la hardiesse de sa voûte, qui est fort élevée & fort large, & n'a qu'une seule nes. On voit au maître autel de cette église un Christ de la main de Vandick. Cet édifice est entouré de tableaux de la composition d'Arnoult, fameux peintre de Lille. Au maître autel de l'église des Capucins, est une descente de croix, de Rubens. Les églises des autres maisons religieuses sont toutes tràpropres & bien ornées. Celle du collège desservi ci devant par les Jésuites, a été reconstruite en entier depuis quelques années. Elle est remarquable par son architecture; les bâtimens du collège, construits aux frais de la ville en 1605, sont vastes, & les appartemens neus qu'on avoit commencé d'y construire depuis peu d'années, auroient rendu cette maison l'une des plus belles de celles de la société des Jésuites, si elle avoit eu le temps de les achewer.

Quant aux maisons religieuses de filles, elles sont un nombre de seize, dont douze grillées, savoir l'Abieus, les Clarisses, les Calledines, les Brigitines, les Annonciales, les Urbanisses, les Carmélites, les Capucines, les Chettines, les Ursulines, les seurs du S. Esprit, & les Dominicaines au couvent de la mere de Dieu.

L'Abiette, ou la petite abbaye, est de l'ordre de S. Dominique, fondée par Marguerite, comteste de Flandre, en 1279. Les Utsulines tiennent des pensionnaires & enfeignent la jeunesse. Les religieuses du S. Esprit tiennesse des pensionnaires.

Les quatre couvens non grillés sont ceux des Sauts maires, qui vont garder les malades dans la ville; des

laurs grises, des Saurs de S. François de Sales, & des laurs de la Magdelaine. Ces trois derniers ont des apparemens où l'on reçoit des demoiselles en pension. Les rurs de la Magdelaine ont un quartier fort, dans lequed ont détenues les semmes & les silles insensées. Leur maima appartient à la ville. On peut ajouter à ces maisons eligieuses les Béguines sondées en 1277, par Marguerite, omtesse de Flandre, pour quatorze silles ou semmes. Elles ont logées commodément chacune, dans des appartemens éparés. Le roi est collateur des places des Béguines. On eut aussi y ajouter la maison de Salut, sondée par les nagistrats pour y détenir & corriger les silles de mauvaise ie.

Il y 2 à Lille deux grands hôpitaux, l'un & l'autre descris par des religieuses, où les malades sont pansés, traiés & soignés gratuitement; ils ont été sondés par Jeanne, omtesse de Flandre en 1236: l'un porte le nom de saint lean-Baptisse lez-saint-Sauveur, & l'autre se nomme hôpital Comtesse.

Ces hôpitaux sont très-bien rentés, & surent d'un grand ecours aux officiers de l'armée du roi qui surent blessés la bataille de Fontenoy le 12 mai 1745, & où notre unguste monarque remporta sur les ennemis la victoire la

ilus complette.

Indépendamment de ces deux grands hôpitaux, il y en trois autres, desservis également par des religieuses; celui le saint Jean-Baptiste, dit des Gantois, où l'on reçoit les emmes décrépites; celui de Notre-Dame de la Charité. ondé pour les femmes chartrières, & celui des religieuses le la Conception, pour les femmes malades. Outre cela il en a encore un autre sous le titre de saint Joseph, pour es hommes incurables. Trois collèges sont établis pour instruction de la jeunesse : celui de faint Pierre, fonde ers le milieu du seizième siècle par le chapitre; celui ui étoit ci-devant desservi par les Jésuites, fondé par le nagistrat en 1572, dans la rue des Malades, & transéré en 1605 dans celle de leur nom, & celui des Augusins, fondé en 1624. Le premier est desservi par des eccléiastiques séculiers; savoir, par un régent, & par cinq proeffeurs qui sont pensionnés du chapitre, & parviennent à des chapellenies & autres bénéfices à mesure des services

qu'ils rendent.

Cielui qu'occupèrent ci-devant les Jésuites, l'est actuellement par des prêtres séculiers; savoir, un principal aux gages de 1500 livres, un sous-principal & un maître de thétorique, chacun aux gages de 1200 livres, & cinq maitres pour les cinq autres classes, aux gages de 1000 livres chacun. Outre cela ils sont logés, & leur pension est payée au principal à raison de cent écus par tête.

Le collège des Augustins est déservi par les religieux de

cet ordre.

Il y a un collège ou séminaire particulier, établi en 1610 des libéralités de nombre de particuliers, & nommément de Jean Morel, pour des ensans étudians des provinces de l'Agenie & Montonie en Irlande. L'objet de cet établissement, où préside un préset Irlandois de nation, est d'instruire les jeunes gens sur la religion, & de les mettre en état d'aller dans la suite prêcher l'évangile dans leur patrie. Le nombre des étudians n'est pas sixé: on le proportionne aux revenus de la maison, qui n'est pas riche. Les Capucins Irlandois de Bar-sur-Aube sont collateurs de ces places.

Parmi les établissemens utiles & recommandables, on peut compter le vrai Mont de piété, fondé en 1609 par Bartholomée Mazurel. On y prête sur gage sans aucun intérêt; on doit renouveller son billet d'engagement tous les ans quand on n'est pas en état de retirer le gage, sinon il est vendu par annonce publique, & le surplus de l'argent

est restitué à celui qui a déposé le gage.

De toutes les fondations pieuses, la plus considérable est l'Hépital général. Cette maison a été établie par lettes patentes du mois de juin 1738, pour y nourrir & entretenir des pauvres de toute espèce, de tout âge de l'un & de l'autre sexe, dans la vue de prévenir & empêcher la mendiciré. Elle peut contenir aujourd'hui plus de deux mille personnes, quoiqu'il s'en faille d'un tiers qu'elle ne soit entièrement achevée. Ses revenus annuels, tant en biens sonds, maisons, rentes, que casuels, ouvrages & aumônes, vont déja à plus de 50000 écus.

Il y a outre cela plusieurs fondations particulières. Celle

s Enfans de la Grange, ainsi nommée du nom de leur ndateur, autrement dit les Bleuets, à cause de la couleur : leur habit. Il subsiste depuis l'an 1499. Celle de Baaume, faite par Walerand Bapeaume en 1613. Elles at l'une & l'autre pour des enfans mâles orphelins : ils nt dirigés par un chapelain.

La maison des vieux hommes a été établie dans le seième siècle par les soins du magistrat & des libéralisés s particuliers, pour les vieillards âgés de 60 ans au

oins.

La fondation des Bonnes filles a été faite pour des filles phelines. Celle des Vieillètes, pour des femmes paralyques. Celle de S. Jacques, fondée dans le treizième siècle ir un châtelain de la ville de Lille, destinée d'abord our les pélerins, est actuellement employée à recevoir & courir des femmes en couche.

Celle de la Noble famille, fondée par les soins de la emoiselle Seméries, sur le modèle de S. Cyr, est de la lus grande utilité: c'est une maison grande & propre; ny reçoit les demoiselles nobles des provinces de Flance, d'Artois & de Hainault, & on les y élève selon leur at jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Il y 2 à Lille des leçons publiques d'anatomie, de desin, d'architecture & de mathématiques, où peuvent asster tous les amateurs, & les jeunes gens de la ville &

râcellenie de Lille.

Au nombre des édifices publics remarquables, sont hôpital général, le magasin à bled de la châtellenie & hôtel-de-ville. Le premier est fort vaste, le second sort evé, & le troissème est le palais bâti par Philippe le Bon 1 1430. Le magistrat l'acheta de Philippe IV en 1664; sut brulé en partie en 1700 & en 1756. Le dommage usé par le premier incendie a été téparé au moyen d'un âtiment construit depuis d'un goût simple, mais bien ennud & propre. Le conclave, qui est le lieu où les échems rendent la justice, & où s'assemblent chaque année a états de la province, est majestueux: la boiserie en est elle, & les tableaux analogues à leur emplacement, sont e la plus grande beauté. Le bâtiment inmendié en 1756, offre encore à la vue que des ruines.

La salle des spectacles vient d'êrre mile à neuf depus le mois d'avril 1767: les décorations & les loges sont d'an assez bon goût, mais elle est extrêmement petite, surout pour une ville aussi nombreuse. Les issues pour en sorti sont très-étroites, & il seroit très-dangereux de s'y trouver en cas d'incendie.

Le corps municipal, dont l'origine se perd dans l'ancienneté des temps, a été établi sur le même pied qu'il existe aujourd'hui, par lettres patentes de Jeanne, comtesse de Flandre, du mois de mai 1235. Le seu roi Louis XIV d'immortelle mémoire, voulut bien en promettre l'observation, par sa réponse à l'article 22 de la capitulation du 27 août 1667, enregistrée au parlement le 2 mai 1669.

Ce corps municipal est composé de trente-trois officien électifs, qui se renouvellent chaque année le jour de la Touffaint, par quatre seigneurs commissaires dénommés par le roi; il consiste en un Rewart & douze échevins, dont le premier est nommé mayeur, quatre échevins voirs-jurés, huit jurés & huit prud'hommes. Ourre ces trente-trois officiers électifs, il y a trois conseillers pensionnaires, deux greffiers, dont un pour les affaires civiles, & l'autre pour les affaires criminelles, & un procureur fyndic. Ces six officiers sont permanens: ils étoient autrefois choisis par le magistrat, pour exercer les fonctions de leurs offices pendant leur vie; mais leurs charges ont cue créées en titre d'offices formés & héreditaires, par les décla rations du roi des mois de mars 1694, & novembre 1695 il v a aussi un argentier, qui exerce par commission d magistrat.

Tous ces officiers, tant les électifs que permanens, a nombre de quarante personnes, composent le corps d ville, qu'on appelle la Loi. On y règle & on y statue géné ralement sur tout ce qui concerne la police, les manusatures, la finance, & toutes les autres parties de l'admi nistration de la ville. Toutes les ordonnances qui s'y ret dent sont intitulées au nom des Rewart, mayeur, échevins conseil, & huit hommes, & sinissent par ces mots: fait a conclave, la loi assemblée, & elles s'exécutent de la plein

& seule autorité du magistrat.

La ville de Lille est divisée en vingt quartiers, & chaque quartier a un commissaire particulier choisi dans le corps municipal pour remplir diverses fonctions qui ont rappore à la police. Chaque commissaire a un adjoint.

Il y a aussi un prevôt, qui ne sait point partie du corps de magistrature, mais qui, par état, est chargé de veiller à l'exécution des ordonnances, & de saire les sonctions de

procureur du roi dans les matières criminelles.

La province de Lille est un pays d'état, gouverné par quatre membres, dont le magistrat de la ville est le premier.

Une des prérogatives les plus précieuses pour cette ville, est qu'à chaque nouvel avénement d'un souverain, le magistrat prête serment de sidélité au 'roi, & que le souverain prête par lui-même à sa première entrée dans la ville, our par des seigneurs les plus qualisses de la cour qu'il lui plaste de nommer en son absence, en qualité de ses commissaires, le serment d'observer les droits, styles, usages, anciens priviléges de la ville, & que les bourgeois, manans & hahitans ne seront traitables ni adionnables que par la loi échevinage. La magistrature conserve dans ses archives les actes solemnels de prestation de ces sermens réciproques depuis cinq cents ans.

Il y a dans la ville de Lille quelques jurisdictions subalternes qui ressortissent par appel au siègé échevinal. Ces

jurisdictions sont :

1.º Celle des gardes-orphelins, ou de la garde orpheline.

Crablie pour veiller aux droits des pupilles.

2.º Celle des appariteurs, qui connoissent en première

instance des injures verbales.

3.º Celle des sièges de la jagetterie & bourgetterie, draperie & teintures, où se jugent en première instance les contraventions aux réglemens concernant les manusactures, Les contestations entre les maîtres & leurs ouvriers.

4.º Celle du collège de médecine & du siège des apothicaires, érigée pour décider tous les cas relatifs à la médecine, ainsi que pour veiller à la qualité des drogues qui

Te vendent & se distribuent dans la ville:

dans la ville de Lille, il y a cependant dans les murs de Tome III.

cette ville plusieurs jurisdictions qui y tiennent leurs séges; savoir, 1.º La gouvernance, dont la jurisdiction s'étend set toute la châtellenie; ce siège est composé, du gouverneur, qui en est le chef, d'un lieutenant-général, d'un lieutenant particulier, de sept conseillers, d'un avocat du roi, d'un procureur du roi, d'un gressier & d'un receveur des épices, dont les offices ont tous été créés en titres sormés & héréditaires, par édit du mois de mars 1693.

2.º Le siège du bailliage, qui connoît dans le plat pays des actions réelles par plainte à la loi, des chemins, & des affaires criminelles, concurremment avec le siège de la gouvernance. Ce siège est composé d'un bailli, d'un lieutenant, de six conseillers, d'un gressier & d'un receveur des épices, dont les offices ont aussi été créés hérédiraires par

l'édir de mars 1693.

3.º Le bureau des sinances créé par édit du mois de nevembre 1691, & dont les sonctions consistent principalement à veiller à la conservation des domaines du roi, à recevoir les soi & hommages, aveux & dénombremens des siess relevans de sa majesté, & à remplir d'autres devoirs à l'imitation des autres chambres de sinance établies dans le royaume. Ce corps est composé de deux conseillers, premier & second présidens, trésoriers de France & généraux des sinances, d'untrésorier général des sinances garde-scel, d'un conseiller & procureur du roi, d'un conseiller substitut, d'un gressier général, d'un receveur payeur des gages, d'un receveur des épices, d'un contrôleur des épices.

4º La chambre des comptes instituée par Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne en 1,8; celle subsista jusqu'en 1667, que le roi s'étant rendu mastre de la ville de Lille; ne jugea pas à propos d'en remplacer les officiers, qui suivisent alors le parti de l'Espagne; mais sa majesté y créa une charge de garde des archives qui sont considérables, contenant plus de cinquante mille registres, une infinisé

d'autres papiers, ainsi que les chartes du pays.

1.º La maîtrise des eaux de forces de Phalempin, tiene aussi son siège dans Lille: ce siège créé par édit du mois d'août 1693, est composé d'un grand-maître, d'un maître particulier, d'un lieurenant, d'un procureur du rois, d'un garde-masteau, de d'un gressier.

6.º Il y a aussi à Lille un hôtel des monnoies, érigé en 1685, & dont la jurisdiction est composée d'un général principal, de quatre conseillers, d'un avocat du roi, d'un procureur du roi, & d'un gressier. La lettre W est la marque listimétive des espèces que l'on y sabrique. Ce tribunal consost de l'enregistrement des édits, déclarations & réglements sur le fait des monnoies.

7.º Une chambre de commerce établie par arrêt du confeil du 31 juillet 1714, pour veiller à l'utilité & l'avantage du commerce. Elle est composée d'un directeur & de quatre

syndics avec un secrétaire.

8.º Une jurisdiction consulaire érigée par édit du mois de février 1715. Cette justice est composée d'un juge & de quatre consuls, ainsi que de six conseillers choisis parmi les

jeunes commerçans, & d'un greffier.

Par arrêt du 24 mars 1744, sa majesté a aussi établi à Liste une chambre syndicale de la librairie & imprimerie, composée d'un syndic & de deux adjoints qui sont subordonnés aux échevins, lesquels en ont l'inspection. Tous les livres venant des pays étrangers doivent être conduits à cette chambre pour y être visités & examinés.

Il y a outre cela à Lille une douane, avec des directeurs, des receveurs, & des receveurs généraux des domaines des

finances.

La ville de Lille avec sa banlieue a une coutume particulière, confirmée & approuvée par lettres patentes de l'empereur Charles-Quine, du 1 décembre 1,33; les cas & marières qui ne sont pas réglés par la coutume, sont jugés conformément au droit écrit.

. Les Lillois sont sort attachés à la religion catholique, &

três-fidèles à leur souverain.

L'industrie est portée à Lille à un très-haut point: c'est à tette industrie que cette ville est redevable des grandes richestes dont elle jouit; les négocians actuels qui s'adonment antièrement à leur commerce; sont, comme leurs ancêttes, prindens dans la conduine des affaires, & sidèles à leurs engagemens.

- Il se cient à Lille quasse soires franches. La première pour toures sortes de marchandises, commence le 30 20st. Les trois autres ne sont que pour les

KI 1

chevaux & autres bestiaux, & elles ne durent chacune que crois jours. L'une commence le premier lundi de carême; la seconde le lundi après la fête-dieu; & la dernière le 14 décembre. Outre ces foires, il y 2 le mercredi & le samedi de chaque semaine des marchés publics.

Pour la facilité du commerce, il y a à Lille des messa-

geries établies pour toutes les villes voisines, & autres avec

Iesquelles elle a plus de relation.

Ces villes sont Paris, Ypres, Warneton, Menin, Courtrai, Gand, Bruxelles, Tournai, Cambrai, Douai, Valenciennes, Orchies, Arras, Armantières, Merville, Dunkerque & Saint-Omer.

La rivière de Deule qui passe à Liste a sa source proche La ville de Lens, & va fe jetter dans la Lys près Deulemont, après avoir pris le nom de basse Deule au sortir de la ville.

Les manufactures établies à Lille sont considérables & en grand nombre; elles fournissent des draps, des pinchinats, des serges & des ratines, des étamines, & autres pareilles étoffes, des couvertures de lit, des callemandes larges, étroites, unies, rayées, & à fleurs de toutes couleurs; des camelots larges, étroits, unis, rayés, ondés, gauffrés, de toute espèce, &c. Il sort des autres fabriques des toiles de ménage de toutes qualités, des toiles unies, ouvrées, de tout dessein & de toutes couleurs, pour faire des habillemens, des meubles, & des garnitures de lit; des coutils damassés, à sleurs, & unis; du linge de table de toutes fortes; des dentelles à l'imitation de celles de Malines & de Valenciennes. Son commerce s'étend non seulement en France, Hollande, Pays-Bas & Allemagne, mais encore avec l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, la Savoie, &c. Son commerce d'exportation se fait: par les ports de Dunkerque, Ostende & Calais.

Lille a produit de grands hommes en divers genres, tels que Rimbert, qui enseignoit la dialectique en 1088. Alain de Lille, grand théologien du treizième siècle, mort en 1294. Gauthier de Châtillon fut un poëte de réputations comme le reconnoît Guillaume le Breton, auteur du poème de Philippe-Auguste, & de celui de la bataille de Bouvines. Georges Deghwiet, avocat, auteur des Institutions du droit Belgique, qu'il fit imprimer en 1736. En 1761,

le père Wastellain, Jésuite, a donné au publie la description de la Gaule Belgique; ouvrage dédié à monseigneur

le maréchal prince de Soubise.

Les maréchaux de France ont à Liste un prevôt, qui a la connoissance des cas prevôtaux. Ce corps est composé d'un prevôt, de plusieurs lieutenans, brigadiers & exempts, & de cavaliers. Il a son trésorier particulier; ses officiers de justice sont un assesseur, un procureur du roi & un gressier. Les procès se jugent à la gouvernance.

La ville de Lille a appartenu longtemps aux comtes de Flandre. C'est d'eux qu'elle tient son existence: elle doit sa première splendeur à Baudouin V le débonnaire, (mort en 1067, ) qui fut à ce sujet nommé Baudouin de Lille. Elle fut prise par Philippe-le-Bel en 1296, après un fiège de trois mois. Six ans après, Guy, comte de Flandre, en fit le siège, & s'en remit en possession. Ensuite elle fut donnée en ôtage au roi Philippe, qui se l'assura par un traité du 11 juillet 1312. Ses successeurs la conserverent jusqu'en 1169; elle passa successivement par les femmes dans la maison de Bourgogne & d'Autriche, & revint ensuite à la France. Louis XIV la prit sur les Espagnols le 27 20ût 1667; les alliés s'en rendirent maîtres en 1708, après un siège fort long, très-opiniâtre, & malgré la belle & vigoureuse défense qu'y firent les François, commandés par M. le maréchal de Bouflers: elle fut rendue au roi par le traité fait à Utrechtle 11 août 1713.

O D S E R V A T 10 N s relatives à la fituation de la ville de Lille, à son sol, au climat, à la qualité de son terroir, aux mœurs & à la manière de vivre des habitans, & à quelques abus contraires à la salubrité de l'air, & par conséquent aux hommes.

La province ou châtellenie au milieu de laquelle Lille est située, peut avoir dix lieues communes de France dans sa longueur du septentrion au midi, & six dans sa largeur du levant au couchant. Elle est bornée au septentrion par la Lys, qui la sépare d'avec la Flandre Teutonique, au levant & au midi par la Scarpe, qui passe à Douai, & qui communique à Lille, comme nous avons dit, par le moyen du Rr iii

vanal connu fout le nom de kaute Deule. Du coc du levant delle confine au Tournéis & au Hainaut François: au couchant & au midi elle touche à l'Artois.

Sa partie qui regarde le couchant d'été n'est pas éloignée de plus de douze lieues de la Manche & de l'Océan. Son foi domine à peine de 60 pieds sur la mor quand la marée est basse: son centre est appuyé sur un sond maréeageux, & bâti en partie sur pilotis, & sur des canaux pratiqués pour l'écoulement des caux & la navigation du commerce întérieur de Lille. Le pays qui entoure cette ville est trèplat & pour la plupart maréeageux, bitumineux, tant son peu sulphureux. Les sources d'eau, depuis la porte des Malades jusqu'à la porte de la Barre, ne sont pas constamment à plus d'un, deux ou trois pieds de prosondeur au-desson de la surface de la terre. L'autre extrémité, dans la direction opposée, devient par gradation plus salubre, plus seche, & moins fangeuse, spécialement vers le centre de cette demière détermination, qui répond à-peu-près à la

porte de la Magdeleine.

Nonobstant la belle construction des rues de la ville de Lille, un défaut de police, ou un sordide intérêt permet en tout temps de rassembler en tas sur les places & dans les Carrefours les ordures corruptibles qui fortent de ces closques, que l'on fait ensaite absorber dans les autres immondices des rues & dans le fumier d'écurie, au profit d'une compagnie qui en fait commerce. Ce famier qui relle quelquesois huit jours dans les endroits où on l'a déposé, donne presque sans cesse une odeur de marée à la ville, que les vuidanges, qui se vendent journellement de 3 à 4 sols le tonneau, & que l'on charie librement depuis les portes ouvrances jusqu'à dix heures du matin, rendent insupportable, malfaisante, contraire à la fanté & à la prolongation des jours. Cette sorte d'abus ne se borne pas à l'intérieur de la ville, les villages voisins s'en ressentent également. Chaque paysan, fermier ou bordier, a à fa porte fon réceptacle à immendice, dans lequel il va puiset pour arroler soir & matin tous les légumes & autres denrées dont ils se nourrissent. Loin que les campagnes de ce pays ci soient aussi salubres que les villes, elles sont plus mal-saines, ou au moins plus infectes. Il est même à prihimer une fi les grands vents de notd , d'eft , & de fudpuest qui y règnent fréquemment, ne diminuoient la corruption de l'athmosphère, les maladies endémiques, exanthémateufes, les fièvres putrides qui ne sont pas rares, les petites véroles malignes, les érésipèles phlegmoneux dartreux, les catharres, les rhumatismes, les sièvres inflammatoires, les rhumes, les pleurésses & péripneumonies, l'asthme aux personnes d'un certain âge, les Aèvres bilienses colliquatives, l'apoplenie, la paralysie, les morts subites, &c. ne tarderoient pas, malgré les avantages qu'on en retire, de mettre fin à ce détestable commerce. Cela est fi vrai, que tous les habitans conviennent d'un commun accord que toutes les fois qu'il fait quelque temps sec & chaud, ou que l'air reste un certain espace de temps chaud & humide, sans vent & sans pluie, il y a le triple & le quadruple de malades, parmi lesquels une prodigieuse quantité meurt, comme pendant l'automne de 1766.

La manière de vivre des habitans est affez uniforme, quant aux mœurs, aux usages, & aux alimens; ils sont en général peu sobres sur le boire & sur le manger. Je n'est excepte pas les bonnes maisons, qui cependant ne commettent guère d'autres excès que ceux des autres pays.

Le thé & les tartines font le premier repas. Le d'îner en gras & en maigre est somptueux, relativement à la sortune & aux convives; le souper également. La bière est la boisson la plus ordinaire du pays. Le vin y succède vers la moitié du repas; le casé & les liqueurs ne sont épargnés ni à l'un ni à l'autre. De la table au jeu, du jeu au spectacle, peu de promenade ni d'exercice quelconque, & beaucomp de sommeil. L'été les riches vont à la campagne, où ils ont de belles maisons de plaisance; c'est le seul temps où ils se donnent quelques mouvemens à pied, tant ils aiment la voiture.

Les bourgeois se nourrissent plus frugalement dans le particulier; mais ils imitent facilement ceux du premier rang dans les festins qu'ils se donnent les uns aux autres. La bière, les vins de différentes espèces, le casé & les liqueurs sortes y sont prodigués; les semmes prennent l'après-midi seur thé, tandis que les hommes vont achever la journée au cabaset ou à l'estaminet.

Rr iv

Les ouvriers & les pauvres dissipent cout à mesure qu'illegagnent. Ils se nourrissent ordinairement de mauvaises viandes, de porc salé, de poisson que l'on a à bas prix, à cause de son peu de fraîcheur, de pommes-de terre, de légumes, comme choux & aricots, de fromage, de lait, de beurre, de soupe, de ris; mais ils mangent de bon pain, & boivent de la petite bière lorsqu'ils travaillent. On y voit autant de mendians qu'ailleurs. La manière de vivre des soldats est ce qu'il y a de plus régié.

Les eaux de rivière, même de source & de pluie, ne sont ni claires ni limpides. Le principe séléniteux qu'elles contiennent toutes, plus ou moins, les rend pesantes & fastidieuses au goût, faciles à se corrompre, & de nature à engendrer plusieurs maladies chroniques, connues sous les noms caractéristiques de bouffissure, d'hydropisse, de maux d'estomac, d'indigestions, de diarrhées, d'affections scorburiques, scrophuleuses, & on n'y est point dans l'usage de la dépurer par le moyen des fontaines sablées, par la distillation, par l'ébullition, ni par aucun des moyens proposés & connus en France. Le pain qu'on y mange ordimairement, distingué en bis, & en françois, quoique moins bien préparé qu'à Paris, est bon, mais cher, sans poids déterminé, & coute le blanc sur le pied d'environ 3 s. 6 d. la livre de 14 onces, & 2 s. ou 2 s. 6 d. le beau bis. Les autres denrées n'y sont pas moins chères. La viande de boucherie coûte, au même poids, le bœuf 7 s. le mouton & le veau qui y est très-renommé pour sa bonté 6 s. le porcfrais ; s. 6 d. la volaille, spécialement les poulardes que l'on tire de Bruges, sont de bonne qualité, mais chères, 2 l. 10 L 3 l. & 3 l. 10 f. la pièce. Le gibier de toute espèce y abonde, mais il a fort peu de saveur, & ne se vend pas moins cher. Les ports de mer d'Ostende, de Blankemberg, de Dunkerque & de Calais, fournissent abondamment des cabéliaux, des merlans, du saumon, des soles, de l'esturgeon, des limandes, des harengs frais & salés, de la morue, des plies, de la raie, des écrevisses, des huitres, des moules, &c.

La Scarpe, la Deule, la Lys, & quelques étangs, fourmissent du brochet, des truites, de l'anguille, des carpes, Bes tanches, & des lotes, mais tous ces poissons sont sujets

Le climat, comme celui de tout le pays, est fort humicle, pluvieux, venteux & froid. On estime que l'hiver y dure au moins huit mois de l'année, c'est-à-dire que pendant ce temps il est dissicile de se soustraire le seu. En général le printemps est pluvieux, venteux & incommode, & est sujet à produire des révolutions sur les corps dans le temps de l'équinoxe. L'été orageux, alternativement chaud & froid dans le même jour, très-sujet aux variations de l'athmosphère. L'automne plus serein, plus sec & plus salubre, & l'hiver très-froid & nébuleux; à quoi on peut ajonter qu'en aucune saison on ne voit que très tarement le ciel pur le long d'un jour; on est quelquesois deux mois sans voir le soleil, sur-tout l'hiver.

Le terroir de la circonférence immédiate de la ville consiste en de fort beaux jardins, que les propriétaires ont. Le plus grand soin d'entretenir propres, remplis de diverses fleurs de saison, entre autres d'œillets, dont ils comptent à-peu près 60 espèces, de tulipes très variées en couleur, de renoncules, d'oreilles d'ours, de tubéreuses, d'anémones, de hyacintes, &c. sans compter les légumes de saison; celui de la médiate est des plus sertiles, à cause des engrais de toute espèce qu'il semble qu'on y prodigue; ce qui a donné lieu de dire qu'il ressemble en tout temps à

un potager,

Le pays qui passe pour couvert, quoique le bois de forêt y soit rare, est partout entrecoupé de vergers, d'avenues, de petits bois & de prairies: les fréquentes digues qui entoutent la plupart de ces cantons, détournent efficacement les inondations, qui sont en outre prévenues par une multitude de canaux & de sossés, disposés par leur forme à recevoir les eaux de toutes parts. La qualité spongieuse & sablonneuse de la terre concourt au même esfet. Le froment, le seigle, l'orge & le cossa, dont on fait un très-grand commerce, par les huiles qu'on en retire à l'usage des manusactures; le lin dit à ramer, qui a souvent deux pieds & demi de hauteur, & dont on fait de très-belles toiles, du linge de table & du Cambrai, sont d'un rapport immense. Les sourages, excepté les prairies, s'y cultivent

avec les bleds, c'est-à-dire que l'on sème tous les ans ditrèsse dans un champ de seigle, de froment, ou de métaisse qu'ils viennent en même temps, sans qu'ils se portent préjudice. On fait en de certains cantons jusqu'à trois récoltes par an dans le même champ. 1.º Par exemple, du bled; 2.º dela navette pour le bétail; 3.º ensuite des colsats que l'on transplante vers octobre & novembre. Malgré cette surprenante production, les terres ne rapportent guère plus de deux & demi pour cent à chaque propriétaire, attendu leur chèreté. Les fruits de toutes espèces sont assez abondans, mais parviennent rarement à une bonne maturité, & sont de mauvais goût.

Cette description de la ville de Lille a été puisse dans les mémoires de la maison de ville sournis aux bureaux da contrôle général. Nous y avons ajouté plusieurs observations curieuses & intéressantes, qui nous ont été sournies pendant l'impression par un patrioté zélé & sort instruit. Nous devons le reste de l'article à M. le baton de Bombelle, ossi-

cier au régiment de Piémont, infanterie.

EILLEBONNE, bourg de la haute Normandie, dans le pays de Caux; diocèse, parlement & intendance de Rouen, élection de Montivilliers. Il est situé sur la rivière de Bolbec, à trois lieues au couchant de Caudebec, & à cinq au levant de Harsteur. On y compte environ 100 habitans. Ce lieu, qui étoit autresois une ville assez considérable, n'est plus qu'une bourgade, décorée néanmoins du titre de principauté. On y tint un concile provincial l'an 1080. Il y a deux paroisses. Le château qui est situé à l'orient du bourg du côté de Rouen, est sort ancien & sort négligé. Lillebonne a deux marchés par semaine, & ils se tiennemt le mercredi & le vendredi.

LILLIERS, ville du comté d'Artois, diocèse & gouvernance d'Arras; parlement de Paris, intendance de Flandre, & siège d'un bailliage & d'une recette. On y compte 2,000 habitans. Cette ville, cédée à la France par la paix des Pyrénées, a été fortissée; mais ses fortisseations sont depuis longtemps démolies. Elle est située sur la rivière de Navez, presqu'au milieu de la province, entre Aire & Béthune, à trois lieues ou environ de l'une & de l'autre de ces villes, & à sept d'Arras. Il n'y a rien de remar-

luible qu'une église collégiale, sondée l'an 1043.

LIMAGNE (12), pays de la basse Auvergne, dont il securpe la meilleure partie, des deux côtés de l'Allier; mais la Limagne propre ne comprend que le pays rensermé entre la Done & l'Allier. C'est une plaine extrêmement fertile & abondante en toutes choses, & sans contradit un des plus beaux pays de Prance; anssi est-il considérablement peuplé.

LIMAY, bourg du Vexim François, sous le gouvernement général de l'Isse-de-France, & que l'on peut regarder comment un des sauxbourgs de la ville de Mantes, dont il n'est séparé que par la rivière de Seine; diocèse de Rouen, partement & intendance de Paris, élection de Mantes. On y compte plus de 1200 habitans. Il y a suprès un couvent de Capucins, & sur une hauteur qui n'en est pas loin, une maison de Célestins, que Charles V y sonda en 1376, en mémoire d'un seigneur de Bacqueville qui y sut inhumé. On vante la bonté de leurs vins, qui l'emportent beaucoup sur tous ceux des environs. On estime de même les pois qui viennem aux environs du bourg de Limay, & les navets d'Aubergenville. Voyez MANTES. LIMEUIL ou LIMEIL, petite wille du bas Périgord,

LIMEUIL ou LIMEIL, perite wille du bas Périgord, en Guienne, sur la rive droite de la Dordogne, à son confluent avec la Vézère, à six lieues au couchant de Sarlat; diocèse & élection de Périgueux, parlement & intendance de Bordeaux. On y compre environ 1200 habitans.

LIMEUX, paroisse du bas Berri, située entre les rivières d'Arnou & de Cher, à trois lieues au levant d'été d'Isoudun; élection de cette ville, diocèse & intendance de Bourges, parlement de Paris. On y compte environ 100 habitans. Il y 2 un prieuré d'hommes qui vaut 2400 liv. de rente.

LIMOGES, ancienne & assez considérable ville du Limosin, la capitale de la province, struée sur la rivière de Vienne, en partie sur une colline, & en partie dans un vallon, à vingt lieues au levant d'été de Périgueux, à vingthuit au levant d'hiver de Poitiers, à vingt-cinq vers le hevant d'Angoulême, à environ treme-six au couchant d'hiver de Bourges, à quarante de Bordeaux, à soixante au septentrion de Toulouse, à la même distance au com-

chant de Lyon, & à cent de Paris; au 18 degté 55 mims tes de longitude, & au 45 degré 49 minutes de latitude. Route de Paris à Limoges, par Longiumeau, Estampes, Angerville, Thouri, Artenai, Orléans, la Ferté-Lovendal, Nouan, Salbris, Vierzon, Vatan, Château-Rouz, Argenton, Montroles, & de-là à Limoges. On y compte 12 à 1 1000 habitans. C'est le siège d'un évêché suffragant de Bourges, de l'officialité générale de l'évêché, & d'une chambre ecclésiastique; d'un présidial & sénéchaussée, d'un hôrel des monnoies, d'une jurisdiction consulaire, de la jurisdiction de la cité, d'un hôtel-de-ville, d'une maîtrise particulière des eaux & forêts, d'une prevôté générale de la maréchaussée, avec la résidence de deux brigades; c'est aussi le chef-lieu d'une généralité & d'une élection de même nom, dans le ressort du parlement de Bordeaux. Il y a d'ailleurs un bureau pour les affaires da roi, un pour les ponts & chaussées, & une direction da vingtième.

La ville de Limoges peut avoir une lieue & demie de circonférence avec ses fauxbourgs. Cette ville se partage en deux parties, la ville & la cité. Quelques-unes de ses rues sont fort rapides, a cause de sa situation: les maisons en général sont sort mal bâties, étant pour la plupax construites de bois. Il n'y a guère que les plus anciennes qui soient bâties de pierres, à façades angloises, & dont les senêtres sont à arcs aigus. Il y a néanmoins plusieux beaux édifices dans cette ville, indépendamment des églises, dont quelques-unes sont aussi très-belles. Les places publiques de Limoges n'ont rien de remarquable, étant en général sort petites.

Plusieurs fontaines fournissent aux habitans toute l'ean dont ils ont besoin. Celle dite d'Eigouleine est la plus remarquable, & on peut la regarder comme une des plus belles du royaume. La source de cette sontaine est si abondante, qu'elle sournit de l'eau par treize tuyaux, & remplit en outre un grand bac qui est à côté, pour abreuver les chevaux. L'eau, qui découle de ces tuyaux, sorme encore deux étangs, attenans au contour de la sontaine. Situés tous les deux presqu'au sommet de la colline, sur laquelle est bâtie la ville, ils ne sont séparés que par une

iàussée. Dans des temps de sécheresse on en tire de l'eau our arroser les jardins & les prairies des environs; on s'en rt aussi pour nerroyer les rues, & les inonder en cas d'inndie.

L'air qu'on respire dans cette ville est pur; aussi les abitans y sont ils communément robustes, & plusieurs

arviennent à un âge fort avancé.

Le diocèse de Limoges, l'un des plus considérables du yaume, renferme tout le haut Limolin, & s'étend dans inq généralités; celles de Limoges, Bordeaux, Poitiers,

ourges & Moulins.

Outre le chapitre de la cathédrale, on y compte douze atres chapitres ou églises collégiales, vingt une abbayes hommes, trois de filles, quarante-sept autres commuautés d'hommes, quarante-trois communautés de filles, plusieurs prieurés, dont quelques-uns sont de nomiation royale; savoir, ceux de Chalard, ordre de S. Auustin; Chambon, sous le titre de Ste Valère; la prevoté Evaux, sous le titre de S. Pierre, unie au chapitre de la te Chapelle de Riom en Auvergne, le roi s'étant réservé i nomination aux prieures & benefices simples; Lartige ous le titre de S. Laurent, & dont la mense fut unie au ollège des Jésuites de Limoges en 1682; Noblac, colléiale, sous le titre de S. Léonard; Part-Dieu, jugé de nonination royale par arrêt du grand conseil, contre la préention qu'il dépendoit de l'abbaye de la Chaise-Dieu; Des Salles, ordre de S. Augustin; La Saulliere simple, Magnac & N. D. de S. Pardoux, Maison Feine, Malal, Nouzières, sous le titre de Notre-Dame; Pradeaux; c enfin dix-huit commanderies de l'ordre de Malthe.

Les collégiales du diocèse de Limoges sont celles de . Martial, à Limoges; d'Uzerches, abbaye commendaaire; de S. Jumien, d'Eymoûtiers, dans la petite ville de e nom ; du prieuré de S. Léonard, dont nous avons parlé lus haut; de S. Yrieix, de Brives, du Dorat, de S. Germain, d'Aubusson, de Tailleser, de Turenne, & de Voailles.

Les abbayes sont celles de S. Martial de Limoges, pe nous avons placée au nombre des chapitres, attendu lu'elle est sécularisée; d'Uzerches, aussi sécularisée, de S. Jean. Les enfans qui naissent à Limoges durant les ofteves de Pâques & de la Pentecôte, doivent être bapiss dans cette paroisse: ces deux octaves commencent à du heures du matin, veille de ces deux fêtes, & sinissent le samedi suivant à la même heure.

Les autres paroisses de la ville de Limoges sont celles de S. Pierre, S. Michel des Lions, S. Maurice, S. Christophe, S. Paul, S. Domnolet, S. Michel de Pistorie, S. Aurelien, Ste Félicité, S. Gerald, S. Julien, Mont-

iovis.

La ville a deux séminaires, celui des Prêtres de la Misssion, établi en 1662, & celui de S. Sulpice, pour les or-

dinans, établi en 1666.

Il y a deux collèges pour l'instruction de la jeunesse, ma de plein exercice pour toutes les classes, & l'autre pour la philosophie & la théologie seulement. Le premier étoit ci-devant dirigé par les Jésuites; mais depuis la dissolution de cette Société, il est régenté par des ecclésiastiques séculiers, au choix de l'évêque diocésain & d'un bureau. Ce sont les Dominicains qui enseignent dans le second.

Outre les deux collèges de cette ville, il y en 2 deux autres établis à Toulouse en faveur des étudians du diocété de Limoges. L'objet de ces deux fondations est de processe à un certain nombre de pauvres écoliers Limosins, un revenu suffisant pour étudier dans l'université de Toulouse.

Le premier de ces établissemens, celui de S. Martiel, est dû à la générosité & au zète bien entendu, pour le progrès des sciences, du pape Innocem VI, qui en jetta les fondements en 1359. Le second, le collège de Ste Catherine, sur sondé par le cardinal de Pampelune en 1382.

Ces deux collèges ont chacun 24 places, vulgairement

appellées bourfes.

Voici quelles sont les intentions du fondateur, pour la disposition des bourses du collège de S. Martial. Quarte sont destinées à autant de prêtres, & quatre pour des sujets de Toulouse, ou originaires des diocèses qui en sont suffragans; dix pour les François; de quelque province qu'ils soient; les six autres sont affectées à des étudians Limosins. Ces derniers doivent être du diocèse de Limoses ; Il ne suffit pas qu'ils soient de la province, ainsi qu'il secting les des finances ; ainsi qu'il section de la province, ainsi qu'il section les des finances ; ainsi qu'il section de la province, ainsi qu'il section de la province, ainsi qu'il section de la province de la provi

sugé par arrêt, contre un écolier Limosin du diocèse de Tulles.

Des vingt-quatre bourses du collège de Ste Catherine, dir sont données à des régnicoles de France, quatre sont destinées à des prêtres, & les dir autres doivent être possédées par des étudians du collège. Celles qu'ont les prêtres leur sont accordées ad vitam: on peut cependant les impétrer, lorsqu'ils ont d'ailleurs 600 livres de revenu. Les étudians ne jouissent que pendant cinq ans du revenu de leur place, tant dans l'un que dans l'autre collège.

Dans l'origine, ces bourses n'étoient que pour des eccléfizhiques, au moins tonsurés, mais les laïques en obtiennent aussi. Il n'est point décidé si un clerc leur seroit prétéré en cas de conçours.

Quoique les places affectées aux Limosins dans les deux collèges soient possédées par des sujets du diocèse de Limoses, néanmoins d'autres Limosins peuvent obtenir les bourses, qui ne demandent que la qualité de régnicoles de France.

Les deux collèges sont sondés avec les mêmes prérogatives, charges & obligations, mais leur revenu n'est pas le même. Les boursiers du collège de S. Martial reçoivent chacun 33 livres par mois. Ceux du collège de Ste Catherine n'ont que 24 livres. Chaque boursier est obligé pout recevoir son revenu, d'apporter une attestation du prosesseur de l'université sous lequel 11 étudie, & signée du prieur.

Le revenu de ce collège étoit autrefois plus confidérable; plusieurs événemens l'ont beaucoup diminué. Il est quelquesois augmenté par les lods & ventes que reçoivent les deux collèges, en qualité de seigneurs d'un grand nombre de maisons de la ville de Toulouse, ainsi que de plusieurs biens de campagne.

Les boursiers de S. Martial ont une prérogative assez singulière. Ils sont barons d'une petite ville vossine de Tou-louse. Lorsqu'il en meurt un, on met sur sa bierre un chapeau garni d'un plumet, une épée croisée, & des bottes sortes. Les consuls de la ville dont les boursiers sont barons, doivent assister au convoi du boursier désunt; ils l'accomp

Tome III,

642

pagnent vêtus de leurs robes & chaperons, & suivis à leurs domestiques en grands crêpes.

Les bourfiers de stre Cotherine ont un privilège plus solide; c'est la nomination de plusieurs bénésices. Autresois on faisoit vivre en communauté les étudians des deux collèges. Ilm'y a maintenant que les prêtres qui puissent y demeurer, ainsi que l'a réglé le parlement de Toulouse, par arrêt du mois de soptembre 1737.

Les écoliets qui ont des bourses dans le collège de S. Martial, doivent réciter tous les jours le petit office de la Vierge, & jesser tous les vendredis pendant six mois. L'étude du droit civil & canonique leur est ordonnée. Elle est également enjointe aux boursers du collège de Sainte Catherine. Les uns & les autres ne peuvent étudier en d'augres facultés que relles des deux droits. Ils doivent prendre seurs inscriptions tous les trois mois, & recevoir dans les aomps prescrits, les degrés de bachelier, de licencié, & de clockeur. Pour les y engager on retient la moitié de la pension de leur dernière année. S'ils ne prennent pas ces degrés lorsqu'il le faut, leurs places sont impétrables par le seul fait. Ils en sont aussi privés, s'ils s'attirent des reprochés sur leurs mœurs.

Pour obtenir les bourses qui vaquent dans ces deux collèges, il faut avoir étudié au moins un an en philosophie. On doit en fournir une attestation, montrer son extrait baprissaire, présenter un certificat de bonnes mours & de pauvreté, l'un & l'autre signés par le curé, & légalisés par le juge du domicile des recipiendaires. Pour être reçu on se présents avec ces pièces aux boursiers du collège dans lequel on postule une place. Après avoir examiné si les formalités requises sont observées, & interrogé sur la philotophie celui qui se présente a l'assemblée décide si on dest l'admettre ou non. S'il réunit en sa faveur tous les sustanges, il jure d'observer les réglemens & statuts. L'acte de la réception est écrit sur le registre, & le chancesier de l'université sui donne son institution.

Comme on ne jouit pas du revenu des bourses la nermière année, le parlement a permis de les accorder à des absens, qui pour être reçus doivent faire renir à un des

hourfiers du coilège où ils postoient une place, les pièces

On est aussi obligé de se présenter avant que la première année de la réception soit expirée, faute de quol

la bourfe est impécrable de plein droit.

Les Limosins ont aussi des bourses à Paris. Dans le collège de Chenac-Pumpadour, autrement dis S. Michel ; sondé dans la rue de Bièvre, en 1402, par le cardinal de Chenac, patriarche d'Alexandrie: is y a dix à douze bourses, outre la place de principal, assectés aux ensans de la famille du fondateur, ou du diocèse de Limoges, au dés faux des premiers; mais toures ces bourses sons suspendues, et les biens du collège administrés par un procureur ses questre, attendu que cette maison doit, on 1763, 37150 la dont elle paie les arrérages, n'ayant que 5000 livres ou environ de revenu. Les bourses out été sinées à 160 livres par arrêt du 1 avril 1741, mais aucune n'est remplie.

On propose d'en rétablir une après l'acquit de la moitié des detres, et dix lorsqu'elles seront entidesment payées?

& d'en fixer le montant à 300 livres.

Les bourfes font à la nomination du comme de Périgord, comme ayant droit, en sa qualité d'épous de mademoit selle de Chalais.

Les Limouins ont encore une bourfe au collège de la Marche, rue & Montagne fainte Genevière. It y en avoir ansecésis deux, mais comme on se produissit point de rivré de la feconde, on les a réduires à une.

. La province ecclérastique de Limoges a produit un

grand nomace de faims et pieus perfonnages: . . :

Les églifes du diocèse qui ont des reliques, les expesent solemachement de sept ans en sept ans à la vénération publique, depuis le mardi de Pâques jusqu'à celui de 12 Pentresère. C'est ce que les Limosins appellent l'année de l'ossaigne. L'année 1764 sur celle de la cérémonie. L'oss tention des reliques commença le 24 avril, & dura just qu'an 12 juin inclusivement.

Parmi les hommes illustres de revêrus des premières dignisés exclésiustiques que le Limolin a soumie à l'église, un compte trois papes, dont un, Grégoire XI, le dernier pape Rangois, transsitua le faint siege d'Avignon à Rome,

ar A

ou il a toujouts été: depuis; un antipape qui avoit bessil coup de mérite; trente-six cardinaux; plusseurs patriarches dans tour les sièges, des archevêques & des évêques de toutes les églises de France, & même plusseurs prélan de celles d'Italie & d'Espagne. Ils ont non seulement édisé par leur piété, brillé par leur érudition, mais encore ils ont bien mérité du public par des établissemens de collèges, de séminaires, d'écoles & d'hôpitaux qui subsisseur. Il y en a plusieurs qui ont siguré avec éclat parmi les grands aumôniers de France; d'autres en grand nombre ont été revêtus des premières dignirés des ordres religieux.

Il s'est tenu cinq conciles à Limoges: savoir, en 848; les chanoines de S. Martial y demandèrent à être mis en 1029, où il sur décidé que S. Martial de Limoges étoit apôtre: en 1052, pour l'ordination d'un évêque, & en 1095, pour la creifade.

De tous les édifices de Limoges, l'église cathédrale est le plus considérable. Quoiqu'il soit imparfair, il présente néanmoins dans l'ensemble & dans le détail des beautés qui sont desirer qu'on l'achève sur le même plan: son arghitecture gothique a de la majesté & de la légèreté. Ce qui dans cette église attire principalement l'attention des comoisseurs, c'est le rond-point du sanctaire. L'indication des autres objets les plus remarquables nous entraînement dans un trop long détail. Nous nous contenterons de dire que cette église, quoiqu'imparfaire, est une de celles de France qui offrent le plus d'objets dignes de l'attention des connoisseurs, sur-tout dans les détails.

L'église de la collégiale royale de S. Martial est un ancien partiment fort vaste, & d'une époque bien antérieure aux sècles où l'on vit s'élover de toute part en France ces grands monumens gotiques. Cet édifice ayant été extrêmement endommagé par un incendie, les réparations qu'on a été obligé d'y faire ne laissent plus apercevoir que le fond de son ancienne architecture. Cette collégiale est également ancienne & célèbre. Enrichie & illustrée des biensairs des comtes, des vicomtes & des évêques de Limogres, du samps que les rois & aducs d'Aquitaine pour

toient le diadème, elle sur d'abord occupée par des chanoines, auxquels succédèrent des religieux de l'ordre de
S. Benoît, vers l'an 848: elle sut mise alors sous le titre
de S. Sauveur; puis on lui donna celui de S. Martial. Cette
abbaye existoit dès l'an 804. Elle sut sécularisée en 1537,
& érigée en église collégiale. Son chapitre est composé de
trois dignitaires, savoir l'abbé, le prevôt, le grand-chantre;
de dix huit chanoines, dont un est théologal, & trois
syndics. Il y a outre cela douze vicaires sémi-prébendés.
L'abbé qui est commendataire, jouit d'environ 5500 liv,
de revenu: il paie 1132 florins deux tiers à la cour de
Rome pour ses bulles. Entre plusieurs beaux privilèges
dont jouit la collégiale de S. Martial, elle a celui de conséprer le baptême aux solemnités de Pâques & de la Pentecôte,

L'églife de l'abbaye de S. Augustin est la première de France qui ait été dédiée à S. Augustin. Cette abbaye est située dans un des fauxbourgs de la ville. Elle soussirie beaucoup dans les huitième & neuvième siècles, à l'occation des guerres qui agitèrent alors la France, & sur, pour ainsi dire, détruite. Mais Turpion, évêque de Limorges, la rétablit, & y rassembla vers l'an 934 des moines auxquels il donna la règle de S. Benoît. En 1617 ce monastère sur uni à la Congrégation de S. Maur. Son abbéétoit électif & triennal; mais en 1764 le roi y a substitute un abbé commendataire. Jusqu'à cette époque on faisoit monter à environ 3000 livres le revenu annuel de l'abbétégulier.

L'abbaye de S. Martin étoit aussi de l'ordre de S. Benoît; mais en 1624 elle sut unie à la congrégation des Feuillans, qui la gouvernent encore actuellement par un abbé régulier & triennal, dont le revenu se monte à environ 3000 livres. La taxe en cour de Rome est de 120 florins.

L'abbaye de Notre-Dame de la Règle est encore de l'ordre de S. Benoît, mais pour des filles. On fixe l'époque de sa fondation vers le commencement du neuvième sècle. Son revenu se monte à 14000 livres ou environ. Les bâtimens de ce monastère sont assez beaux. Les jardins, en terrasse, donnent sur la rivière, & l'église establem ornée.

s ( · iij

Le shonshère des Allois est une abbayé réguisée de siles de l'ordre de S. Benoît, fondée en 1131. Le revens de cette maison est de 10000 livres ou environ. Cette communanté ordinairement composée de 25 religieuses, étoit autresois établie dans les villages Allois 3 mais elle a été transsérée à Limoges en 1750.

Parmi les églises paroissales de Limoges, quelques mes inéritent d'être citées pour leur beauté. Celle de S. Micheldes-Lions plaît par sa forme & le dégagement de sa voîte. & des phiers qui la soutiennent. C'est un édifice gotique dont l'architecture est fort hardie.

Dans l'église de S. Pierre, qui pour l'édifice n'a de remarquable que son clocher, on voit deux tableaux de maître; celui du maître-autel, peint par Mesonade, & seprésentant S. Pierre; celui peint par un nommé Léonard, Limosin, & placé dans un rétable à gauche : c'est un monument de l'ancienne peinture. On y voit aussi me statue de la Vierge en albâtre, & une masse de pierre dégrossie en figure d'homme, que le peuple révère sous le nom de S. Christophe.

Dans l'église du collège de Limoges on remarque un priginal de Rubens: c'est le tableau du maître autel, représentant l'Assomption de la sainte Vierge.

On fait beaucoup d'éloges du rableau placé au maîtreautel des Carmes déchaussés: il représente le crucifiement

d'un Saint.

Le tableau du maître-autel des Jacobins mérite l'attension des connoisseurs: il est peint de grande manière. Son sujet est S. Dominique, qui reçoit à genonx le rosaire des mains de la sainte Vierge, soutenne sur des nuages.

Aux Pénitens noirs le tableau de l'autel est d'un grand

pathétique. Jesus-Christ sur la croix en est le sujet.

Il y a aux Cordeliers un grand crucifia, où N. S. est artaché à la croix revêtu d'une longue robe.

Il y a dans les différentes églifes de Limoges quantisé d'aurres choses remarquables; mais le détail en seroit croplong.

Quoique nous ayons déja fait mention plus hant des

es, nous les indiquerons plus particulièrement, avec

époque de leur fondation.

Les communautés d'hommes, non compris celles des bbayes, que nous avons déja fait assez connoître, sont es Jacobins, établis à Limoges en 1219; les Cordeliers, tablis en 1221; les grands Carmes, en 1260; les Augus? ins , en 1269; les Récollets de sainte Valerie , en 1597; es Récollets de S. François, en 1614; les Bénédictins, en 1617; les Prêtres de l'Oratoire, en 1623; les Carmes Déchausses, en 1623; & les Feuillans en 1624. Les Jéuetes n'y sont plus depuis la dissolution de la société. La communauté de S. Gérard, qui y étoit connue dès l'an 1087, fut unie aux Chanoines réguliers de S. Augustin en' 1637.

Les communautés de filles sont les Carmelites, établies Limoges en 1618; les Ursulines, en 1620; les Filles de Notre-Dame, en 1634; celles de la Visitation, en 1643; celles de la Providence, en 1694; les Clairettes. en 1619; les Hospitalières de S. Alexis, 20sti en 1619; & les Filles de la Croix, en 1687. Nous avons assez fait connoître plus haut les filles des abbaves de N. D. de la Règle & des Allois.

Ontre les communautés d'hommes & de filles que nous venons de citer, il y a dans la ville de Limoges six compagnies ou confrairies de pénitens, toutes fort nombreules.

La ville de Limoges n'a qu'un hôpital; c'est l'hôpita? général. Cette maison est destinée pour y rensermer tous les pauvres répandus dans les tues de la ville; mais elle n'est ni assez vaste ni assez riche pour son objet. Son administration est confiée à un bureau composé de dix personnes; M. le curé de S. Michel est à la tête.

Le présidial & sénéchaussée de Limoges sut créé en 1553. Cette jurisdiction est composée d'un premier président, qui est en même temps lieutenant-général civil, d'un autroprésident, d'un lieutenant-général de police, d'un lieutemant-général criminel, d'un lieutenant particulier, d'un affesseur & de douze conseillers. Il y a outre cela deux' avocats du roi & un procureur du roi, un greffier en chef, & un greffier des présentations & droits réservés.

La chancellerie est composée d'un garde des scraux 21 Sfiv

d'un greffier garde minute, d'un receveur & clerc mis, & de deux huissiers. Il y a d'ailleurs, pour les réelles, un commissaire général, un certificateur, receveur des consignations.

Les avocats du présidial sont au nombre de dis-

& les procureurs au nombre d'onze.

Il n'y 2 que quatre huissiers pour les exploitations.

Les audiences du présidial se tiennent les lundiscredi & samedi de chaque semaine, excepté lors des tions. Les audiences du sénéchal civil sont les manieudi, & celles du sénéchal criminel le vendredi.

Le présidial de Limoges a dans son ressort une con de pays d'environ 1; lieues. Il n'y a dans ce district cune sénéchaussée royale, mais seulement plusieus prôtés ou justices seigneuriales. Ces justices subaltement celles de Limoges, de Solignac, de Chalucet, de C pagnac, de Raivon & de Coudon. Celle de S. Lés est en pariage entre le roi & l'évêque de Limoges; & de S. Trieix entre le roi & le chapitre de cette ville.

Les principales justices seigneuriales du ressont à présidial, sont la cité, la salle épiscopale, la ville de si Junien, Eymoûtiers, S. Léonard, pour la partie qui a tient à l'évêque, Bénevent, Pierre-Bussière, Cars, teau-neuf, Les Tours, Bonneval, Chalus, Aixe, Sola Porcherie, Vicq, S. Vaulry, & quantité d'autres a sonsidérables.

Les juges de police sont le lieutenant-général, le pr reur du roi, le greffier en ches, avec trois commissier grois huissiers.

Le bureau des finances de la généralité de Limoge composé de trente-cinq officiers, sans compter les ger roi & les huissiers. La généralité de Limoges est comp des élections de Limoges, de Tulle, de Brives, de B ganeus & d'Angoulême. Les appellations des trois mières ressortissent à la cour des aides de Clermont.

Il y 2 pour l'élection de Limoges, un président, lieutenant-criminel, trois conscillers, avec un proce du roi, & un gressier en chef.

L'hôtel-de-ville est composé du nombre d'officiers : par l'édit de 1765, élus par la voie du scrutin. Les officiers de l'hôtel des monnoies de Limoges sont deux juges gardes, un contrôleur contre-garde, un gardescel, un procureur du roi, un avocat du roi, un directeur, un essayeur & un grayeur.

La jurisdiction consulaire de la bourse est composée d'un juge, de deux consuls, d'un assessur, de deux syndics des marchands & deux conseillers bailes, de trois autres conseillers, & d'un greffier en chef, avec quatre huissiers.

Il y a dans la cité une jurisdiction distincte de celle de la ville, & connue sous le nom de jurisdiction de la cité: elle est composée d'un juge, d'un procureur siscal, & d'un greffier. Il y a plusieurs autres jurisdictions dans la ville, qui ont les mêmes juges; telles sont celle de la cathédrale, celle des Combes, celle de l'abbaye de S. Augustin, & celle de l'abbaye de la Régle.

La ville de Limoges a dix notaires royaux.

La prevôté générale de la maréchaussée est composée du prevôt général, d'un lieutenant, d'un assesseur, d'un

procureur du roi & d'un greffier.

Pour le militaire, cette ville a une milice bourgeoise, distribuée en neuf cantons, qui forment autant de compagnies, dont chacune est commandée par un capitaine, un lieutenant & un enseigne. Ces cantons sont le Consulat, Manigne, les Bancs, le Clocher, Ferrerie, Boucherie, les Combes, Causect & Ruetorte. Ce corps de troupes a un état-major, qui consiste en un colonel, un lieutenant-colonel, un major, & deux aide-majors.

Le commerce de la ville de Limoges a deux branches; la première naît de ses manusactures, la seconde consiste dans le débit des marchandises dont cette ville est l'en-

trepôt.

Les denrées manufacturées dans la ville & les environs de Limoges, sont des étoffes de laine appellées revêches, du cuivre jaune, des épingles, du fil de fer très-doux, des émaux sur cuivre, qui auroient plus de succès si les ouvriers entendoient mieux le dessin, & possédoient davantage l'art de préparer les couleurs, de la faïence, des boutons de soie, fil & crin: il y a outre cela une papererie considérable à S. Léonard, une tannerie dont les cuirs sont essimés, une ganterie, une clouterie pour la ferrure des

chevaux, &cc. Les clous qui sortent de cette fabrique pal-

sent pour les meilleurs de tout le royaume.

Limoges est d'ailleurs l'entrepôt de toutes les marchandises qui s'envoient de Paris à Toulouse, & de cette ville à Paris; de Lyon à Bordeaux, & de cette dernière à Lyon, & de tout le commerce qui se fait entre l'Auvergne, la Rochelle & Lyon, lequel commerce s'étendroit dans plusieurs autres provinces voisines du Limosin, s'il étoit facilité par des moyens de transport; ensorte que l'en pourtoir saire de Limoges une des villes les plus commerçantes du royaume, en rendant la rivière de Vienne navigable, & en faisant communiquer cette rivière avec la Charente, aux environs de Consolent, en joignant ensuire la Vienne à la Dordogne & à la Garonne, par les rivières de Vezère, d'Ille & de Drome.

La ville de Limoges a quatre foires, savoir celle de S. Loup, qui se tient le 22 mai, & dure huit jours; celle du 16 juin; la soire de S. Etienne qui se tient dans la cité le 18 novembre, & celle du 28 décembre. Il y a aussi seire dans cette ville le jeudi d'avant le dimanche des rameaux, les derniers jeudis de chaque mois, & le premier lands après la S. Gérard.

Le carosse de Paris à Limoges est rue d'Enser près la place S. Michel: il part les mercredis à dix heures du marin. Nourri & voituré on paie 90 livres, & cinq sols la live pesant de son équipage. Il ya au même endroit la charette de Toulouse que l'on peut prendre pour Limoges. Les places sont de 68 livres nourri, & l'équipage coute pareille-

ment cinq fols la livre pesant.

Limoges est la patrie de Pierre Danzelle; Carme déchaussé, & de Jean de Dorat, poéte françois, grec & latin. C'est lui qui le premier a donné cours à l'anagramme. On compte d'ailleurs un grand nombre de personnages illustres par les sciences & par les lettres qui ont pris naissance dans le Limosin; c'est le témoignage de Scévole de sainte Marthe, qui étoir étonné que le Limosin, sous un air grossier & rempli de montagnes la plupart incultes, où il ne croît guères que des raves & des châtaignes, est pur produite des esprits émulateurs des Romains.

Comme les productions des environs de cette ville foat

-peu-près les mêmes que celles du feste de la province, oyez Limosin, où nous entrons dans un plus long détail ar les manusactures & les productions de la province.

LIMOSIN ou LIMOUSÎN, province qui forme un les grands gouvernemens généraux militaires de la France, iruée entre le 18 dégré 36 minutes, & le 20 dégré 12 minutes de longitude, & entre le 44 dégré 38 minutes & le 15 dégré 38 minutes de latitude; cette province est bornée un septentrion par la Marche, au levant par l'Auvergne, un midi par le Quercy, & au couchant par le Périgord & Angoumois. On lui donne environ 25 lieues communes de France dans sa plus grande longueur du levant au continant, & 20 lieues dans sa plus grande largeur du septentrion au midi. Limoges en est la capitale. Les principales rivières qui l'arrosent sont la Vienne, la Vézère, la Corrèce, la Dordogue, la Briance, la Grane, la Gartampe, l'Ille, la Modhe, la Combade, le Taurion, &c.

La Vézère divise cette province en haute & basse. La partie haute est au septentrion, la partie basse est au midi, & comprend tout le levant. Limages est la capitale de la première partie, & les deux principales villes de la seconde sont Brives & Tulles: les autres villes murées de la

province font,

Aixe. Liberfat ou Luberfae S. Junien : ت هدا طلک S. Léonard : Meimac . Beaulieu. Meiffac. S. Yrleix, Boft. Neuvic . Treignac, Châreau-Poulac . Pierre-Buffière. Turenne. Donnezac, Uffel . Solignac . Egletwns, Souterraine, (la) Uzerches. Eymoûtiers,

Les villes non murées sout,

Bénevant, Colonges, S. Germain, Chalus, Ségur, S. Vaulsy.

Opplique cette province soit affen petite, le climat n'y

est pas le même par-tout : il est en général plus soit que tempéré dans le haut Limosin, où les montagnes, sans être considérables, le rendent aussi froid qu'à Paris, Dans la partie basse qui est plus considérable, le climat est assez tempéré; il est même chaud dans quelques cantons, estrattres dans les environs de Brives.

Le Limosin éprouve plus souvent des pluies que des sécheresses. Les personnes du pays ont observé que les pluies y étoient sur-tout devenues plus fréquentes dépuis la conf-

traction du canal de Languedoc.

Le sol du Limosin est en général plus mauvais que bon: il est maigre ou argilleux dans certains cantons; dans d'autres il est sablonneux ou pierreux: le meilleur bien de la province sont les prairies qui y sont bonnes. On y recueille d'excellent soin, & on y nourrit beaucoup de gros bétail, sur-tout des bœus, des chevaux & des mulets, qui sorment la principale branche de commerce de la province. Comme le Limosin est bien arrosé, presque tous les vallons sont en prairies. Depuis peu d'années quelques particuliers ont introduit le sainsoin, la luzerne & le trêse dans cette province: on prétend que ces plantes pourront réussir sous ce climat.

Les hauteurs du Limosin sont couvertes de bois, savoir, de hêtres, de chênes, de charmes, & d'ormes. Comme ou n'a point de moyens de transporter des arbres entiers, il ne sort du Limosin pour les provinces, que des bois coupés

en mérains, propres à faire des tonneaux, &c.

Les châtaigniers sont l'espèce d'arbres qui abonde le plus dans certains cantons du Limosin, & les habitans trouvent dans le fruit de cet arbre une ressource pour suppléer en partie à la stérilité du sol. Moréri & ses éditeurs se trompent, en disant qu'on fait du pain de châtaignes, ce fruit n'étant pas propre à être moulu en farine, ni à être lié comme la farine de bled. Les autres fruits qu'on cueille dans la province du Limosin sont des fruits ordinaires, & de bonne qualité. On y élève aussi des siguiers, mais en petite quantité, & des orangers dans des caisses. Les légumes du pays sont communément bons: le gibier & le poisson n'y manquent pas non plus. Les terres du Limosin produtsent peu de froment; le seigle & le sarrasin sont les

s qui y abondent le plus. On y cultive aussi une espèce offes raves qui font la nourriture ordinaire du bas

haut Limosin produit peu de vin, qui même n'est ple que pour le peuple; celui qui vient dans le bas psin, & sur-tout aux environs de Brives, est très-bon, du pays d'Arnat, à quatre ou cinq lieues de Brives, ux d'Allezat passent pour approcher de la bonté du vin

ourgogne.

sur ce qui est des productions intérieures du sol; : les carrières de pierres ordinaires, il se trouve dans mosin d'autres pierres qui ne sont pas communes, des & talcs. Il y a aussi des mines de disférens métaux & craux : les plus communes dans le pays sont celles de d'acier, de plomb, d'étain, de cuivre & d'antimoine.

# Carrières de pierres singulières.

Sussac, proche de Châteauneus, il se trouve un che marbre, dont on sait de la chaux sort bonne r la bâtisse; mais elle n'est pas également bonne pour innerie. On pourroit aussi faire usage de cette pierre r carreler les appartemens. La serpentine du Limosin propre au même usage, & les carreaux de cette pierre ient un bel esset s'ils étoient employés en échiquier avec carreaux du marbre dont nous venons de saire men. Cette serpentine se trouve à la Roche-l'Abeille, de la route de Limoges à S. Yrieix, à trois lieues au entrion de S. Yrieix, & à cinq au midi de Limoges, en voit aussi un banc considérable à Pierra-Bruna, à lieues au midi de Limoges.

A Travesac, près de Donzenac, à trois lieues au septenn de Brives, il y a plusieurs carrières d'ardoise. On en sloite aussi une carrière sur les bords de la haute Vézère,

ne lieue & demie d'Exideuil.

A Grandmont, près de Brives, on saille, dans une tre de sable grise, des meules à aiguiser, & il s'en saignand débit.

Bols & Talcs.

Dans un village de la paroisse d'Eyboutouf, à deux lieues

de S. Léonard, on voit une ochrière. Les terres beines des environs de la ville de Limoges renferment des calloux communs, dont la base opaque & informe devient transparente en s'élevant, & se termine enfin en facettes, qui forment dissérens parallélogrammes & triangles, deut les côtés & les angles sont plus ou moins inégaux.

Les lieux sablonneux des environs de Donzenac, à deux lieues de cette ville, présentent la pierre spéculaite.

Le tale noir se trouve en abondance à une lieu de la ville d'Eymoutiers; il devient transparent & argent à mesure qu'on rend ses écailles plus minces. On en voit de semblables aux environs de la ville d'Uzarches.

On 2 trouvé depuis peu d'années, dans la paroisse de Cublac, à deux lieues de la ville de Brives, sur la Vézère, une mine de craie rouge, appellée rubrica marga, rubra ser lidiuscula.

# Mines de fer & d'acter. Forges.

Il y a une mine de fer au village de Plandeis, paresse de S. Bonnet de la Rivière. On ramasse de la mine de se en rognons sur la plate-sorme du Puy-d'Ayen, ainsi que sur celle de S. Robert, de Pèrepeza & du Temple. Le ser qui provient de la mine de S. Robert, à cinq lieues de Brives, est réputé le meilleur de la province. On trouve aussi de la castine dans la même mine. Il y a une trèbelle forge, appellée la Greneterie, dans la paroisse de Salon, à trois lieues de Glanges: il s'en trouve une autre près de Glanges, dans la paroisse de S. Bonnet. Dans le sorges du Limosin, où il y a des sourneaux, on emploie cu certaine proportion la mine des minières que nous venous de citer, avec celle d'Exidenil en Périgord.

Du côté de Coussac, Bonneval & de S. Yrieix, on moste des mines de fer fort abondantes, & plusieurs forges.

On a découvere une mine d'acter naturel à six lieues de Limoges, près de Charonna, dans la paroisse de S. Marchieu; une autre près de Sécheron dans la même patoise, à une lieue de la ville de Rochoir, et une troisème au château de Brie, à une lieue de la ville de Chalus. Cer acter est moires cher que l'acter factice, mais ce n'est au prai que du set qui est plus doux à la trempe.

### Mines de plomb & d'étain.

rencontre souvent des minéraux de ser, de plombitain dans un endroit nommé Tralage, dans la pade Vicq, à une lieue de S. Hilaire, ainsi que dans utre, appellé Fargeas, à une demi-lieue de-là. Les du minéral de plomb sont répandus dans les parois-le Glanges, de Vicq, & de S. Hilaire-Bonneval, à lieues de Pierre-Bussière, & à cinq de Limoges, & la seule minière de plomb du Limosin qui soit exfée.

#### Mines de cuivre.

y a une mine de cuivre à Ségur, à deux lieues de rieix, & une autre aux environs d'Ayen & S. Robert, le bas Limosin, à cinq lieues de Brives.

#### Mines d'antimoine.

ans la paroisse de Glandon, à une demi-lieue de S. ix, on voit une mine d'antimoine très abondante, on fait des envois considérables à Paris.

fe trouve une autre mine d'antimoine dans la paroisse l'alais, sur la Vienne, à une lieue de Limoges. Il y en score d'autres qu'on exploite dans la forêt de Biais, she du château de même nom, paroisse de S. Eloy, à lieues de S. Yrieix, aussi bien que près de Brive-la-llarde.

## Soufre.

Chamboulive, bourg à trois lieues de Tulles, on contre une mine de soufre, ainsi que des pierres crisisées, transparentes & à facertes.

#### Alun & vitriol.

l se trouve une mine d'alun & de vitriol, ou plurôt fleurs de ces minéraux, qui sortent avec une sumée isse des crevasses d'une espèce de volcan qui est sur la ace de la terre, à un quart de lieue de la vérirable rce, & qui ne paroît que lorsqu'il a plu: cet endroit it les terres sont rouges & martiales, est entouré de nes de charbon.

#### Charbon de terre.

A trois lieues de la ville d'Ussel; il y a une mine de charbon de terre; il y en a une autre dans le district d'un village, situé prés de la petite ville de Meimac, dans le bas Limosin: cette dernière est exploitée par des particuliers qui fouillent dans leurs sonds.

Sur des croupes escarpées, au midi de Bourganeuf, on voit des portions de filons à découvert. On en rencontre la suite du côté de l'abbaye du Palais, & la continuation

graverse la route de Bourganeuf à Guéret.

En 1765 on a découvert deux nouvelles mines de charbon de terre, l'une au village de Las-Mais, paroisse de Bas-Moreau, à une lieue de Bourganeus; l'autre dans les paroisses de Varest, Mausac & S. Pantaléon, à deux lieues de Brives. On dit le charbon que l'on tire de la dernière aussi bon que celui d'Angleterre.

# Industrie & commerce de la province.

Les habitans du Limosin suppléent par le produit de quelques manusactures à la stérilité du sol de cette province. Les principales manusactures du pays sont, quelques sabtiques de draps & autres étosses, des tanneries, une papeterie, une trisilerie, une saïencerie, une épinglerie, une

fabrique d'émaux sur cuivre, &c.

La plus considérable des manufactures d'étoffes de la province est celle des sieurs de Laforêt : il s'y fabrique différentes étoffes unies, brochées & nuées à la petite & À la grande tire : savoir, des satins brochés en or, en argent, & en soie, & des satins sans brochures, des damas, des raz de S. Cyr sergés, des petits caladaris & calancas. Les soies employées à cette fabrique pour les chaînes, sont tirées du Piémont; celles employées en trame sont du cru de la province & du Languedoc. On y fait usage du coton du Levant & des îles de l'Amérique; toutes ces marières sont filées & blanchies dans la province; on y teint aussi les foies & le coton: les autres étoffes qui sortent de cette mazufacture sont des siamoises & des moletons. On y compte actuellement plus de soixante métiers battans, sans comp ter ceux qui sont dans la ville de Limoges. Hy a aussi en grand

I nombre de fabriques de droguets répandues dans ville. On y fair aussi des siamoises, des toiles en sil ton pour des doublures, des flanelles, rayées à chaîne i blanc ou teint, des couvertures à chaîne de sil & à e de coton, des toiles à mateias; des slanelles en ne de sil & en trame de laine; des bonnets, des bas es mitaines tricotées à la broche, des coutils d'un tissu é, &c.

y a un grand nombre de papeteries dans le haut & le Limotin, dont les papiers sont moins beaux que ceux tvergne, moins propres pour l'écriture, mais très-bons

l'impression.

es tanneries de cette province sont considérables. On épare des cuirs sorts à la chaux & ensuite au tan; des les en baudrier, que l'on vend en troute sans les lisser à veaux, des peaux de mouton dont on fait des basance es chapelières, &c. des peaux de chèvre que l'en coudans le redon après les avoir mis dans le consit. On passe ensuite à l'huile, on les noircit & on leur donne rain de maroquin, en les passant plusieurs sois à la pole.

¿épinglerie de la ville de Limoges n'est pas si considéle qu'elle l'étoit autresois. On y fabrique des épingles fil de laiton & de fil de fer, mais plus des dernières des premières: on se plaint que les têtes n'en sont pas n frappées. Les mêmes fabricans sont aussi des éguilles icoter, des agrases de différentes grandeurs, des cilices

ceintures de fer pour les religieuses.

La trifilerie ou le moulin à tirer le fer de cette province établi sur la rivière de Vienne, à S. Priest-Taurion, à iron quarre lieues au couchant d'été de Limoges. Le de fer en est fort gros, &t il se débite à S. Léonard, à noges & à Tulles, pour garnir les bords des chaudtons. L'art de faire ou de peindre des émaux sur cuivre, aufois en grande célébrité à Limoges, est aujourd'hui réit à fort peu de chose, & il n'y a plus qu'un seul artiste ns cette ville qui l'exerce avec succès.

Les ouvrages qui sortent de la faïencerie de Limoges nsissent en assiettes & en plats qui soussirent le seu, & autres vales propres à toutes sortes dusges. Le biseuit

Tome III. T

de ces ouvrages a de la cuision & de la folidité. Albai dont le fond est bleu, est bien adhérent au biscuir.

Il se fait aussi à Limoges différens ouvrages de contels que des peignes, des manches de conteaux, & ma aftenfiles.

Le commerce de la cire est une autre branche d'in trie de la ville de Limoges, ainsi que de plusieus un

villes, bourgs & villages de la généralité.

Il y a aussi une fonderie de cuivre jaune à Limeale enivre qui en sort est d'une aussi bonne qualité que qui nous vient de l'étranger. Il seroit à souhaiter qu'i particulier qui prépare du cuivre rouge pour le verde gris fut imité, & qu'on en pût fournir affez à le ville de Montpellier, pour l'empêcher d'aller chercher en Alle magne celui qu'on y emploie pour faire cette matièn.

Limoges est en quelque sorte la seule ville du Limis où se fasse un commerce un peu étendu des dentes des mons venons de parler; les autres villes de la province fait le meilleur commerce, sont celles de S. You

d'Eymontiers, de S. Léonard & de S. Junien.

La plus considérable branche de commerce de la me vince de Limoges, consiste dans la vente des bœus que y engraisse, des chevaux & des mulets qu'on y élève.

Les chevaux qui sortent de cette province sont in d'une belle encolure, & légers à la course; ils approcis fort de la qualité de ceux d'Espagne, mais ils ne sout of nairement bons à monter qu'à six ou sept ans. On es bien dédommagé en ce qu'ils vieillissent & confert songremps leur sprce & leur activité. Le commente chevanx le fait principalement aux foires qui le tiene Limoges & à Chalus,

Les mules & mulets du Limofin no sont par à la voil d'une taille à fervir pour les grands équipages; mus sont forts & soutiennent la fatigue : ce qui les fait mit cher pour en faire des bêtes de charge & de traite.

Il n'y a que quatre principales, routes dans le Lima qui facilitent un peu le commerce de la province; le province; le province de la mière est la grande route de Paris à Toulouse, pessur Limoges; la seconde est celle de Toulouse à Lyon, mis par Chalus & Limoges; la troifième est celle de le Chelle & Limoges; & la quatrième celle de Limoges & S. Flour en Auvergne, passant pas Uzerches & Tulles.

Pour ce qui est du gouvernement ecclésiastique du Lismosin, cette province est divisée en deux diocèses relui de Limoges & celui de Tulles, l'un & l'autre de le province ecclésiastique de Bourges. Ces deux diocèses rensers ment enviton 500 paroisses, plusieurs chapitres, prieurés & commanderies, un grand nombre de communautés d'hommes & de filles, & quelques hôpitaux; il n'y a point d'université ni d'académie dans la province, il y a seulement trois collèges établis à Limoges, Brives & Tulles. Celui de Tulles est régenté & dirigé par les PP. de la Docrine Chrétienne; les deux autres sont régis par des prêtres séculiers, sous la direction d'un bureau. Outre ces trois collèges, il y a des bourses fondées dans deux collèges de Toulouse & à Paris pour de pauvres étudians de Limoges ou du diocèse. Voyez Limoges.

Il a aussi été établi dans cette province une société royale d'agritulture, par arrêt du conseil d'état, du 12 mai 1761, par les soins de M. Pajot de Marcheval, alors intendant de la généralité de Limoges. Elle est composée de trois bureaux, ceux de Limoges, d'Angoulême & Brives. Celus de Limoges est actuellement composé de vingt associés, outre les quatre honoraires & le président; celus d'Angoulême de onzé associés seulement, & celus de Brives de dix. Ces bureaux correspondent entreux, & ne sont qu'un eu l & même corps. C'est l'intendant de la province qui

M le président né de la société.

Le diocète de Limoges comprend, outre le haut Limoin rout entier, la partie du bas Limoin où est Brives e plusieurs paroisses des provinces voisines. Celui de ulles est peu considérable, & ne renserme que 44 paroisses ou environ. Il y a des chambres diocésaines & des buseaux diocésaines à Limoges & à Tulles.

Quant à l'administration de la justice, tout le Limosia le régi par le droit Romain ou droit écrit : il esta u restort du parlement de Bordeaux, & n'a point de particulière. Il y a un sénéchal d'épée pour toute province, qui a trois présidiaux dans l'étendue de son stort, savoit Limoges, Brives & Tulles, & quatte sénéa

Tij

chausses, qui sont Limoges, Brives, Tulles, & Userche, Voyez Limoges, Brives & Tulles, pour le dérail de jurisdictions subalternes qui dépendent des sièges présidant.

Paur ce qui est des sinances, la province de Limosin est divice en trois élections, celles de Limoges, de Brives & de Tulles.

Le roi ne jouit dans le Limosin d'aucun domaine en fonds de terre, parceque tout ce qui appartenoit aux vicomtes de Limoges a été aliéné par Henri IV, soit avant, soit après son avénement au trône.

Les aides & la gabelle n'ont pas lieu dans le Limofin, qui est réputé province étrangère : c'est pour cela que les marchandises qui entrent ou sortent par la frontière du bas Poitou, sont sujettes aux droits de traite foraine. D'ailleurs le Limosin est sujet aux autres droits compris dans le bail des cinq grosses sermes, comme les autres provinces du royaume; il en est de même à l'égard des autres impositions ordinaires ou extraordinaires.

L'état-major du gouvernement général militaire da Limofin, est composé d'un gouverneur général, aux appointemens de 45760 liv. d'un lieutenant-général pour le roi, aux appointemens de 2800 liv. & de deux lieutenams de roi, s'un pour le haut & l'autre pour le bas Limosin. Ils ont la rente de l'argent qu'ils ont sinancé pour leur

charge.

Outre ces officiers supérieurs, il y 2 un grand sénéchal, & cinq lieutenans des maréchaux de France, dont un à S. Yrieix, à Bellac, à Tulles, & deux à Brives.

Cette province n'a que deux gouvernemens particuliers dans le district de son gouvernement général; ceux de

Tulles & de la vicomté de Turenne.

Le roi paie au gouverneur général de la province de Limosin, l'entretien d'une garde composée de 42 cavaliers, commandés par un capitaine, un lieutenant & un cornette: il y a outre cela 44 catabiniers d'augmentation, avec un capitaine, un lieutenant & un cornette.

La milice de la province, ou plutôt celle de la génétalité, consiste en deux bataillons d'infanterie, celui de

Limoges & le bataillon d'Angoulême,

La compagnie de maréchaussée pour se département de Limoges est composée de 21 brigades, dont six sont commandées par des exempts, huit par des brigadiers, & sept par des sous-brigadiers.

Le tout est divisé en trois lieutenances; celles de Limoges, de Tulles & d'Angouléme, sous la direction du

prevôt général qui réside à Limoges.

Le ressort de la lieutenance de Limoges comprend sept résidences de brigades; celtes de Limoges, Bourganeuf, Bessines, Bellac, Pierre-Bussière, S. Junien & S. Léonard.

De la lieutenance de *Tulles* dépendent les brigades qui résident à Tulles, Brives, Treignac, Uzerche, Usiel, Argentat, Meyssac & Lubersac.

La lieutenance d'Angoulême a dans son district les brigades qui résident à Angoulême, Russec, la Rochesou-cault, Mansle, Chabanois.

Il y 2 à Limoges un commissaire des troupes, & un

trésorier des troupes.

Il y a trois grands siess titrés en Limosin, qui sont le vicomté de Turenne, le duché-pairie de Ventadour, & le duché-pairie de Noailles.

Le peuple de la province de Limosin a un langage particulier qui est un jargon; mais toutes les personnesbien élevées de la province parlent ordinairement le fran-

çois.

Le Limosin fournit des aides à maçon à Paris & prefqu'à tout le royaume, & on donne le nom de limousinage à une maçonnerie massive faite avec le moilon brut & le mortier. Delà vient un diston populaire de cette province: Ton fils a-t-il de l'esprit? boutelou maçon; n'en a-t-il point, fichalou prêtre.

Quoiqu'il sorte de la province de Limosin un grand nombre d'ouvriers & de gens de fatigue & grossiers, cette-partie de la France nous a fourni pour le moins autant d'hommes illustres que les autres pays. Car outre ce que nous avons observé à l'article Limoges, relativement au passage de Scévole de Sainte Marthe, voici ce qu'en die M. Nadaud.

T: iii

Le Limelin a vu naître Jean Taber, natif de Roussines, qu'on fait chanceller; Henri-François Daguessemus Etienne de Silhouette, ces deux derniers nés à Limoges, l'un en 1668, & l'autre en 1709; des premiers président aux cours supérieures; des maîtres du facré palais, des prosesseurs en toutes les saçultés, des académiciens, &c.

Mais ce qui est particulier à cette province, c'est que Jean de Limoges, religieux de l'ordre de S. Augustin, dit des Hermites, air été le premier de son ordre, qui par son érudition & par ses soins pour la bibliothèque pontificale, ait mérité l'office de sacristain du pape, qui depuis a été affecté à ses confrères ; que Bernard Guidonis sois regardé comme l'aurore de la critique; qu'un moine de la Marche Limosine ait été le premier traducteur françois de l'admirable livre de l'Imitation de Jesus-Christ; que Jacques Mertin, du diocèse de Limoges, ait le premier enrepris de donner une édition des conciles; que la vaste bibliothèque de Jean des Cordes zit donné lieu au premier catalogue imprimé; que Léonard du Liris, Récollet, ait fait les premières découvertes certaines sur les longitudes, pour la navigation; que Séraphique Grougeil, Cordelies, ait appris, dans l'excellente thèse qu'il soutint à la gloire de Louis XIV, la manière de traiter les dogmes de la soi de les vérités de la théologie dans un ordre dégagé de questions inutiles, du style barbare & de la confasion; que Jean de la Quintinie, constamment natif de Chabanois, aix découvert par fes expériences, la méthode cercaine & infaillible de bien tailler les arbres ; qu'il air tiré de l'obseurité la poire de virgoulé ou de bujaleut, dont la réputation s'est répandue & si bien établie dans tous les jardins fruitiers de l'Europe; que ce soit enfin aux soins infatigables de Nicolus de la Reynie, que la ville de Paris soit redevable de la plupart des beaux réglemens de police qui s'y observent pour la sateté de ses habitans. (M. Nadaud.)

Parrai les personnes illustres dont le Limosin est la patrie, on compte plus de soixante saints ou saintes, reconaux tels par l'église, & honorés en conséquence d'un culte reteulier dans la province: ils ont donné lieu aux vens

Limosin, reconnois ton bonheur & ta gloire,
Ces héros dont l'église honore la mémoire,
Furent tes habitans, & sont tes protesteurs.

Dans ces concitoyens nous avons des modèles;
Ils ne trouvent en nous que des admirateurs.

Soyons de leurs vertus imitateurs fidèles,
Pour régner à jamais dans l'empire des cieux;

Quand l'implacable mort aura fermé nos yeux.

Sous la domination des Romains cette province étoit abitée par les Lemovices, peuple également nombreux plein de courage, & gouvernée par des officiers partisliers, dont l'un, Sergius Galba, fut ensuite empereur. De la domination des Romains le Limosin passa sous elle des Wisigoths, qui en surent chasses par Clovis, ette province devint ensuite le partage de Thierri, roi Austrasie, & appartint à la couronne jusqu'à ce que les ucs & comtes se rendirent souverains des provinces qu'ils roient à gouverner. Le Limosin, après être rentré sous la omination de la couronne, sit ensuite partie du royaume Aquitaine, & en 1152 cette province passa à Henri II si d'Angleterre, à cause de son matiage avec Eléonor, lle de Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine.

Mais en 1203 Philippe-Auguste, qui avoit conquis sur ean-sans rerre plusicors provinces de France, dont les sis d'Angleterre étoient maîtres, prit la ville de Limo-es. Cette ville retourna à l'Angleterre en 1259, par la aix perpétuelle que S. Louis sit avec Henri III, roi d'Anleterre, en vertu de laquelle le roi de France céda à ce rince les villes de Saintes, de Périgueux, de Limoges, le Cahors & d'Agen, avec toutes leurs dépendances, à la harge que le roi d'Angleterre lui en feroir hommage, omme de tout le reste de l'Aquitaine.

Ensin par le traité de Bretigni, conclu en 1360, la France céda à l'Angleterre non seulement la propriété, nais même la souveraineré de Limoges & de tous les pays voilins entre la Loire & les Pyrénées, Mais les Antes

glois n'en jouirent pas longtemps, & ils perdirent en particulier le Limosin sous le régne de Charles V. Ainsi ceue province est réunie à la couronne depuis environ 400 ans.

LIMOURS, bourg du Hurepoix, au gouvernement général de l'Isle-de-France, sur la route de Paris à Rochefort, à sept lieues un quart au conchant d'hiver de Paris diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. On y compte environ 300 habitans, y compris ceux des villages & hameaux qui en dépendent. Son église paroifiale est dédiée à saint Pierre, & l'abbé de Bougueil nomme à la cure. Ce lieu est le siège d'un bailliage, avec un bureau des cinq grosses fermes. C'est un ancien titre de

comté. Il y a un mauvais château.

LIMOUX, ville dans le haut Languedoc, diocèle de Narbonne, parlement & intendance de Toulouse, recetto d'Aleth, siège d'une sénéchaussée, située sur l'Aude, à une lieue 20 desfus d'Aleth, dans le comté de Razés, dont elle est la capitale. On y compte environ 4700 habitans. Ils s'étoient d'abord déclarés contre les Albigeois, qu'ils favoriscrent depuis; c'est pourquoi ils furent excommuniés au concile de Narbonne de 1226, au son des cloches & à l'extinction des cierges. L'archevêque de Narbonne tient un official dans cette ville. Il y a une sénéchausiée composée de deux bailliages royaux, l'un à Sault, dont le bailli est d'épée, & au nom duquel se rend la justice, sauf l'appel à Limoux. L'autre bailliage est celui d'Esperaza, dont le bailli est de robe, & où la justice se rend en son nom. Limoux ne forme qu'une même recette avec Aleth, qu'on nomme communément la recette d'Aleth & de Limoux. Au reste cette ville est dans une situation charmante, & ses environs abondent en vins blancs; elle est l'entrepôt du fer de toutes les forges des environs, & on y fabrique des draps & des ratines,

LINAS, hourg du Hurepoix, au gouvernement général de l'Isle-de-France, sur le ruisseau de Salmonitte, près de Montlhéri & de la route de Paris à Orléans, à six lieues au midi de Paris; diocèse, parlement, intendance & élection de cette ville. On y compte environ 600 habitans, Son église paroissiale, sous l'invocation de S. Etienne, est en même temps collégiale. Le chapitre est composé de



: dignitaires, d'un prevêt, d'un chantre, & de neuf soines. Ils sont curés primitis, & ils nomment un d'enim pour desservir la cure en qualité de vicaire perpé-. C'est M. l'archevêque de Paris qui nomme aux bénés du chapitre.

INIÈRES ou LIGNIÈRES, petite ville du bas Berri, la rive gauche de l'Arnon, non loin de sa source, à dix tes de Bourges, du côté du midi; diocèse & intendance cette ville, parlement de Paris, élection d'Issoudun. y compte environ 600 habitans. Cette ville est fermée murailles stanquées de tours & environnées de fossés, y a une église collégiale sous le titre de Notre-Dame, un prieuré dans le fauxbourg. Cette ville a tous les ans x foires franches.

Les seigneurs de ce lieu ont toujours pris la qualité de es, princes & barons de Linières.

Non loin de Linières, de l'autre côté de l'Arnon, est nétang considérable entre cette rivière & celle de Cher. in le nomme l'étang de Villiers: il peut avoir environ pt lieues de tour. Cet étang est fort poissonneux: il déorge dans les rivières d'Arnon & de Cher.

LION. Voyer LYON.

LIONNOIS. (le) Voyez Lyonnois.

LIONS, petite ville du Vexin Normand, dans la haute Jormandie, à quarre lieues au nord du grand Andelys, à à six au levant de Rouen, sur le Lieure, près de sa source sà il se nomme Orleau; diocèse, parlement & intendance de Rouen; ches-lieu d'une élection & d'une sergenterie; siège d'une vicomté, d'une justice royale non ressortis-sante, & d'une maîtrise particulière des eaux & sorêts. On y compte 1000 habitans. Il y a un couvent de Bénédichis & un de Gordeliers. Il s'y tient un marché le lundi de chaque semaine. C'est la patrie du poète Benserade.

Cette ville est environnée d'une forêt de même nom, qui contient 23 mille 750 arpens. C'est au milieu de cette forêt que Henri I, duc de Normandie & roi d'Angleterre, a fait bâtir le château de S. Denis, où il est mort en 1135.

L'élection de Lions rénferme 61 paroisses, divisées en deux sergenteries: savoir, celles de Buchy & de Lions.

LIRE NEUVE se NEUVELIRE, bourg du pays d'Osche, dans la haure Normandle, sur la rive droite du Rille, à trois lieues au couchant d'hiver de Conches; diocète d'Evreux, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Conches, On y compte 700 habitans.

LIRE VIBILLE, bourg du pays d'Ouche, dans la hame Normandie, sur la Rille, à neuf lieues entre le midi & le conchant d'Evreux; diocèse de cette ville, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, élection de Conches. Ob

y compte environ 1000 habitans.

Il y a une belle abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, fondée en 1060 par Guillaume, fils d'Ofbernus, & confir de Guillaume II, dit le conquérant, & roi d'Angleterre. Elle vaut plus de 20000 liv, de rente; sa taxe en cour de Rome est de 300 florins. Cette abbaye

a la nomination de plus de trente cures.

LIS ou LYS, (la) rivière des Pays-Bas François, prend fa source à Lysbourg en Artois, passe par les ruines de Thérouanne, arrose Aire, S. Vonant, la Gorgue, Armantières, Varneton & Commines, d'où elle entre dans les Pays-Bas Autrichiens, & va se rendre dans l'Escaut à Gand, après un cours d'environ 30 lieues, dont douze est Artois, & le reste dans la Fiandre & les Pays-Bas Autrichiens: elle commence, à être navigable à Aire. Ba Artois elle reçoit quatte tivières soutes à sa droite: ce sont, la Laquette, la Lanç, la Choquoise, & la Lave: la Laquette fort peu au-dessous d'Aire, la Lanc & la Choquoise au-dessous de S, Venant, & la Lave au-dessous de la Gorgue, Dans la Elandre elle en reçoit une à sa gauche.

A la source sea eaux sont plus on moins troubles, & roulent plus ou moins de sable selon la disposition du temps. Lorsqu'il doit saire: heau, ses eaux sortent très-claires du sein de la terre; mais au contraire, lorsqu'il doit pleuvoir elles sortent en charlant un petit sable qui la trouble plus ou moins selon le degré de pluie qu'il doit saire; aussi sext-elle de baromètre aux habitant de Lysbourg.

Il y a longrempe que l'on cherche l'origine des fleuis de Lys, armoires de France, ne pourroit-on pas la trouver dans les Lys, qui couvrent les bords de la rivière de même

#om }

On sait que Philippe I, comte de Plandre, démembra comté d'Attois de la Flandre en 1180, pour le donner n dot à l'abelle de Hainaut sa nièce, lorsqu'elle épousa : roi Philippe-Auguste; ensorte que la rivière de Lys séaroit la France & le comté de Flandre; on sait d'un utre côté que le siècle de Philippe-Auguste fut aussi celui es armoiries; tout le monde peut voir que les rives du vs sont décorées de fleurs de ce nom : il paroit donc nairel & raisonnable de penser que le roi de France & le omte de Flandre contractant cette alliance, prirent pour rmoiries les fleurs qui croissoient sur la rivière qui fixoit s bornes de leurs états respectifs; cette conjecture paroît 'autant plus fondée, que Philippe-Auguste est le premier es rois de France qui ait marqué ses sceaux de Lys, & ue tous les successeurs ont gardé constamment ces marnes; signes glorieux sans donte, puisqu'ils leur rappellent n événement aussi avantageur pour leur couronne, qu'il été utile à leurs états.

Personne ne sera tenté de croire que les sleurs de Lys de rance représentent les lys des jardins, parcequ'ils sont lancs & de six seuilles, & qu'au contraire les Lys dez tmoiries de France n'ont que trois seuilles & sont jaunes x recette sleur qui erost abondamment sur la rivière du Lys, lésignée dans les armes de Prance par le champ d'azur, n'a que trois seuilles; elle est d'aillents jaune, & représente arfaitement celle des sleurs de Lys des armoines. Ce qui aroit prouver assez évidemment que c'est sur les rives du ys que nous devons chercher l'origine des Lys des armoines de France.

On pourroit encore ajouter qu'on ne dit en aucune lanque, la fleut d'œillet, la fleur de rose, la fleur de tulipe, nais l'œillet, la tulipe, la rose: capendant les François, omme les étrangers, quand ils veulent défiguer les arpoiries de France, ne disent point ce sont trois Lys surun champ d'azur, mais soulement ce sont trois fleurs de Lys: n'est-ce pas dire trois fleurs des rives du Lys?

LISBOURG, bourg & marquiat du comté d'Attois, liocèfe, bailliage & recette de S. Omer, gouvernance. l'Artas, intendance de Flandre, & parlement de Paris. Il y a 400 habitans. Il est siné à la source de la rivière de.

Lys, à deux lieues d'Azincourt, & à plus de trois de Renty. Ce lieu fut étigé en titre de marquisat pour la maison de Noyelles en 1629. Une autre famille le posséde aujourd'hui.

LISIEUX ou LIZIEUX, belle & considérable ville, & capitale du Lieuvin dans la haute Normandie, sur l'Orbet, à son constuent avec la rivière de Gassey, à trois lieues au mord d'Orbet, à six au couchant de Bernay, à dis-huit vers le couchant d'hiver de Rouen, & à quarante au couchant d'été de Paris, sur la frontière orientale du pays d'Auge, au 17 dégré 35 minutes de longitude, & au 49 dégré 11 minutes de latitude. C'est un évêché suffragant de Rouen & un gouvernement de place; parlement de Rouen, intendance d'Alençon; le ches-lieu d'une élection, & le siège d'un grenier à sel, avec une haute justice & une maison de ville, composée d'un maire, d'un procuseur du roi, & d'un gressier en titre d'office, avec deux échevins que l'on élit rous les trois ans. On y compte environ 7500 habitans.

Il y 2 trois paroisses, S. Germain, S. Jacques, & S. Sever, qui est dans le fauxbourg de même nom. Quant aux monastères, il y a dans la ville un couvent de Mathurins, un d'Ursulines, un de filles de la Providence, une maison d'Eudistes, un collège & un séminaire; dans les fauxbourgs une abbaye, sous le titre d'abbaye des Dames, un couvent de Dominicains, un de Capucins, & un hôpital général.

La ville est ceinte de murailles, flanquées de bonnes tours, & environnées de fossés. Elle a quarre portes, & autant de fauxbourgs. Il y a un grand nombre de bezur édifices, tant dans la ville que dans les fauxbourgs. Entre autres le palais épiscopal mérite attention. Il y a une chapelle très-grande & d'une architecture de bon goût. L'escalier de ce palais est curieux. Son jardin a des jets d'eau, des Cascades, & on y jouit d'une très-belle vue.

La cathédrale est ancienne & assez belle. Elle est dédiée à saint Pierre & saint Paul. Son chapitre est composé d'un doyen, d'un grand-chantre, d'un trésorier, d'un chévecier, d'un écolâtre, de quatre archidiacres, d'un théologal, d'un pénitencier, & de la chanoines, sans compter

bas chœur est composé de six chanoines prébendaie 31 chapelains, de 14 officiers, dont les uns sont aés doute livres & les autres demi douge livres; de demi-prébendaires, de quatre vicaires, de six enfans œur, d'un maître de musique & d'un organiste. Le . 1 est électif non confirmatif; les autres dignités & nonicats sont à la nomination de l'évêque. Le chajouit d'un droit assez singulier : c'est de pouvoir la veille & le jour de saint Ursin, deux chanoines, ces deux jours-là, jouissent du titre de comte. Ils vous val en surplis & en bandoulières de fleurs, des bouà la main, précédés de deux batonniers, de deux elains, de 25 ĥommes armés de toutes pièces, c'este le casque en tête, cuirassés, & la halebarde sur ule, & suivis de la haute-justice en robe & à cheval, t aussi des bandoulières de fleurs & des bouquets. Ils , dis-je, dans cet ordre, prendre possession des portes i ville, dont on leur présente les clefs, & aurqueiles issent un nombre d'hommes pour les garder; & pen-: ces deux jours, la justice criminelle & civile, la noation des bénéfices qui viendroient à vaquer leur apparnent, aussi bien que les droits de la coutume & de la : qui se tient le jour de S. Ursin, à condition qu'ils donont à chaque chanoine un pain & deux pots de vin. e diocèse de Lisieux renferme cinq abbayes d'hommes tois de filles, un seul chapitre, & 180 paroisses divien quatre archidiaconés. Une de ses paroisses, la colale de S. Cande le vieux, est dans la ville de Rouen, on doyenné est uni à la manse épiscopale de Lisseux. a quatre autres paroisses dans le voisinage de Rouen dépendent de ce diocèse. On fixe l'époque de son instion dans le cinquième siècle. Son prélat jouit du titre comte, & de 25000 livres de rente. Liturde qui assista premier concile d'Orléans en 511, passe pour avoir été remier évêque de Lisseux. Les chanoines de la cathéle sont curés primitifs des paroisses S. Germain & S. ques, & leur clergé est composé de plus de 100 prês. Quant aux monastères, les religieux de l'ordre de la

Trinité, pour la rédemption des captifs, autrement dit les Mathurins, ont un couvent considérable, où ils reçolvent tous les religieux passans. Les Ursulines y sont établies depuis 1631; leur couvent est d'une grande étendue. Les Filles de la Providence sont chargées d'aller instruire les jeunes filles dans la campagne.

Le collège & le séminaire de cette ville sont dirigés par les pères de la Mission de l'institution du P. Eudes, autrement dir les Eudistes. Ils ont élevé un beau bâtiment dans un des plus beaux quartiers de la ville. S. Sever, la paroifie du fauxbourg de même nom, a deux patrons, celui de S. Sever & celui de S. Eutrope. On a dans le pays une grande dévotion pour ce saint, & on le vient invoquer de toutes parts. L'abbaye des Dames, qui est aussi dans ce fauxbourg, fut fondée par Henri, duc de Normandie, & roi d'Angleterre; & Hugues son neveu sit bâtir cette abbaye, & la dota de grands biens. Les religieuses de cette maison sont des Bénédictines mitigées. Madame de Marignon en étant abbesse a fait rebatir tout le monastère, & y a fait élever une église magnifique avec un beau dôme. C'est aussi dans ce fauxbourg qu'est située l'église des Dominicains; leur couvent est dans une île. Celui des Capucins est dans le fauxbourg de Paris. L'hôpital général est au-dessous; c'est un fort grand bâtiment, construit depuis ven d'années.

La ville de Lisseux a un grand nombre de fontainestant publiques que particulières, qui forment dans chaque me des ruisseaux qui les lavent sans cesse. Il s'y tient trois marchés par semaine, le mardi, le jeudi & le samedi, & pinsieurs soires dans l'année. Il se fabrique en cette ville quantité de toiles de toutes espèces, & d'un très-bon use elles se débitent à Paris sous le nom de blancard & de cretonne. On y sabrique quantité d'étosses de laine de demi aune de large, appellées frocs. Il y a aussi une

tannerie.

Les environs de Lisieux sont embellis d'un grand nombre de belles maisons de plaisance. Son élection renserme 147 paroisses, divisées en quarre sergenterles : savoir, celles de Folleville, de Moyaux, d'Orbec, & de Sap.

"LIT DE JUSTICE. Dans le sens littéral ce terme"

tend d'an tribunat sur lequel le roi est élevé sous un 5, quand il va tenit sa séance au parlement; mais dans sens plus étendu, c'est une assemblée des personnes les 5 motables de l'Etat, dans laquelle sa majesté préside ea sonne, & où elle explique ses volonnés d'une manière 5 solemnelle, & avec tout l'appareil de la majesté ale.

Les lits de justice se tiennent pour les affaires majeures importantes, comme pour faire enregistrer des édits ibérés dans les conseils du roi, ou pour la déclaration la majorité des rois, ou pour déférer la régence pent leur minorité aux reines ou aux princes du sang.

Cette assemblée, la plus auguste du royaume, est comsée des princes du sang, des grands officiers de la couine, des ducs & pairs, des chevaliers de l'ordre du Esprit, des secrétaires & conseillers d'état, des gouverurs lieutenans-généraux des provinces, des officiers decour de parlement, des maîtres des requêtes, & autres iciers des conseils du roi.

Le roi y est assis sur un tuône élevé sous un dais; à sa pire monseigneur le Dauphim est asses sur un siège parulier: sur les sièges qui suivent celui de M. le Dauphin, at les ducs & pairs laïques : au-dessius des sièges de ces rniers sont placés les conseillers d'érat au nombre des tize, & six maîtres des requêtes sur deux bancs couverts un tapis semé de fleurs de lys: à la gauche du roi, for ; hauts sièges, sont les pairs eccléssassiques & les maréraux de France : au-deffous est un bane sur lequel sont s capitaines des gardes : aux pieds du rot est affis le and chambellan : à droite & au bas des degrés du trône, h placé le grand écuyer de France, portant au col l'épée : parement du roi : à quelque distance des pieds du ône, devant le grand chambellan, est asse M. le chanlier dans um siège à bras, couvern de l'extrémité du tapis e velours violet, qui sert de tapis de pied au roi, avec bureau devant lui : fur un banc à la ganche du trône. au-dessous des hauts sièges, est placé M. le premient chident, & après lui les présidens à mortier.

Dans le parquet & en devant de M. le chanceller., fous cux tabourges, l'un pour le grand-maître des gérémonies.

l'autre pour le maître des cérémonies: sur les trois lans couverts de tapisseries qui forment l'enceinte du parque, sont assis les présidens des enquêtes & requêtes, & les conseillers de la grand'chambre : sur d'autres bancs places dans le même fens, les conseillers des enquêtes & requêtes dans le milieu du parquet & à genoux devant le toi, deut huissiers du roi & six hérauts d'armes: à gauche en entrant dans le parquet, & sur une forme ou petite banquette sont placés deux secrétaires d'état : après & à côté le greffiet en chef du parlement, & après lui un des trois commis pour la grand'chambre, ayant chacun un bureau convent de velours violet : derrière les secrétaires d'état, & sut une banquette est assis le greffier en chef criminel & un secrétaire du parlement : sur un siège à l'entrée du parquet est placé le premier huissier : dans la place répondante à celle que les gens du roi occupent au parlement les chambres assemblées, sont le premier avocat général, le procureur général, & les deux autres avocats généraux.

Le roi étant entré, assis & couvert, M. le chancelier dits sa majeste commande que chacun prenne seance; après quoi, le roi ayant ôté & remis son chapeau, dit : Messieurs, je vous ai fait venir pour vous faire savoir mes volontes; sa majesté ajoute quelques autres paroles si elle le juge à propos, & les termine par celles-ci: mon chancelier va vous expliquer mes volontés. Alors M. le chancelier monte vers le roi, se met à genoux à ses pieds pour recevoir se ordres, & revient à sa place. Il s'assied, & se couvre après avoir dit : le roi permet que l'on se couvre. Ensuite il fait un discours dans lequel il expose les intentions du roi; torsqu'il l'a fini, M. le premier président, tous les présidens & conseillers mettent un genou en terre, & M. le chancelier leur dit: le roi ordonne que vous vous leviez : ils se lèvent, restent debout, & M. le premier président fait son discours, dans lequel il expose au roi l'état des choses, & les difficultés, s'il y en a, fur les articles des édits ou déclarations que le roi veut faire enregistrer. Son discours fini, M. le chancelier monte vers le toi, & pour prendre ses ordres met le genou en terre; il revient à sa place, raffied, se couvre; & après avoir fait ouvrir les portes, il ardonne au greffier en chef du parlement de faire lesturedes

de édits ou déclarations. Celui-ci va les prendre de la main de M. le chancelier, & revenu à sa place il en fait le cure debout. Après quoi M. le chancelier dit aux gens du roi qu'ils peuvent parler. Aussitôt ils se mettent à genoux, mais M. le chancelier leur dit: le roi ordonne que vous vous leviez; ils le font, & se tenant debout & découverts, un des avocats généraux fait un discours, qu'il termine en requérant que sur les édits dont la lecture vient d'être faite, il soit mis, qu'ils ont été lus & publiés, sa majesté séant en son lit de justice, & registrés au greffe de la cour pour être exécutés selon leur forme & teneur, & ce,

Ensuite M. le chancelier monte vers le roi pour prendre de nouveau ses ordres, & va aux opinions, s'adressant d'abord à Monseigneur le Dauphin, delà aux princes du fang, aux pairs, au grand écuyer, au grand chambellan; ensuite il repasse devant le roi, & va prendre les avis de messieurs les maréchaux de France, des capitaines des gardes du corps: puis il descend dans le parquet, & prend les avis des présidens de la cour, des conseillers d'état & maîtres des requêtes, des présidens des enquêtes, & de tous les conseillers de la cour; après quoi il remonte vers le roi, redescend, & s'étant assis & couvert, il prononce. ences termes: Le roi, séant en son lit de justice, à ordonné & ordonne que les édits, (ou déclarations) qui viennent d'etre lus seront enregistres au greffe de son parlement, pour être le contenu en iceux exécuté selon leur forme & teneur, &c. & que sur le repli d'iceux il soit mis que lecture en a été faite & l'enregistrement ordonné. Ce que le greffier en chef exécute sur le champ : après cela le roi se lève, sort . & l'assemblée finit.

LIVAROT, bourg au centre du pays d'Auge, dans la haute Normandie, sur la rive droire de la rivière de Vic, au milieu de son cours, à quatre lieues au couchant d'Orbec; diocèse & élection de Lisieux, parlement de Rouen, intendance d'Alençon, sergenterie d'Orbec. On y compte environ 1000 habitans. Il y a marché tous los jeudis. Ce lieu est renommé par ses fromages d'Augelots, que l'on estime être les meilleurs du pays d'Auge. Livarot doit être regardé comme le principal lieu de cette contrée, parce qu'il en est le plus considérable, & qu'il est Tome III.

stué au centre; & non pas Roiville, qui n'est qu'une patoisse de 100 habitans, sisuée sur les frontières. M. l'abbi Bapilly donne la présérence à ce lieu sur la ville d'Hiermes, parcequ'il le dit plus considérable; il devoit dire, parceque cette petire ville n'est pas située dans le pays.

LIVERDUN, bourg dans le gouvernement du pays Toulois, diocèle & recette de Toul, parlement & intendance de Metz. Il y a prevôté, l'une des six dépendantes du bailliage de Toul. On y compte près de 700 personnes. L'évêque de Toul est seigneur de cer endroir, qui est situé sur un rocher au bord de la Moselle. Il a set sous-resse de l'évêché, ès quelquesois la résidence ordinaire des évêques. Le chapitre de la collégiale qui y avoix été soudé en 1182, est réuni depuis peu d'années au séminaire de Toul.

LIVRE, châceau avec tiere de marquisat, dans l'issede-France, au gouvernemens général de même nom, en piren à quatre liques au levant d'été de Paris, au milie de la forêt de Bondi. On y compte environ too habsaus.

On admire l'aschitestrure du château, ses trois parde lous d'un extérieur fars orné. Les appareemens sont magis sques; ils sont décorés de peintures estimables, dont la plupart sont des sujets galans. Le plasond du cabines es le morceau le plus curieux. La terre de Livry vient d'être requise par Mgr le prince de Condé, avec toutes ses dépondances.

Il y a près de cette maison de plaisance un prienté corventuel de l'ordre de S. Augustin, de la congrégation & France, que l'on appelle Notre-Dame des Anges.

LIXHEIM, potite ville de la Lorraine Alicmande, avet titre de principauté. Elle est située à gauche du ruisseu de la Brishe, à deux lioues de Sarebourg et de Phalsbourg et à quarre de Fennstrange. Lixheim a encore une passe de sea anciens murs, et deux portes de ville. Louis XIV sis démolir le tempte des Luthériens. Le bailliage royal de ce pays, qui est d'une très-perite étendue, est appellé bailliage de Lixheim; mais ses officiers exercent la justice à Brouville, village du domaine de Lorraine, sous le ressert du parloment de Mem. Il est régi par la courume de

ine, & se rouve en entier dans le diocèse de Metz. glise paroidale de Lixheim est desservie par des reli-Tiercelins, dont le couvent est tout proche.

ne voir point de vignes dans l'étendue de ce bail-; le pays est trop froid & trop près des montagnes Le La partie qui les avoisine ne produit que du

quelques menus grains. Vers Sarebourg & au

rion la terre donne de bon froment.

ZIBUX, ville de Normandie. Voyez LISIBUX.

ZY ou LISY fur Ourque, bourg de la haute Brie, penoise, diocèse & élection de Meaux, parlement & Lance de Paris. Il est fitué sur la rive droite de l'Ourvis-2-vis une île qu'elle forme, & près de son confluent 2 Marne, à deux lieues & demie entre le levant & le acrion de Meaux. On y compte environ 1000 habitans.

Fin du tome III.





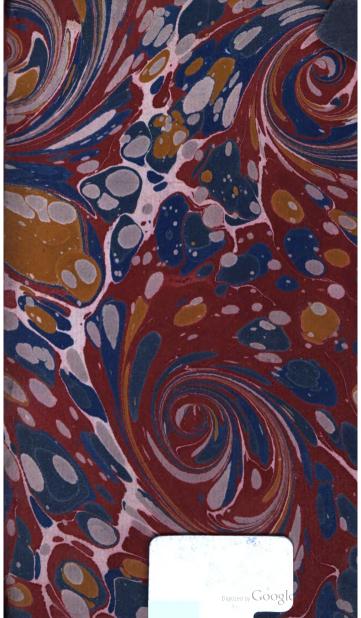

